

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



I.A.P.

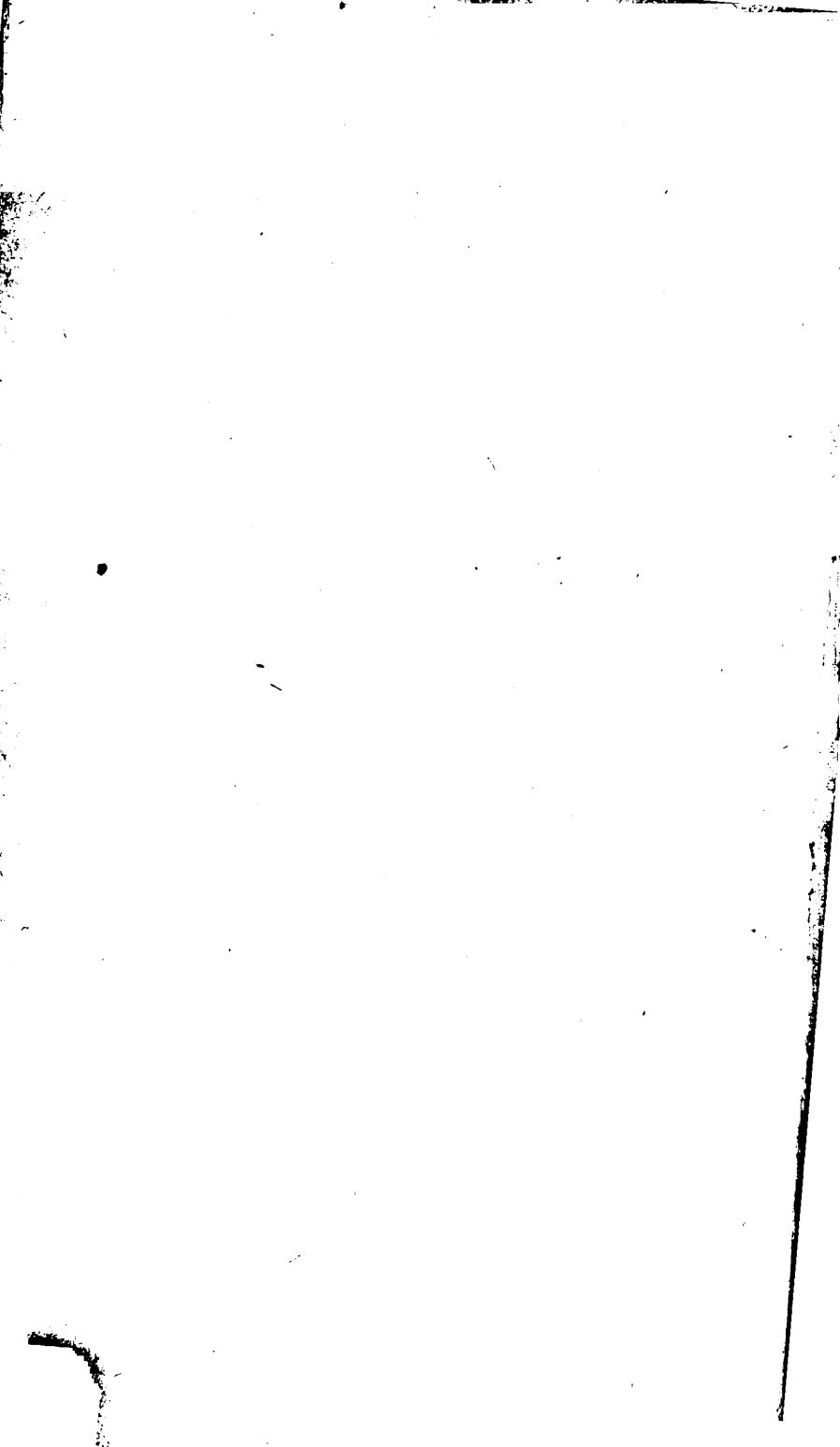

· • 1 . • `, · ·

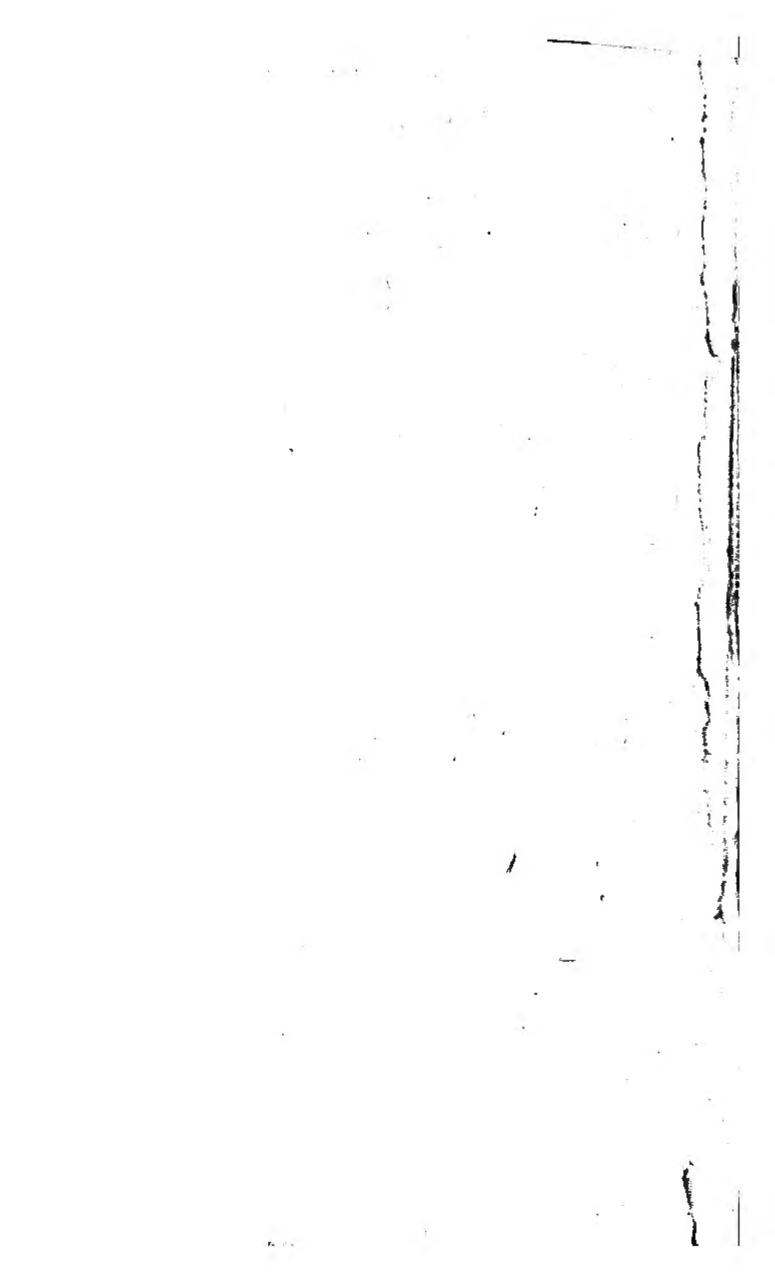

La Harpe

•

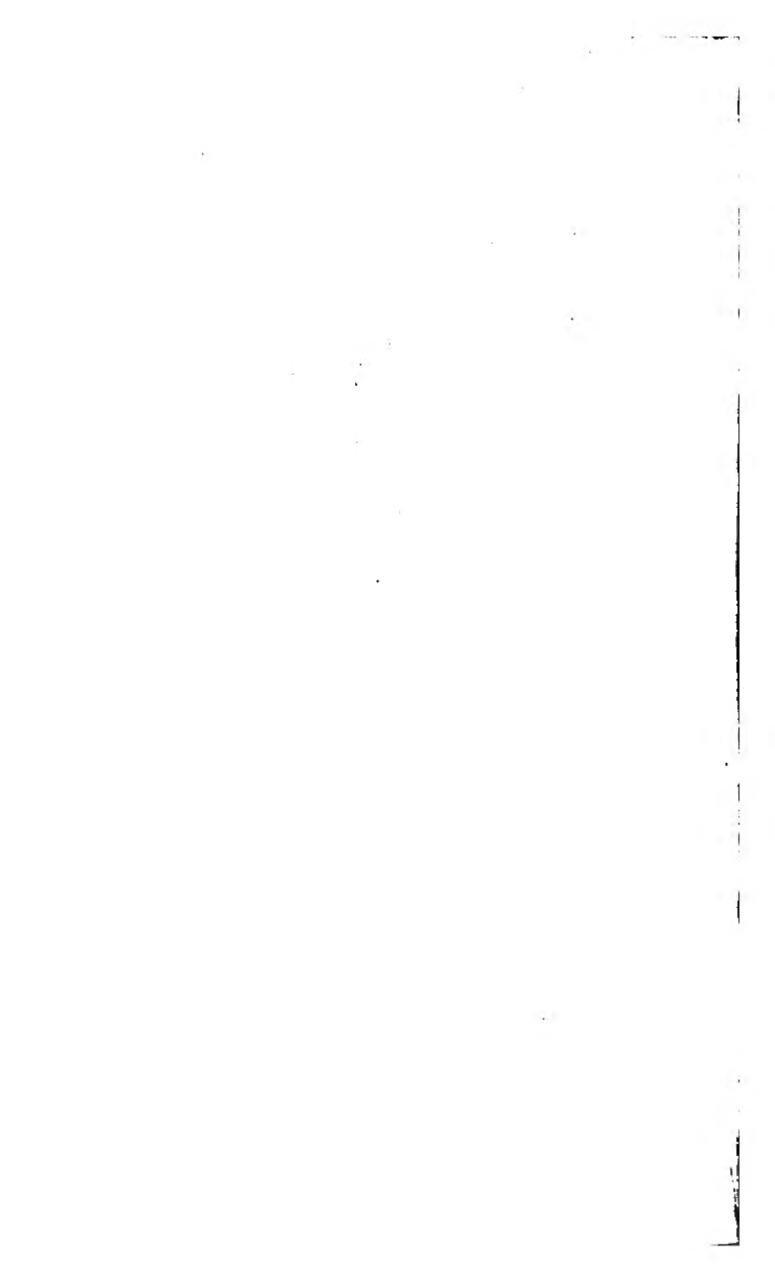

# LYCÉE,

OU

# COURS DE LITTÉRATURE

ANCIENNE ET MODERNE.

PHILOSOPHIE DU XVIIIe SIÈCLE.

## A PARIS,

VERDIÈRE, quai des Augustins, n° 25.

LHEUREUX, même quai, n° 37.

LADRANGE, même quai, n° 19.

GUIBERT, rue Gît-le-Cœur, n° 10.

# LYCÉE,

O II

# COURS DE LITTÉRATURE

ANCIENNE ET MODERNE,

# PAR J. F. LA HARPE.

Indocti discant, et ament meminisse periti.

TOME SEIZIÈME.



## PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT,

IMPRIMEUR DU ROI ET DE L'INSTITUT, RUE JACOB, N° 24.

M DCCC XXII.



Rep. Ba. Montere,

## COURS

DE

# LITTÉRATURE

ANCIENNE ET MODERNE.

# TROISIÈME PARTIE.

DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

SUITE DU LIVRE QUATRIÈME.

PHILOSOPHIE DU XVIII SIÈCLE.

DES SOPHISTES.

## CHAPITRE III.

DIDEROT.

## SECTION PREMIÈRE.

Commencements de cet Écrivain.

Ses parents le destinèrent d'abord à l'Église, et ensuite au barreau: il porta même quelque temps l'habit ecclésiastique, et le quitta pour entrer dans une étude de procureur; mais un goût impérieux pour les sciences le fit bientôt ce qu'il voulait

Cours de Littérature. XVI.

être, en dépit de ce qu'on voulait qu'il fût. Il avait naturellement une extrême avidité de connaissances, et c'est à peu près tout ce qu'il eut de la philosophie; car, d'ailleurs, son esprit ressemblait à ces estomacs chauds et avides qui dévorent tout et ne digèrent rien, et ce ne sont pas ceux des hommes sains.

Venu de Langres à Paris, malgré ses parents, sans autre ressource que celle de la plupart des gens de lettres au commencement de leur carrière, c'est-à-dire, le produit éventuel du travail et du talent, il augmenta encore ses embarras et ses besoins, en épousant une femme qui ne lui apportait que de la beauté et de l'honnêteté: mais son activité suppléait à tout (1); il étudia

<sup>(1)</sup> Le libraire chez qui Diderot porta son premier manuscrit le fit examiner par quelques gens de lettres, qui lui dirent que l'ouvrage n'était pas en état d'être imprimé, mais que l'auteur avait du talent, et qu'il ferait bien de l'encourager en achetant son manuscrit et en l'engageant à travailler. Le libraire lui donna cent écus, que Diderot revint apporter à sa femme avec une grande satisfaction. Sa femme, qui n'avait aucune idée de la littérature, mais qui avait une probité délicate, fondée sur des sentiments de religion qu'elle ne perdit jamais auprès de son mari, s'écria, en voyant cette somme: « Ah! monsieur Diderot! eomment avez - vous 'pu « tromper ce pauvre homme au point de recevoir tant d'ar-« gent pour ces chiffons de papier que vous m'avez montrés? « Ne craignez-vous pas de lui faire tort. » Son mari eut bien de la peine à lui faire entendre ce qui en était, et à dissiper ses scrupules. C'est lui-même qui racontait cette anecdote.

la physique et la géométrie, et se mit en état d'être un des coopérateurs du Dictionnaire de médecine, avec Pidou et Toussaint; il sit une très-médiocre traduction d'un très-médiocre ouvrage anglais, l'Histoire de Grèce, de Stanyan, et une autre traduction beaucoup meilleure, ou plutôt une imitation très-libre de l'Essai sur le mérite et la vertu, de Shaftesbury. Le fond moral et philosophique de ce livre est assez bon, quoiqu'on ait cru y apercevoir des propositions dangereuses, faute de se souvenir du dessein bien marqué de l'auteur anglais, qui est de parler de la vertu dans un sens absolu, indépendamment de toute croyance particulière, mais toujours dépendamment de l'idée de la Divinité. Ce plan aurait pu avoir des inconvénients, s'il eût exclu le besoin d'une révélation; mais c'est ce qu'on ne voit nulle part dans l'ouvrage du philosophe anglais.

Il faut croire, ou que le traducteur était alors bien gratuitement de mauvaise foi, ou qu'il pensait tout le contraire de ce qu'il a pensé depuis; car il est ici décidément théiste, comme il a été depuis décidément athée. C'est bien en son propre et privé nom qu'il parle; c'est bien comme siennes qu'il donne les opinions de Shaftesbury, lorsqu'il dit, dans son discours préliminaire : « Point « de vertu sans croire en Dieu; point de bonheur « sans vertu : ce sont les deux propositions de « l'illustre philosophe dont je vais exposer les

### COURS DE LITTÉRATURE.

ées. Des athées qui se piquent de probité, et se gens sans probité qui vantent leur bonheur, silà mes adversaires. » Cela est formel, et vous ez, messieurs, que c'est à Diderot que je pourrenvoyer les injures (1) que l'on m'a prodies dans nos journaux philosophiques, pour r manqué de respect à l'athéisme; mais, en science, j'aime beaucoup mieux les garder r moi.

n'y a pas à douter que Diderot ne fût, en i, bien plutôt le rédacteur des principes de ceur anglais, comme étant aussi les siens, simple traducteur de l'Essai sur le mérite et ertu. Il suffit, pour s'en convaincre de plus lus, de l'entendre encore lui-même sur toutes ibertés qu'il s'est données. « Je l'ai lu et relu; me suis rempli de son esprit, et j'ai, pour usi dire, fermé son livre, lorsque j'ai pris la ume..... et ce qui n'était proprement qu'une monstration métaphysique s'est converti en ments de morale. » Diderot pouvait-il an-

Je venais d'être traité publiquement de scélérat et d'ime, en propres termes, et dans une lettre signée par un
t célèbre, par un membre de l'Académie des Sciences,
primée dans le Journal de Paris; uniquement pour avoir
ne la doctrine des athées était ennemie de tout ordre
l'et meral, et par conséquent de tout gouvernement.
d'après les réflexions que doit faire naître un pareil
inouï dans l'histoire du monde, qu'on le trouvera au
ure des phénomènes de la révolution. (Voyez l'Apologie.)

noncer plus expressément que l'ouvrage anglais était devenu le sien? Il écrivait donc d'après sa pensée, puisqu'il est contraire à la nature qu'un homme fasse un pareil travail sur un fond essentiellement contraire à ses opinions. Vous sentez quelles conséquences j'en pourrai tirer : elles trouveront leur place ailleurs, quand je rassemblerai tous les exemples semblables : ici, je me borne à une seule; c'est que Diderot ( à moins qu'on ne démente ses propres ouvrages ) commença bien authentiquement par croire en Dieu. Si c'est un grand tort devant la philosophie du jour, je laisse aux athées révolutionnaires à le pallier comme ils pourront, et à défendre la mémoire de leur patriarche : c'est leur affaire, et non pas la mienne.

Il eut un autre tort, que l'intérêt particulier et l'exemple assez général pouvaient peut-être excuser alors, mais qui ne doit pas aujourd'hui trouver plus de grace à leurs yeux, puisque nous les voyons s'exprimer tous les jours en hommes qui, bien sûrs de n'avoir pas besoin d'indulgence, se croient dispensés d'en avoir aucune pour autrui; il fit les Bijoux indiscrets. Et quand je dis que ce fut un tort qu'ils ne doivent pas excuser, ce n'est pas parce que l'ouvrage est un roman très-licencieux d'un bout à l'autre, et finit même par un amas d'obscénités polyglottes (1); non, ce

<sup>(1)</sup> Comme la langue française lui parut répugner trop aux

n'est sûrement pas ce qui pourra les blesser; car Diderot a prononcé, dans un autre roman, au nom de la philosophie, qu'il n'y avait que des hypocrites qui pussent trouver mauvais qu'on nommât les choses par leur nom, et qui vissent dans l'indécence des écrits un scandale pour les mœurs. Vous avez vu ce que Cicéron, comme tant d'autres philosophes païens, a pensé de ce cynisme; mais ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui qui appelleront de cet oracle de Diderot. Ce n'est pas non plus parce que le roman est sans imagination, sans intérêt, sans goût : les feuilles philosophiques prononceront(1) qu'il y en a; et vous savez que ces gens-là sont, par état, en possession ' de prononcer sur tout, et dispensés de prouver rien; vous pouvez en juger par l'éloge qu'ils viennent de faire de Jacques le Fataliste et de la Religieuse. Nous prouverions en vain, nous autres pauvres gens qui en sommes encore aux preuves, que ces deux ouvrages n'ont pas le sens commun: ceux à qui l'on ne démontre rien, même en logique, peuvent-ils être convaincus en fait de goût? Il a bien aussi son espèce d'évidence; mais peut-elle embarrasser ceux qu'elle n'embarrasse pas même en philosophie, ceux

ordures, il a rassemblé tout ce qu'il pouvait en savoir dans cinq où six pages de latin, d'anglais et d'italien.

<sup>(1)</sup> On a vu dans la Vie de Sénèque et dans cent autres endroits ces mots samiliers à nos maîtres: Nous prononçons.

qui ne répondent à rien qu'en prononçant? Il s'agit donc à leur égard de quelque chose de plus sérieux, et qu'on n'avait pas encore pris la peine de relever, mais qui est devenu aujour-d'hui, sans qu'il soit besoin que je dise pourquoi, un objet de remarque et d'attention. Non seulement ces Bijoux ne sont rien moins qu'hono-rables pour l'auteur comme romancier, encore moins comme moraliste; mais que sera-ce pour le philosophe, si c'est un ouvrage d'adulation, et tout entier de la plus basse adulation? Si ce n'était que pour Louis XV, qui, à cette époque, avait mérité des louanges (1), on passerait sur l'exagération, et l'on citerait, quoique très-bas, ces vers de La Fontaine:

On ne peut trop louer trois sortes de personnes, Les dieux, sa maîtresse, et son roi.

Mais c'est à la gloire de la mattresse, non pas de l'auteur, mais de Louis XV, que tout le roman est composé. C'est sous le nom d'une Mirzoza que la marquise de Pompadour est un modèle d'esprit, de graces, et qui plus est, de sagesse et de fidélité. Il n'y a pas à dire non: l'auteur n'a pas voulu qu'on eût même à percer le voile de l'allégorie; elle n'est pas fine, car il n'y en a que dans les noms. Il est bien vrai que la France

<sup>(1)</sup> En 1748.

s'appelle le Congo; Louis XV, Mangogul; le maréchal de Richelieu, Sélim; et la marquise, Mirzoza: mais, de peur d'équivoque, tout le reste est français à Congo; Jéliote et Lemaure chantent à Congo, et le sultan de Congo est à Fontenoi et à Lawfelt, etc. Jamais voile, si l'on peut appeler cela un voile, ne fut plus transparent, ou, pour mieux dire, plus grossier: caractères, aventures et mœurs, tout est de Paris et de Versailles, et de ce temps-là, sans que l'auteur ait laissé rien à deviner. S'il n'y a pas beaucoup d'art dans ce plan d'allégorie et de flatterie, il n'y en a pas plus dans l'exécution. Louis XV, Mangogul, renferme dans sa tête plus d'esprit qu'il n'y en avait eu dans celle de tous ses prédécesseurs ensemble. Qu'on dise, après cela, que nos philosophes ne savent pas, au besoin, louer un roi tout comme ils savent se louer les uns les autres. S'ils n'ont pas le mérite de la mesure, on ne peut nier du moins qu'ils n'excellent dans l'hyperbole. Il est vrai que ce n'est pas celle qui est oratoire ou poétique; cela était bon pour un Bossuet, un Despréaux, qui n'étaient, comme on sait, que des flatteurs et des courtisans: les petits compliments de Diderot sont tout autrement tournés. Il met en scène un de ces beaux-esprits frondeurs qui apparemment ne lui plaisaient pas alors, et celui-là s'avise de dire du mal, dans un café, du grand Mangogul. Un vieux militaire blessé à Lawfelt, à côté de Mangogul (quoique

Mangogul-Louis XV ne fût pas à Lawfelt), tance vertement le frondeur, qui s'écriait comme ont fait si souvent nos philosophes: Ah! si j'étais sultan!.... — « Si tu étais sultan, tu ferais plus de « sottises encore que tu n'en débites. » Je suis pleinement, je l'avoue, de l'avis du vieux militaire. Ce n'est pas que je n'eusse très-bien pu dire comme un autre, dans mon temps, et quand j'étais un peu philosophe, Ah! si j'étais sultan! comme Matthieu Gâro dit à peu près, Ah! si j'étais le bon Dieu! Mais, depuis que j'ai vu les philosophes nos maîtres de plus près, je suis venu à résipiscence; et, tandis qu'ils sont restés tout aussi savants qu'ils l'étaient, j'ai cru devoir faire comme ce bon Matthieu Gâro, qui finit par louer Dieu de toutes choses; et, un peu plus blessé qu'il ne l'avait été par la chute d'un gland, j'ai compris qu'il ne fallait pas mettre les citrouilles au haut des chênes.

Je ne dois pas non plus vous priver de la petite harangue que Diderot met dans la bouche du vieux militaire, ne fût-ce que pour vous faire souvenir comme il en a profité lui-même. « Tais-« toi, malheureux, respecte les puissances de la « terre, et remercie le ciel de t'avoir donné la « naissance dans l'empire et sous le règne d'un « prince dont la prudence éclaire ses ministres, « dont le soldat admire la valeur; qui s'est fait « redouter de ses ennemis et chérir de ses peu- « ples, et à qui l'on ne peut reprocher que la

« modération avec laquelle tes semblables sont « traités sous son gouvernement. »

Si quelque autre qu'un philosophe eût écrit ces dernières paroles, croyez-vous qu'il y eût, pour cet attentat à la liberté de penser, assez d'invectives dans la langue française, et assez de supplices dans les lois révolutionnaires?

L'auteur, si complaisant pour les sultans, ne l'était pas autant, à beaucoup près, pour ses confrères les romanciers, car ces confrères étaient des rivaux, et des rivaux alors beaucoup plus connus que lui. Aussi ne les ménage-t-il pas; il fait ordonner au sultan de Congo, pour somnifère, la lecture de la Marianne de Marivaux, des Confessions de Duclos, et des Égarements de Crébillon fils : c'étaient précisément les trois romans nouveaux qui avaient eu dans le temps le plus de succès. Celui de la Marianne s'est toujours soutenu, et c'est encore un des meilleurs romans que nous ayons. Les deux autres, quoique fort loin de ce mérite, ne sont pas oubliés : les Confessions ont celui des caractères et du style; et les Égarements, qui promettaient de l'intérêt, mais que l'auteur n'acheva pas, sont encore ce qu'il a fait de mieux pour la peinture des mœurs, et à peu près le seul titre qui reste à sa mémoire. Les trois romans que nous a laissés Diderot n'approchent pas du moindre de ceux-là: jugez de son équité et de sa modestie.

Il imagina de pousser la flatterie pour son

sultan encoré bien plus loin; et pour cette fois, quoique l'exagération fût excessive, l'intention était déliée car il touchait l'endroit sensible; et c'est le sublime de l'adulation. Il entreprit de mettre le règne de Louis XV au-dessus de celui de Louis XIV. Jamais Voltaire, tout courtisan qu'il était, n'avait été jusque là, même dans les fêtes qu'il composa pour Louis XV et sa cour, au milieu de nos triomphes. Diderot, qui n'avait pas l'excuse d'écrire à Versailles et pour Versailles, n'eut pas tant de circonspection. La marquise Mirzoza, seule avec Sélim-Richelieu, le conjure de lui dire en toute confiance ce qu'il faut penser des merveilles qu'on raconte du règne précédent, dont il a vu la fin. Il convient d'abord qu'il y a eu en effet des choses glorieuses; mais ensuite, retraçant fort légèrement le bien, et insistant sur le mal, il conclut ainsi: « Voilà, madame, cet « âge d'or; voilà ce bon vieux temps que vous « entendez regretter tous les jours : mais laissez « dire les radoteurs, et croyez que nous avons « nos Turennes et nos Colberts; que le présent, « à tout prendre, vaut mieux que le passé. »

Et des philosophes, flatteurs de Louis XV, ne pardonnent pas à des poëtes et à des orateurs panégyristes d'un Louis XIV (1)! Il me semble pourtant que la poésie et l'éloquence doivent

<sup>(1)</sup> Dès la fin de 1788, et avant que tout frein sût rompu, on imprima, dans une brochure qui parut partout, que

être moins sévères que la philosophie, et que la postérité a mis quelque différence entre ces deux princes. Mais aussi ne voyons-nous pas que jamais les poëtes et les orateurs du siècle passé aient contredit ni rétracté leurs hommages. Mais Diderot, qui, même en 1760, lorsque l'opinion publique était aussi défavorable à Louis XV qu'il fût possible, l'avait encore comparé à Trajan, dans sa Lettre au père Berthier, dix ans après le peignit sous les traits de l'imbécille Claude, dans la Vie de Sénèque.

Cette Lettre au père Berthier sur le matérialisme, dont je vais parler tout de suite, puisque je l'ai nommée, avait pour objet de faire entendre que c'était une pure vision que de penser qu'il y eût en France des matérialistes. Ils en étaient apparemment disparus, du moins aux yeux de l'auteur; car il avait écrit, quelques années auparavant, que le monde en était plein, ainsi que d'athées et de spinosistes: ce sont ses termes. Mais qu'importe? Un bon philosophe, vous vous en souvenez, ne voit jamais que l'intérêt du moment; et alors celui de Diderot, qui voyait son Encyclopédie attaquée dès sa naissance par le père Berthier, principal rédacteur du Journal de Trévoux, était de tourner en ridicule le jésuite, qui avait la simplicité de voir les choses comme elles

Louis XIV n'était qu'un faquin. Il n'en fallait pas davantage pour annoncer tout l'esprit de la révolution.

étaient. Cette brochure satirique, qui se traîne pesamment d'un bout à l'autre sur un fond d'ironie uniforme et froid, fait voir que l'auteur ne maniait pas la plaisanterie plus habilement que la louange. Tout le sel de cet écrit consiste à traiter dérisoirement de matérialisme toutes les figures de diction où l'on passe du moral au physique; et l'auteur, qui prenait sans doute cette idée pour une trouvaille dans le genre plaisant, compose un vocabulaire de trente pages de ce qui ne devait pas en contenir une; car qu'y a-t-il de plus insipide qu'une même forme d'ironie, fûtelle bonne, si prolixement répétée? Mais de plus, où est la finesse, où est l'esprit, d'appeler son adversaire matérialiste lui-même, parce qu'il a parlé d'objets qui raniment tout le feu d'un auteur? « Quoi! c'est vous qui mettez le feu en « place de l'ame? » Ce genre de facétie pourrait faire rire dans une scène d'Arlequin philosophe; mais, dans un écrit dont l'objet est d'ailleurs sérieux, revenir cent fois à de pareilles turlupinades! quelle pitié! Le trait le plus fort, c'est d'adresser au père Berthier, comme exemples de métaphores, des apostrophes telles que celles-ci: Vous raisonnez comme une pantoufle; vous êtes, une cruche, une téte à perruque, etc. Cela n'estil pas bien ingénieux? Ce n'est pas tout-à-fait le goût des Provinciales ni des excellentes lettres polémiques de Racine contre Port-Royal; mais ce Pascal était un fanatique, et Racine un dévot; et

n'a été donné qu'à la *philosophie* de nos jours 'ennoblir les grosses injures et de consacrer les latitudes : c'est un de ses droits exclusifs, et out est bon pour la *bonne cause*.

Ce même Berthier, au reste, que Voltaire et iderot ont injurié à l'envi l'un de l'autre, sans que mais il ait paru s'en apercevoir, a laissé dans Europe une réputation généralement avouée de vant critique, de bon écrivain et d'homme verteux. Mais qu'est-ce que tout cela pour nos phisophes, quand on a le malbeur d'être obrétien?

#### SECTION II.

### Des Pensées philosophiques.

Nous avons vu Diderot théiste avec Shaftesry, en 1745: trois ans après, il avait déja fait a grand progrès, et il en fit depuis bien d'aues. Il n'était plus que déiste quand il donna s Pensées philosophiques. (La différence de ces sux mots, non pas étymologique, mais usuelle uns le langage des écoles, c'est que le théiste lmet l'existence de Dieu comme premier fonment d'une religion et d'un culte public; et le siste, en admettant le premier fondement, rette une religion et un culte public.) Ce petit re, de cinquante pages, fut le premier ouage de Diderot qui fit du bruit dans le monde. 1 part qu'avait eue l'auteur au Dictionnaire de médecine, et quelques essais de mathématiques et de philosophie morale, ne l'avaient guère fait connaître que des savants. Cet opuscule fut lu même des femmes, parce qu'il était court, et marqua, parce qu'il était hardi. Alors ce genre d'esprit avait au moins le piquant de la bardiesse, qui faisait oublier son extrême facilité. Cette facilité tient surtout à ce que le vulgaire des lecteurs, dès que vous attaquez ce qui est établi, vous dispense à peu près de preuves: il ne leur faut que des objections. Diderot avait éminemment le premier relief de ce genre d'écrire, le ton tranchant, qui est une autorité pour les ignorants, comme la raison pour les gens instruits. C'est dans ces Pensées que l'on commence à reconnaître la nature et les défauts du talent de l'auteur : un esprit vif, mais qui ne conçoit que par saillies, et qui hasarde beaucoup pour rencontrer quelquefois; un style qui a du nerf, mais qui laisse trop voir l'effort; des idées, mais plus souvent des formes gratuitement sentencieuses pour ce qu'il y a de plus commun, ou impératives pour ce qu'il y a de plus absurde.

Il débute ainsi : « J'écris de Dieu. Je compte « sur peu de lecteurs, et n'aspire qu'à quelques « suffrages. Si ces *Pensées* ne plaisent à personne, « elles pourront n'être que mauvaises; mais je « les tiens pour détestables, si elles plaisent à tout « le monde. »

Cette dernière phrase, si singulièrement énig-

matique, est ici d'autant plus remarquable, que, dans le reste de l'ouvrage, le style est assez clair, et que l'auteur n'avait pas encore fait de l'obscurité un des caractères du sien, qui l'a fait nommer le Lycophron de la philosophie. Comment un livre peut-il être détestable parce qu'il plait à tout le monde? Je le laisse à deviner à ceux qui sont dans le secret de cette manière d'écrire. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce petit reçueil est comme bien d'autres, quoiqu'il y en ait peu d'aussi courts : parmi ces Pensées il y en a de vraies et de fausses, de raisonnables et de folles, d'ingénieuses et de plates. L'auteur commence par l'éloge des passions; et redit en prose assez médiocre ce que Voltaire avait dit en fort beaux vers dans ses Discours sur l'homme. Mais Diderot, comme il lui arrive le plus souvent, a outré ce qu'il voulait renforcer, et il manque, dès les premières lignes, de cette mesure qui est de devoir en philosophie bien plus qu'en poésie. Voltaire avait montré le bien qui peut résulter des grandes passions bien dirigées:

Je veux que ce torrent, par un heureux secours, Sans inonder mes champs, les abreuve en son cours. Vents, épurez les airs, et soufflez sans tempêtes; Soleil, sans nous brûler, marche et luis sur nos têtes.

Diderot n'est pas homme à s'en tenir là, et quand le poëte est raisonnable en vers, le *philosophe* extravague en prose. Il *prononce* : « Il n'y a que

" les passions, et les grandes passions qui puis-« sent élever l'homme aux grandes choses. ». Ainsi, en rendant sa proposition exclusive pour la rendre plus forte, il ne réussit qu'à la rendre fausse; car le sacrifice d'une grande passion au devoir est à coup sûr une grande chose, puisque ce sacrifice est la vertu, et que rien n'est plus grand que la vertu, et très-certainement encore la vertu n'est point une passion: donc l'auteur n'a su ce qu'il disait. Il continue sur le même ton : « Sans elles « point de sublime, soit dans les mœurs, soit dans « les ouvrages. » Dans les ouvrages d'imagination, soit; dans les ouvrages de spéculation, non. Il y a du sublime dans l'Esprit des lois, dans l'Histoire naturelle, dans la Métaphysique de Platon, etc.; et il n'y a là aucune espèce de passion. A l'égard des mœurs, c'est là qu'il fallait absolument distinguer les passions généreuses, car les passions perverses peuvent avoir aussi leur grandeur et leur force, et c'est tant pis; mais plus cette distinction était nécessaire, plus l'auteur s'en est préservé. Il y a du sublime dans les mœurs romaines, parce que les grandes passions des Romains, dans les beaux jours de Rome, étaient l'amour de la patrie, de la gloire et de la liberté, et que ces passions-là sont belles en ellesmêmes. Quand ils y substituèrent celles du luxe, des plaisirs et des spectacles, leurs mœurs furent viles et dépravées, et pourtant leurs passions étaient encore grandes en ce genre, car elles allaient jusqu'à la fureur et au délire, témoin tout ce que nous savons de leurs histrions et de leurs cirques. Il y a du sublime dans les mœurs françaises : la passion de l'honneur en est la source. L'histoire est pleine de traits qui l'attestent.

« Les passions sobres font les hommes com-« muns. » (Diderot. )

Passons sur l'expression sobres, que l'auteur croit neuve, et qui n'est que forcée. Il est faux que les passions modérées (comme l'auteur voulait et devait dire) fassent toujours des hommes communs. Aristide, Marc-Aurèle, Phocion, étaient tres-modérés dans leurs passions, très-sobres dans tous les sens, pour répéter le terme de l'auteur: étaient - ce des hommes communs? Et combien j'en pourrais citer d'autres!

Voyez ce que deviennent à l'examen ces sentences proclamées comme des édits en morale; voyez si elles peuvent résister un moment aux regards de la raison la plus commune. Mais combien de gens qui ne sauraient se persuader qu'on puisse se tromper quand on paraît si sûr de son fait, ni qu'on déraisonne si souvent quand on affirme toujours! Le plus grand avantage de nos philosophes a été de bien connaître toute la sottise et toute la corruption des hommes de leur temps; leur grand tort, de ne pas prévoir qu'en changeant cette sottise en doctrine, et cette corruption en loi, toutes les deux pourraient se tourner même contre leurs maîtres: c'est qu'ils n'ont eu

que de l'esprit, et pas le sens commun. Toutes ces belles maximes que vous venez d'entendre, et mille autres où l'immoralité, qui n'est encore ici qu'en demi-jour, s'est enfin montrée à découvert, sont devenues le code du vice et du crime, qui ne demandaient que des autorités. Au moment où je parle il est public, et vous le savez tous, messieurs, que c'est dans les écrits que j'analyse que sont puisées toutes celles dont s'appuyait un monstre dont j'ai quelque peine à citer le nom, mais dont au moins le nom dit tout, de Babeuf (1). Si du moins des exemples de cette force pouvaient ouvrir les yeux! Mais poursuivons.

« Les passions amorties dégradent les hommes « extraordinaires. » (Did.)

Si elles ne sont qu'amorties, elles ne peuvent guère l'être que par l'âge; et alors, s'il n'y a pas de mérité, il n'y a pas non plus de dégradation: si elles sont surmontées, ce ne peut être que par une force de réflexion, un retour sur soi-même, qui, bien loin de dégrader, ne peut que faire honneur. Qu'a donc voulu dire l'auteur? Voyons si ce qui suit le fera mieux comprendre. « La « contrainte anéantit la grandeur et l'énergie de « la nature. Voyez cet arbre : c'est au luxe de ses « branches que vous devez la fraîcheur et l'éten-

<sup>(1)</sup> On venait de publier en plusieurs volumes les pièces de son procès, qui sont curieuses, et qui ne seront pas inutiles à l'histoire.

### COURS DE LITTÉRATURE.

sique, quand la superstition aura fait sur le pérament l'ouvrage de la vieillesse». (DiB). ! voilà enfin où l'auteur en voulait venir, sureusement aussi, à mesure qu'il se dée, l'absurdité se laisse voir dans toute son ue : je défie qu'on trouve dans cette phrase re du bon sens. S'il s'agit de la superstition ement dite, je ne vois pas pourquoi, dans s même, un poëte, un peintre, un musiperdrait son talent avant le temps parce serait superstitieux. La superstition est une sse ridicule qui peut influer sur la conduite s mœurs, fort peu sur le talent; et quand ael et Pergolèze auraient porté de petits es à toutes les madones du pays, et cru ferent à tous les miracles des bonnes femmes, crois pas que cela eût empêché l'un de faire ableau de la Transfiguration, ni l'autre son it. Si la superstition signifie (comme on a de le penser, et comme tous ces philosophesuns exception, veulent qu'on le pense ) la on, c'est encore, il faut trancher le mot, bêtise: car qu'y a-t-il de plus bête que de entir des faits sans nombre, qui vous écradès qu'on les articule; de démentir tous les -d'œuvre de tous nos grands artistes en tout dans le siècle dernier, et leur invariable atment à la religion, qui n'est pas plus douque leur mérite? Il faut avoir un front de phihe pour s'exposer à cet inévitable excès de

confusion. Mais je vais plus loin, et je veux montrer un effet tout opposé dans ce qui plaît à cette tourbe insolente d'appeler superstition: je veux montrer dans le progrès de la piété le progrès du génie; ce qui est si loin de son affaiblissement. Jusqu'à Phèdre, Racine avait toujours été trèsbon chrétien; cela n'est pas équivoque: mais il était plus, il était dévot, et dévot jusqu'à renoncer au théâtre, quand il fit ce qui est universellement renommé pour son chef-d'œuvre et celui de la scène, de l'aveu de Voltaire même, Athalie. Qui croirait, si un philosophe ne nous l'apprenait pas, qu'un homme est si prodigieusement déchu quand il fait une Athalie? Et Descartes! Vous verrez qu'il était devenu imbécille quand il laissa un ex-voto à Notre-Dame de Lorette.... Je m'arrête: passons à la conclusion de l'auteur.

« Ce serait donc un bonheur, me dira-t-on, « d'avoir les passions fortes.... »

Avant d'entendre sa réponse, remarquez toujours qu'il se gardera bien de distinguer jamais ce que tout moraliste a distingué, les penchants louables et les penchants vicieux. Mais il sait bien ce qu'il fait : les autres moralistes, n'ayant rien à déguiser, marchent au grand jour; les sophistes, au contraire, sont comme les voleurs, ils ont besoin de la nuit. Voyons à présent sa réponse : je crois bien que vous ne vous y attendez pas. « Oui, sans doute, si elles sont toutes à l'u-« nisson. Établissez entre elles une juste harmo« nie, et n'en appréhendez point de désordres. Si « l'espérance est balancée par la crainte, le point « d'honneur par l'amour de la vie, le penchant « au plaisir par l'intérêt de la santé, vous n'au-« rez ni libertins, ni téméraires, ni lâches. »

Ce qui est clair, c'est le but de l'auteur, qui est de retrancher tout frein moral, toute idée d'ordre, de justice, de conscience, toutes ces pusillanimes superstitions, et d'opposer seulement les passions aux passions, afin d'affranchir l'homme de ces petits moyens puérils de morale et de religion, entraves honteuses que des législateurs ineptes ou hypocrites ont crues de tout temps nécessaires, et que la philosophie du dix-huitième siècle a seule appris à briser. Je vous répète des phrases auxquelles vos oreilles ne sont que trop accoutumées, et que vous trouverez retournées de cent manières dans les autres écrits de Diderot et consorts, comme dans ceux de la révolution. Il y préludait ici avec un reste de réserve qu'il perdit bientôt quand on se crut à temps de parler sans ambiguité. Mais si le dessein est aisé à voir, si même les expressions sont claires, il n'en est pas plus facile de trouver un sens dans la phrase, qui ne présente, quand on cherche le sens dans les mots, qu'une incroyable complication d'absurdités et d'inepties: il y en a tant, qu'on ne sait par où commencer. Il est de toute impossibilité que l'auteur se soit entendu lui-même; et Diderot est, de tous les

écrivains, celui qui est le plus souvent dans ce cas, quoique je sois persuadé qu'il croyait s'entendre, tant il avait, dans la déraison, une sorte de quiétude, et, pour ainsi dire, de bonhomie que je n'ai vue qu'à lui, soit dans ses livres, soit dans sa conversation, et qui ressemblait parfaitement, ou à la folie d'un homme d'esprit, ou aux rêves d'un somnambule. Je ne doute pas non plus que bien des gens (et il en est que je pourrais nommer) ne trouvent une grande profondeur dans cette phrase de Diderot, comme dans mille autres de la même espèce : examinezla; vous n'y verrez qu'un amas d'idées contradictoires, le chaos dans toute sa beauté. Concevez, s'il est possible, comment des passions fortes, dont aucune ne peut réellement s'appeler forte, que relativement à la faiblesse des autres, peuvent cependant être à l'unisson et dans une juste harmonie, comme les cordes d'un instrument. Je comprends qu'il appartient à nos philosophes de monter la machine humaine, la machine sociale, la machine politique, comme un instrument : ce qui n'est jamais tombé dans la tête de personne, a dû tomber dans la leur; et l'on fait ce qu'on veut de sa machine, au moins sur le papier. Quand ils ont été à portée de l'exécuter, nous avons vu un échantillon de leur savoirfaire, et nous avons pu juger de leur juste harmonie. Mais quand on en est encore à écrire, il faut savoir au moins ce qu'on veut dire au lecteur; et si les cordes d'un instrument bien monté produisent ce qu'elles doivent produire, des accords parfaits, des passions exactement balancées les unes par les autres, et dans une juste harmonie, à coup sûr ne produisent en réalité que l'absence de toute détermination et de toute action, comme des contre-poids égaux produisent l'immobilité de l'équilibre; et ce serait bien là, quoi qu'en dise l'auteur, un très-grand désordre, qui, heureusement, et en dépit de lui, est impossible. Il est certain que, si l'amour de la vie est égal au point d'honneur, on ne se battra pas en duel; mais on n'ira pas non plus contre l'ennemi, on restera chez soi. En tout ( et c'est ce qui est décisif ), il est contre la nature que les passions de l'homme, et surtout les passions fortes, puissent jamais être égales: s'il est mu et déterminé, s'il agit (et il faut qu'il agisse), c'est parce qu'il a toujours un mobile prépondérant en bien ou en mal. Si un fripon ne vole pas, c'est quand il y a plus de danger d'être découvert que d'espérance de ne l'être pas, et alors l'amour de la vie l'emporte sur l'amour de l'argent. Mais il ne s'ensuit nullement que dès lors le fripon n'existe plus; car il volera une autre fois, quand l'occasion fera le larron; et le dicton populaire a plus de sens que la philosophie de Diderot. La belle philosophie que celle qui nous assure qu'il n'y a plus de fripons dès qu'on a peur d'être pendu! La respectable morale! Ce ne serait pas même un axiome de police, tant il y a d'exceptions, tant il y a de fripons qui disent, comme M. Longuemain:

S'il faut être pendu, ce n'est pas une affaire.

(Mercure Galant.)

Et où en sera la société, quand il n'y aura pas de risque de l'être? Il y a tant de manières d'être fripon sans avoir affaire à la justice!

Avec l'amour de lu santé, en harmonie avec celui du plaisir, nous n'aurons donc plus de libertins! Quand cela serait vrai, il ne resterait plus à notre philosophe qu'à nous enseigner le moyen d'établir cette harmonie. Établissez, ditil. C'est avoir le commandement beau; mais dites-nous du moins comment. Quel est le père qui, là-dessus ne donne pas à son fils tous les avertissements possibles, et souvent même les leçons de sa propre expérience? Y a-t-il beaucoup de jeunes gens qui en profitent? Cependant tout le monde aime la santé, quoique cet amour ne soit pas proprement une passion, si ce n'est dans les malades imaginaires; et alors c'est une autre espèce de mal; on se fait par la crainte celui qu'on ne se fait pas par le plaisir: et cela nous rappelle une autre vérité que Diderot a oubliée, c'est qu'en elles-mêmes les passions fortes ne sont point des remèdes moraux, et par conséquent se corrigent fort mal les unes par les autres. Tout mouvement déréglé est un mal en

soi: une passion forte n'est pas autre chose, et ce qui est dérèglement ne saurait rien régler; cela répugne dans les idées et dans les termes. Des maladies qui se combattent ne produisent point la santé; seulement les unes sont plus dangereuses que les autres, et plus tôt ou plus tard mortelles.

La débauche avait un grand danger de moins chez les anciens que chez nous. La Providence, que l'on se plaît tant à inculper, a permis que la volupté eût depuis quelques siècles un poison qu'elle n'avait pas. En sommes-nous devenus plus sages? Non. C'est qu'elle a toujours son attrait, que l'attrait est" proche, et le péril éloigné ou douteux. Le point moral est donc de donner plus de force au péril du lendemain qu'au plaisir d'aujourd'hui. Et qui ne sait combien l'objet présent a de pouvoir sur l'homme; combien le désir est naturellement plus fort que la crainte, et les sens plus que la raison? Ce n'est donc point un équilibre chimérique qu'il faut chercher où il ne peut pas être; c'est un frein contre tant d'aiguillons. Sauf quelques exceptions qui ne font rien pour la généralité, il n'y en a réellement qu'un, qui même n'est pas infaillible, à beaucoup près, puisqu'il faut que l'homme demeure libre; mais qui très-certainement est reconnu par l'expérience le plus puissant de tous, soit pour opérer le bien, soit pour diminuer le mal. Ce frein, c'est la religion, la

première de toutes les puissances morales, et sans laquelle même les autres n'ont point de base; et c'est celle-là particulièrement à qui nos philosophes ont juré une guerre d'extermination.

Les rêves en philosophie, tant ancienne que moderne, ont, d'un âge à l'autre, remplacé les rêves. Celui d'une perfection qui n'est pas dans l'homme fut autrefois celui des stoïciens; et nous n'avions pas besoin que Diderot vînt nous crier, après tant d'autres : « C'est le comble de la folie « de se proposer la ruine des passions. » Soit: mais il n'y en a pas moins à chercher la même perfection que cherchait Zénon, rien qu'en opposant les unes aux autres les passions qu'il voulait anéantir : l'équilibre, ici, n'est pas plus raisonnable que la destruction. Ce qui l'est, c'est d'observer, de contenir et de réprimer sans cesse l'ennemi avec qui l'on est condamné à vivre; c'est le combat de l'homme, comme disaient Socrate et Platon; et pourtant ils n'apportaient à ce combat d'autre arme que la raison, et euxmêmes avouaient qu'elle était presque toujours impuissante sur la plupart des hommes. Mais du moins c'en était une véritable, et qui fut à leur usage et à celui de quelques autres. Ils étaient, autant qu'ils pouvaient y être, dans la vérité, et il ne leur manquait qu'une plus grande lumière et une plus grande force. C'étaient des médecins qui accréditaient du moins le meilleur remède connu; et ceux de nos jours aiment mieux administrer tles poisons, en rejetant à la fois et la raison des anciens sages et le secours des lumières divines.

· Ce qu'il y a de particulier dans ces Pensées, c'est que l'auteur semble ne s'être fait déiste que pour mieux combattre les athées. « Le déiste, « dit-il, peut seul faire tête à l'athée : le supersti-« tieux n'est pas de force. » Comme ce serait une véritable niaiserie que de supposer que le superstitieux sût de force en raisonnement contre personne, il est plus clair que jamais que superstitieux ne veut dire ici que Chrétien. Celuici est assurément de force contre tout le monde, parce que sa force est celle de Dieu même; mais ce que Diderot paraît ignorer, et qui n'est pas moins vrai, c'est que quiconque a du sens est de force contre l'athée, qui l'a perdu, au moins comme athée. Au reste, pour montrer les avantages du déiste contre l'athée, il met d'abord en avant celui-ci armé de tous les arguments que Diderot lui - même a trouvés depuis plus concluants, puisqu'il les a reproduits quand il a combattu l'existence de Dieu. Comme il avait ici un autre objet, il les pulvérise par un seul raisonnement, qu'il se vante d'avoir employé le premier, quoique ce soit tout simplement celui de Descartes, mais qu'il développe en effet avec une vigueur et une vivacité qui joignent le mérite de l'élocution à celui de la dialectique. Il ne faut. pas nous refuser le plaisir de voir les patriarches

de l'athéisme, dans ces derniers temps, ici aux prises avec un déiste. Pour cette fois vous le verrez triomphant, et d'autant plus que, graces à la nature de sa thèse, sa démonstration est aussi lumineuse qu'énergique.

« Convenez qu'il y aurait de la folie à refuser « à vos semblables la faculté de penser. — Sans « doute; mais que s'ensuit-il de là?—Il s'ensuit « que, si l'univers, que dis-je l'univers? si l'aile « d'un papillon m'offre des traces mille fois plus « distinctes d'une intelligence que vous n'avez « d'indices que votre semblable a la faculté de « penser, il est mille fois plus fou de nier qu'il « existe un Dieu que de nier que votre semblable « pense. Or, que cela soit ainsi, c'est à vos lu-« mières, c'est à votre conscience que j'en ap-« pelle. Avez-vous jamais remarqué dans les rai-« sonnements, les actions et la conduite de quelque « homme que ce soit, plus d'intelligence, d'ordre, « de sagacité, de conséquence, que dans le mé-« canisme d'un insecte? La Divinité n'est-elle pas « aussi clairement empreinte dans l'œil d'un ci-« ron que la faculté de penser dans les écrits du « grand Newton? Quoi! le monde formé prou-« verait moins une intelligence que le monde « expliqué? Quelle assertion! L'intelligence d'un « premier Être ne m'est-elle pas mieux démontrée « par ses ouvrages que la faculté de penser dans « un philosophe par ses écrits? Songez donc que « je ne vous objecte que l'aile d'un papillon,

« quand je pourrais vous écraser du poids de « l'univers. »

Voilà sans contredit une des pages les plus éloquentes que Diderot ait écrites. Le raisonnement rentre dans celui de Descartes, qui consiste à prouver l'intelligence suprême par celle de l'homme. « Je pense: donc je suis. Si je pense, j'ai en moi « l'intelligence, et je ne me la suis pas donnée. « Il y a donc une intelligence créatrice, et par « conséquent infinie : il y a donc un Dieu » Mais Diderot a répandu la chaleur oratoire dans l'argumentation sèche du philosophe. S'il avait toujours fait un pareil usage du talent d'écrire, combien ce talent se serait élevé plus haut qu'il n'a fait! et que d'écueils il aurait évités! il ajoute: «Je distin-« gue les athées en trois classes. Il y en a qui vous « disent nettement qu'il n'y a point de Dieu, et « qui le pensent; ce sont les vrais athées: un grand « nombre qui ne savent qu'en penser, et qui déci-« deraient volontiers la question à croix ou pile (1); « ce sont les athées sceptiques : beaucoup plus « qui voudraient qu'il n'y en eût point, qui font

<sup>(1)</sup> Comme J. J. Rousseau décida la question d'une Providence en jetant une pierre contre un arbre. (Voyez ses Confessions.) Peut-on croire qu'un homme ait l'usage de sa raison quand il résout à croix ou pile un doute qui a de semblables conséquences? Et puis, qu'on se demande de bonne foi s'il n'est pas vrai qu'il y a une espèce de philosophie qui est réellement une espèce de démence.... O Providence!

« semblant d'en être persuadés, et qui vivent « comme s'ils l'étaient; ce sont les fanfarons du « parti. Je déteste les fanfarons; ils sont faux. Je « plaine les vrais athées : toute consolation me « semble morte pour eux. Et je prie Dieu pour « les sceptiques; ils manquent de lumières. »

Il faut que Diderot ait bien mal prié, et que ses prières n'aient pas plus réussi pour lui que pour autrui, puisqu'il a depuis nié si hautement le Dieu qu'il priait ici. Pour peu qu'il eût résléchi, ce qu'il dit de ces fanfarons qui voudraient qu'il n'y eût pas de Dieu aurait dû suffire pour l'éloigner de l'athéisme. Ce ne sont sûrement pas des hommes de bien ceux qui vivent comme s'ils étaient persuadés qu'il n'y a pas de Dieu, car cela ne peut absolument s'entendre que des méchants. Or, qu'est-ce qu'une opinion qui est le vœu et l'intérêt des méchants? Il m'est impossible de deviner comment Diderot, devenu athée, aurait répondu à ses propres pensées. Il l'était pourtant devenu au point d'entrer en fureur au seul nom de Dieu; et de regarder l'idée d'un Dieu comme le premier des fléaux de la terre. Il cherchait comment cette idée était entrée dans le monde, et quel était le premier qui avait pu s'en aviser. Il ne disait pas comme Lucrèce: Primus in orbe deos fecit timor: « La crainte a fait les dieux (1). » Son imagination lui fournissait une

<sup>(1)</sup> Ce demi-vers est de Pétrone, et non pas de Lucrèce;

Cours de Littérature, XVI.

## COURS DE LITTÉRATURE.

e hypothèse bien digne d'une tête comme la ne. Il supposait un misanthrope furieux, un on, un homme qui avait nourri trente ans s une caverne le ressentiment de tout le mal lui avaient fait les hommes, et cherché pent tout ce temps comment il exercerait contre une vengeance terrible et durable qui pût asvir toute sa haine. Un jour enfin cet homme t sorti de sa caverne tout rempli d'une idée répondait à ses fureurs; il en était sorti en nt d'une voix épouvantable, Dieu! Et avait ainsi ru le monde en jetant partout le même cri, u! Et ce mot, répété et commenté, avait rédu toutes les calamités sur la terre. Telle était fable philosophique que Diderot substituait à e de Pandore, et qui est bien d'un autre goût, ie fera pas la même fortune. Je ne crois pas I l'ait fait entrer dans aucun de ses ouvrages; s je suis sûr que c'était là une de ses converons dont on nous a dit tout à l'heure qu'elles uvaient autant de génie que des ouvrages. Des nmes qui ont entendu celle-là existent encore : sont croyables; ils sont prêts à attester ce que apporte, et ce ne seraient sûrement pas eux auraient inventé ce qui peut-être n'a pu jais éclore que du cerveau de Diderot.

l fallait qu'il fût encore loin de là lorsqu'il

e trouve aussi dans Stace, Thébaide, III, 661; il le met s la bouche de Capanée.

sit son livre des Pensées: il y soutient l'existence de Dieu comme prouvée en métaphysique et en bonne morale, et reconnaît l'utilité de cette eroyance. Voici ses termes: « Sans la crainte « du législateur, sans la pente du tempérament, « et sans la connaissance des avantages actuels de « la vertu, la probité de l'athée manquerait de « fondement. » Or, comme les lois, tout en punissant les fripons, n'ont jamais fait un honnête homme; comme la pente du tempérament est trop incertaine et trop variable pour servir de base à la probité; enfin, comme les avantages actuels du vice sont fort souvent supérieurs à ceux de la vertu, il suit évidemment des paroles de Diderot (quelle que sût sa pensée), que la probité de l'athée manque de fondement. Quoique sa phrase ne soit pas expressément affirmative par la tournure, elle l'est bien par ses conséquences implicites. Peut-être ménageait-il un peu les athées par un secret pressentiment qu'un jour il se rallierait à eux; peut-être aussi demanderezvous comment il a pu entrer dans leurs rangs, et se mettre à leur tête, après les assertions et les aveux qu'on voit ici. Lui seul pourrait vous le dire; ce qui ne signifie pas même que vous dussiez le comprendre. -- Mais enfin, direz-vous encore, comment s'est-il répondu à lui-même?— Jamais il ne s'est répondu. Il a beaucoup argumenté en sens contraire, et voilà tout. Est-ce que ces philosophes-là répondent? Pas plus à eux-

mêmes qu'aux autres. Ils répliquent quelquesois, n'importe comment; mais répondre! ils ne s'y exposent pas. Ils enseignent toujours, et ne se trompent jamais: voilà leur vocation. Ils enseignent le pour et le contre dans tous les sens; et pourtant ne varient jamais : voilà leur privilége. Vous croyez que je plaisante. Point du tout. Rien n'est plus sérieux et plus facile à expliquer. Qu'importe qu'un homme soit tour à tour déiste, athée, sceptique, spinosiste, tout ce que vous voudrez? Il ne change point; il est toujours philosophe.... dès qu'il n'est pas chrétien. Je vous dis là le grand mot de la secte, le mot de ralliement; et quoiqu'il n'y en ait peut-être pas deux de la même opinion, il n'y en a pas un qui, en parlant pour tous, parle jamais autrement qu'au nom de la raison et de la vérité. Cela peut paraître incompréhensible; mais cela est exact. — Mais il suffit donc, pour être philosophe, de n'être pas chrétien? - Précisément. Cette fois vous êtes dans le vrai, le vrai rigoureux, et qui n'admet point d'exception. J'en ai connu bon nombre, et avant la révolution, qui certainement ne savaient pas plus de philosophie que je ne sais de géométrie (et je n'en sais pas un mot), et qui étaient philosophes, et le sont encore, si jamais il en fut. Les lettres de Voltaire en font mention honorable à tout moment, et j'en citerai, à son article, un exemple qui vous tiendra lieu de tout le reste. Vous voilà, messieurs, bien avertis, et assez, je crois, pour

ne leur reprocher jamais les contradictions, les variations, la versatilité; ils crieraient à la calomnie. La philosophie n'est point versatile, et par une raison péremptoire; c'est que jamais un philosophe ne dit qu'il s'est mépris, si ce n'est dans les occasions de peu de conséquence et pour un grand bien; et les exemples en sont très-rares. Or, tant qu'on n'avoue point qu'on a été dans l'erreur, on est toujours dans la vérité, on est toujours ce qu'on était, cela est clair. Mais voulez-vous savoir ce que c'est que d'être versatile? C'est, par exemple, celui qui s'en viendrait dire: « Je vous avoue que je me suis trompé, faute d'a-« voir examiné. L'examen m'a détrompé, et voici « mes raisons : vous en jugerez. » Oh! celui-là est vraiment l'homme versatile (1); il est de plus indigne de toute croyance, car il avoue qu'il a eu tort. Comment pourrait-il jamais avoir raison? Il est de plus hypocrite, car il se déclare pour une cause proscrite et persécutée, sans aucune espèce de défense ni d'appui. Il est de plus un lâche, car il attaque des hommes qui ont en main tous les genres de pouvoir et tous les moyens

<sup>(1)</sup> Tout ce qui est marqué en italique, jusqu'à la fin du paragraphe, avait été imprimé contre l'auteur dans une foule de pamphlets philosophiques. Tout cet article de Diderot, prononcé tel à peu près qu'il est ici, excita beaucoup de clameurs dans les journaux, et ce n'est pas ce qui peut surprendre: mais ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'on ait pur, à Paris, parler ainsi en public pendant six mois.

d'oppression. Voilà, messieurs, en peu de mots, mais très-fidèlement, la logique de nos illustres adversaires, de ceux à qui nos séances font jeter les hauts cris. Je viens de mettre sous vos yeux la substance de vingt libelles, et si j'ai cru devoir vous en parler ainsi une fois en passant, c'est afin de vous convaincre que des ennemis que je ne crois pas même pouvoir ici traiter d'un ton plus sérieux, ne m'empêcheront jamais de dire la vérité tant que vous voudrez bien l'entendre, et tant qu'on ne m'ôtera pas les moyens de la dire. Revenons.

Si Diderot veut ici un Dieu, il ne veut pas de culte, et c'est une inconséquence qui, tout étrange et toute grossière qu'elle est, a eu de nos jours des suites si horribles, qu'elle vaut la peine d'être combattue à part : elle le sera dans un autre ouvrage (1), où cette discussion est naturellement placée, et dans toute son étendue. Diderot l'énergumène s'écrie : « Les hommes ont banni la « Divinité d'entre eux ; ils l'ont reléguée dans un « sanctuaire; les murs d'un temple bornent sa « vue ; elle n'existe point au-delà. Insensés que « vous êtes, détruisez ces enceintes qui rétrécis- « sent vos idées ; élargissez Dieu. »

Il était réservé à notre siècle de prendre pour des principes ces déclamations à la fois puériles et forcenées, où l'on ne fait qu'abuser scanda-

<sup>(1)</sup> Dans l'Apologie.

leusement des vérités anciennes et communes, qui, dans leur juste mesure, avaient fourni aux anciens de belles pensées et de beaux vers. Ainsi dans Lucain, lorsque l'on veut que Caton aille chercher un oracle dans le temple de Jupiter Ammon, le poëte lui fait dire fort à propos que les dieux sont partont:

Ont-ils choisi ces bords pour leur asyle unique, Caché la vérité dans les sables d'Afrique? Nous sommes entourés de la Divinité: Les dieux n'ont qu'un seul temple, et c'est l'immensité; Ils n'ont qu'un sanctuaire, et c'est le cœur du juste (1).

Caton parle en philosophe, et les vers sont d'un poëte. On se serait moqué de l'un et de l'autre, s'ils avaient dit que les temples anéantissaient la Divinité. On les eût regardés comme des fous furieux, s'ils avaient dit : Détruisez les temples, parce que Dieu est partout. Mais de nos jours on a trouvé sublime cette saillie de rhéteur : Élargissez Dieu. Je dirais à Diderot : Insensé toi-même, toi qui appelles les autres insensés, et qui t'appelles philosophe, réponds. Où

<sup>(1)</sup> On peut choisir entre cette traduction et les deux vers de Brébeuf, souvent cités, qui peut-être valent mieux, quoique la fin du premier m'ait toujours paru une cheville; mais le second est d'une précision admirable:

Est-il d'autre séjour, pour ce monarque auguste,

Que les cieux, que la terre, et que le cœur du juste?

as-tu vu un peuple, un homme assez sot pour croire que le temple bornát la divinité qui l'habite? Qui jamais a dit, hors toi, que des murs bornaient sa vue? A qui en as-tu? Qui jamais a pu ignorer, hors toi, que le temple est pour l'homme et non pour l'Éternel (1)? On te l'a dit cent fois dans toutes les langues; pourquoi feinstu de l'oublier? Où as-tu pris que, pour ceux qui ont des temples, Dieu n'existe pas au-delà? C'est calomnier stupidement le paysan le plus stupide. En veux-tu la preuve sensible? Ne t'estu jamais trouvé, dans nos campagnes, à ces cérémonies si touchantes dans leur agreste simplicité (2), quand les habitants des bourgs, des villages, des hameaux, précédés de leur pasteur, marchaient à travers les plaines cultivées par leurs mains, élevant avec lui leurs chants religieux vers le ciel, vers le Dieu qui nous a donné la terre, et lui donne la fécondité? Tu as pu voir tous les ans ce beau spectacle, beau, non pas seulement pour un chrétien, mais pour tout vrai philosophe, pour quiconque a une ame; mais les sophistes et les charlatans n'en ont pas. Il est vrai que tu ne le verrais plus aujourd'hui, cet attendrissant appareil, ce commerce sublime de la nature avec son auteur, et des enfants avec

<sup>(1)</sup> Paroles tirées d'un mandement de l'évêque de Lescar, l'un de ses écrits où la religion a été le plus éloquente.

<sup>(2)</sup> Les Rogations.

leur père, à qui leurs voix demandent la nourriture. Tu ne le verrais plus dans la France, cet hommage solennel au dispensateur suprême de tous les biens; et s'il osait s'y reproduire, des. bandes d'assassins stipendiés marcheraient, avec le fer et le feu, contre ce paisible et religieux concours, qui ne se nomme plus parmi nous que le fanatisme. Mais s'il ne se montre plus dans la France, tu le retrouverais dans l'Europe et dans tout le monde chrétien. C'est en France seulement, c'est aujourd'hui qu'il n'est plus permis d'adorer Dieu à la face du soleil; c'est seulement parmi nous, ce n'est que de nos jours que l'on peut dire avec vérité que Dieu est relégué, emprisonné dans les temples, autant du moins qu'on l'a pu. Mais à qui faut-il s'en prendre, sinon à toi et à tes pareils? Ne sont-ce pas tes propres paroles, élargissez Dieu, que répétaient ceux qui fermaient toutes les églises de la France, après les avoir dépouillées; et quand ils les abattaient, n'est-ce pas tes ordres exprès, détruisez ces enceintes, que leurs mains sacrilégement dociles ont si bien exécutés? Tes phrases n'étaient-elles pas le cri qu'on avait appris à l'ignorance pour · autoriser la rapine et la rage, cri qui est encore en ce moment répété par tous les échos journaliers de la philosophie? Ah! lorsque Dieu et ses adorateurs sont légalement confinés dans les temples, ce mot, qui dans ta bouche n'était qu'un extravagant blasphème, ce mot, pris dans un

autre sens, trop réel et trop juste, ce mot nous appartient aujourd'hui, et c'est bien nous qui avons le droit de dire, au nom de la raison, de la liberté, de la religion : Élargissez Dieu (1).

Diderot, en faisant l'éloge du scepticisme, se moque de ceux qui veulent savoir qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va, pourquoi l'on est venu. Il est vrai que tout cela est si peu de chose, que ce n'est pas même la peine d'y penser. Aussi nous dit-il, avec une fierté digne du plus noble quadrupède: « Le sceptique se pique « d'ignorer tout cela, sans en être plus mal-« heureux. » C'est en effet se piquer d'une belle chose! Mais le sceptique ne ment-il pas un peu? N'est-il pas au moins prouvé, par le fait, qu'il s'est donné beaucoup de peine pour parvenir à ignorer ce que le sens intime, indépendamment de la révélation, avait appris à tous les peuples, puisque tous ont cru un Dieu rémunérateur et vengeur, une ame immortelle et un monde à venir? Il est donc de fait (et ce qu'il y a de bon, c'est que nos philosophes eux-mêmes ne peuvent pas toujours nier les faits) que l'on avait, de temps immémorial, trouvé la réponse à ces questions, que Diderot et son sceptique regardent comme si indifférentes; et que la conscience a enseigné à tous les hommes ce que la philoso-

<sup>(1)</sup> L'auteur a eu, avant de mourir, la consolation de voir la religion rétablie dans tout son lustre.

phie se pique seule d'ignorer. Ne serait-ce pas déja une présomption morale assez plausible, que la réponse du sens intime de tous les hommes vaut un peu mieux que l'ignorance de nos sages, qui n'affectent que celle-là, et qui d'ailleurs savent tout, excepté ce que savent tous les hommes? Je sais que ces sages vont répondre par un seul mot, qui répond à tout, préjugés. Je pourrais répliquer par un vers fort beau, et qui, pour eux, n'est pas d'un homme à préjugés, puisqu'il est de Voltaire:

La voix de l'univers est-elle un préjugé? (Irène.)

Et il s'agit précisément d'un point de morale... Mais à quoi pensé-je? J'oublie que ce même Voltaire, que les chrétiens appellent un impie, Diderot l'appelait un cagot, et Helvétius un cause-finalier. Vous m'avouerez qu'avec ces sortes de gens on ne peut jamais savoir sur quoi compter. Au reste, Voltaire riait beaucoup de se trouver, sur la fin de ses jours, un cagot, et il disait, le plus doucement qu'il pouvait, à son ami Helvétius, que cause-finalier n'était pas une réponse; et je crois qu'au fond cela est assez vrai. Nos adversaires disent aussi que des vers ne prouvent rien. Oui, comme vers: mais rien n'empêche qu'ils ne prouvent comme pensée; et celle-là est d'un grand sens; elle rentre dans un axiome de l'ancienne philosophie, que j'aime à redire, d'autant plus qu'il sonne mal aux oreilles de la nouvelle: « Consensus omnium lex naturæ « putanda est. Le sentiment unanime de tous « les hommes doit être regardé comme une loi « de la nature. » Cic. De plus, si les poëtes ne sont pas tenus de prouver, des philosophes y sont obligés; et s'il peut être beau, quoique peu modeste, de contredire la voix de l'univers, il n'est pas heureux de n'avoir pu encore y opposer que des objections sans conséquence, et des théories sans aucun fondement. Il n'est pas trèspéremptoire de dire : « Ce que tout le monde « croit est un préjugé dès que nous ne le croyons « pas; et personne ne doit affirmer quand nous « doutons, ni douter quand nous affirmons. » C'est là tout le fond des démonstrations de nos maîtres. J'y vois bien une assez grande supériorité d'orgueil, mais aucune supériorité de raison; et jusqu'à ce qu'ils veuillent bien descendre à raisonner avec nous, ou qu'ils prouvent du moins que la philosophie déroge quand elle raisonne, je me croirai en droit de dire que la leur est si prodigieusement ridicule, qu'il ne faut pas moins que tout le mal qu'elle a fait pour qu'il soit permis d'en parler sérieusement; mais qu'en même temps le mal est si grand dans les effets, qu'il faut toute l'ineptie de la doctrine pour que l'on nous pardonne de n'en pas parler toujours avec le ton de l'horreur et de l'indignation.

Diderot, à l'appui de son scepticisme, cite

Voltaire, qui se moque de Pascal, parce que celui-ci regarde comme un état insupportable celui d'hommes qui seraient condamnés à ignorer leur nature et leur destination. Que Voltaire se moque tant qu'il voudra, la proposition de Pascal n'en est pas moins juste et conséquente. Quoi de plus naturel à l'être raisonnable que le besoin de connaître ce qui lui importe le plus, et le regret de l'ignorer? « J'aimerais autant, dit « Voltaire, m'affliger de n'avoir pas quatre pieds, « quatre yeux et deux ailes. » Je serais tenté de croire que ce n'est pas sans quelque malice que Diderot a cité ce passage, et qu'il voulait faire rire aux dépens de ce cagot de Voltaire. On peut douter qu'on ait jamais imaginé une parité de cette espèce. Il est rigoureusement conforme à la raison de l'homme de s'interroger sur sa nature et sa destination, et de chercher au moins ce que là-dessus sa raison peut lui enseigner; et celui-là au contraire l'aurait absolument perdue, qui s'affligerait de n'avoir pas d'ailes, etc. Le rapprochement de deux choses si opposées n'est pas plus raisonnable. La différence qu'il y a, c'est que le désespoir de n'avoir pas d'ailes suppose l'aliénation absolue; au lieu que donner deux choses contraires pour deux choses identiques ne prouve que cette absence momentanée de tout bon sens, qui fait dire une sottise, une folie, sans être ni un fou ni un sot. Mais quand ces sottises et ces folies se multiplient au point

de remplir des volumes, et de faire une partie considérable des ouvrages d'un homme qui d'ailleurs a montré, dans d'autres genres, non-seulement un esprit rare, mais un talent du premier ordre; quand il y a joint une multitude de mensonges d'une telle audace, qu'il n'y a d'autre difficulté à les réfuter, preuve en main, que la lassitude et le dégoût de dire sans cesse, vous avez menti; que peut-on en conclure, si ce n'est que la philosophie moderne a jeté sur un grand homme, qui a eu le malheur de s'y attacher, cette inévitable malédiction qui devait la suivre partout? et c'est ce que vous déplorerez avec moi, quand ce même Voltaire, que vous avez si souvent admiré avec moi, paraîtra devant vous à son rang, comme philosophe.

Vous avez déja vu combien il était sujet à se contredire, même en critique, tant il était dominé par une imagination rebelle à toute espèce de frein. Ce doit être pis en philosophie; et ici, par exemple, ce même écrivain, qui défend contre Pascal l'insouciance du scepticisme, ailleurs la trouve stupide, et même impossible, sans doute parce qu'il était alors dans un de ces instants de bonne foi qui obligent de parler comme on a senti. Le trait est frappant, et je n'aurai qu'à le transcrire et à l'abandonner à vos réflexions. Dans des entretiens (1) où, sous le

<sup>(1)</sup> Entretiens de Cu-Su avec le prince Kou.

nom d'un philosophe chinois, disciple de Confutzée (celui que nous appelons Confucius), il disserte avec un prince de la Chine sur la métaphysique et la morale, et l'instruit sur l'existence de Dieu et l'immortalité de l'ame, il lui dit : « Si « vous abusez de votre raison, non-seulement « vous serez malheureux dans cette vie, mais qui « vous a dit que vous ne le seriez pas dans une « autre? »

## LE PRINCE.

- « Et qui vous a dit qu'il y a une autre vie? LE PHILOSOPHE.
- « Dans le doute seul, vous devez vous conduire « comme s'il y en avait une.

## LE PRINCE.

« Mais si je suis sûr qu'il n'y en a point?

« Je vous en défie. »

Et il tranche le dialogue à ce mot, qu'on peut bien appeler celui de la conscience. Il est également sûr que ce mot sortait de celle de l'auteur, et accusait celle des sceptiques et des athées. Ce mot, je vous en défie, donnait pleinement raison à tous les moralistes et prédicateurs chrétiens qui ont tant de fois argué de faux la prétendue sécurité des impies sur l'avenir; et pourtant celui à qui cet aveu échappe, sans qu'il y pense, a traité cent fois de déclamations tout ce qu'ont dit sur cet article ceux que lui-même a justifiés ici d'une seule parole.

Ces contradictions si fréquentes ne m'étonnent nullement, et me paraissent même dans l'ordre. Mais ce que vous trouverez plus extraordinaire, c'est le passage suivant, qui, dans Diderot, doit le paraître encore bien plus à nos adversaires qu'à nous. « Lorsqu'on annonce au « peuple un dogme qui contredit la religion do- « minante, ou quelque fait contraire à la tran- « quillité publique, justifiât-on sa mission par « des miracles, le gouvernement a droit de sévir, « et le peuple de crier, Crucifige! Quel danger « n'y aurait-il pas à abandonner les esprits aux « séductions d'un imposteur ou aux réveries d'un « visionnaire! »

Je n'examine pas encore comment l'auteur a trouvé le moyen d'appliquer à faux un principe généralement vrai, et cela en y comprenant le seul cas qui doit y faire exception. Mais, avant tout, comprenez-vous que ce soit Diderot qui ait pu renverser alors en deux phrases ce code de tolérance universelle, le seul sacré pour nos philosophes, tant qu'ils en ont eu besoin, et qu'ils ont foulé aux pieds comme tout autre, dès qu'ils ont été les plus forts? Comprenez-vous que ce soit Diderot qui, en les condamnant, se condamne lui-même, et porte contre eux et contre lui un arrêt si formel, si rigoureux, si motivé? Certes, il ne pouvait pas se cacher que, dans ce même livre, à la même page, il attaquait la religion dominante, et par des dogmes qui contredisaient non-seulement cette religion, mais même la religion et la police de tous les gouvernements du monde; car où souffrirait-on qu'un citoyen criât : Détruisez les temples? Il n'y a point de pays où ce ne fût un délit capital; et ce cri, vous venez de l'entendre dans sa bouche. Il ne contredisait pas moins formellement la religion de son pays en rejetant l'autorité des miracles, dogme qui tient même beaucoup de place dans ses Pensées, et dont il va encore être question. Et c'est lui qui crie contre lui avec le peuple: Crucifige! C'est lui qui reconnaît dans le gouvernement le droit de sévir! J'avoue qu'il m'est impossible de deviner ici son intention, ni de rien apercevoir qui puisse mettre d'accord ce qu'il écrit et ce qu'il fait, ce qu'il veut et ce qu'il doit youloir. Je suis convaincu que personne, pas même nos philosophes, qui expliquent tout, ne pourrait expliquer une si étrange inconséquence. Dira-t-on que ce qui l'a emporté ici sur tout le reste, c'est la résolution de condamner Jésus-Christ, ses miracles et ses disciples, et de donner raison à leurs persécuteurs et à leurs bourreaux? C'est la seule idée qui se présente d'abord, et d'autant plus, que c'est ce qu'a fait depuis Voltaire, et toute la secte, en cent endroits. Mais Diderot vient tout de suite au-devant de cette interprétation, en ajoutant : « Si le sang de Jésus-Christ a crié vengeance contre « les Juifs, c'est qu'en le répandant ils fermaient « l'oreille à la voix de Moise et des prophètes, qui

« le déclaraient le Messie. » Rien n'est plus vrai, et c'est parler comme l'Évangile. Mais si ces paroles décisives repoussent le soupçon d'avoir voulu tourner contre Jésus-Christ la sentence qu'il vient de porter, il en résulte une nouvelle inconséquence plus forte que toutes les autres; car l'auteur admet et consacre, par cet aveu, la seule exception opposée à son principe, et dont il ne voulait pas : et c'est à présent que je vais faire voir comment son principe, étendu jusque là, est devenu faux, et comment lui-même, sans y prendre garde, en avoue la fausseté. En effet, si les Juifs ont été coupables de ne pas reconnaître dans Jésus-Christ le Messie annoncé par leurs prophètes, assurément ce ne peut être que parce qu'il manifestait dans ses œuvres tous les caractères que ces prophètes attribuaient au Messie; et ces œuvres, ces caractères, ne sont autre chose que des miracles; c'est même ce que Jésus-Christ reproche à tout moment aux Juiss en termes exprès. Cependant Diderot va tout à l'heure rejeter, comme absolument nulles, les preuves tirées des miracles. Comment concilier des assertions si contradictoires? D'un côté, le crime des Juiss est d'avoir méconnu le Messie malgré ses miracles, prédits par les prophètes comme devant leur montrer le Messie; et de l'autre, les miracles ne prouvent rien. Ils prouvent si peu, que, malgré · ' tous les miracles possibles, il faut pendre celui qui, en les faisant, contredit la religion domi-

nante. Comme ce n'est pas ici un cours de théologie, vous me dispenserez de prouver, contre Diderot et tous les sophistes du siècle, que les miracles constatés sont évidenment une œuvre divine, et par conséquent un témoignage irrécusable de la vérité, puisque le Dieu de vérité ne saurait employer sa puissance en faveur du mensonge: c'est un thèse inexpugnable en bonne métaphysique; mais c'est aussi parce que la religion est appuyée sur cette colonne que Diderot et consorts ont fait des efforts si multipliés et si vains pour la renverser. C'est là tout ce que nous pouvons voir ici, sans perdre le temps à mettre d'accord entre eux ni avec eux-mêmes des hommes qui n'y ont jamais pensé. Vous devez dès à présent les connaître assez pour n'en pas douter. Je puis ajouter que, dans leur plan, ils n'avaient pas plus le besoin d'être conséquents qu'ils n'en avaient l'envie et le pouvoir. C'est pour édifier en quelque genre que ce soit qu'il faut un ordre d'idées conséquentes. Pour détruire, c'est tout le contraire: il ne faut alors que suivre une seule idée, celle de la destruction. Le bien est dans l'ordre, et le mal dans le désordre. Le génie du mal est donc essentiellement le désordre en tout, et tel est aussi le génie de cette philosophie et de sa révolution.

Tout ce qui reste du passage singulier que j'ai cité, et ce qui est bon à retenir, c'est que Diderot a crié crucifige contre tous ceux qui contredisent

la religion de leur pays, eussent-ils fait des miracles. Laissons se débattre contre lui ceux qui
veulent que l'on puisse prêcher dans une même
rue Jésus-Christ et Mahomet, Brama et Sommonacodon, et qui appellent cela tolérance, liberté
de penser, et droit de l'homme. Nos soi-disant philosophes doivent être d'autant plus embarrassés
de la sentence dictée par Diderot, d'autant plus
sars d'être pendus de sa façon, qu'ils n'ont pas
même encore fait des miracles, ni essayé d'en
faire, si ce n'est peut-être ceux de la révolution,
qui, dans un sens, sont bien réellement des miracles, mais non pas à leurs yeux; et je ne sais si
Diderot lui-même serait plus content de ceux-là
que de tous les autres.

« Une seule démonstration, dit-il, me frappe » plus que cinquante faits. »

Peu lui importe que le bon sens lui crie: Votre proposition est insignifiante, car les faits sont aussi une démonstration, et aussi forte qu'il soit possible, dès que les faits sont certains. Ou il faut admettre cet axiome, fondement de toute philosophie, et particulièrement de la physique; bu il faut affirmer avec les pyrrhoniens qu'il n'y a pas de faits certains, et vous-même vous vous ètes moqué du pyrrhonisme. Qu'est-ce donc que Diderot a voulu dire? Encore une fois, ne le lui demandez pas; il ne s'agit que de ce qu'il a voulu faire, et il a voulu saper en philosophie la preuve de fait, parce qu'il y a au monde une religion

fondée sur des faits, comme l'ont avoué Fontenelle, Montesquieu et J. J. Rousseau (1). Voilà tout ce que Diderot a voulu: le reste lui est indifférent. Il n'ignorait pas que tout homme capable de raisonner pouvait lui répondre: Achevez du moins votre proposition, si vous voulez qu'on la comprenne. Voulez-vous dire qu'une seule démonstration vous frappe plus que cinquante faits incertains ou faux? Ce serait une niaiserie. Il faut donc que vous disiez plus que cinquante faits certains, et c'est une extravagance, puisqu'il est reçu par tous les philosophes que la certitude de fait équivaut à toute autre certitude. Mais Diderot savait aussi que, toute simple qu'est cette réponse, jamais un sot ne la lui ferait, et c'était assez pour lui et ses pareils. Quant aux hommes instruits, vous savez comme ils s'en débarrassaient; par un concert d'invectives et de calomnies, tant qu'ils n'ont pas eu d'autres armes; et dès qu'ils ont eu la puissance, par ce décret très-philosophique: « Quiconque parlera dans un autre sens « que nous sera égorgé sur-le-champ. » On ne niera pas ce fait, il est trop public; mais on répliquera que le décret est rapporté. Soit : je n'exa-

<sup>(1)</sup> On sait que Fontenelle disait du christianisme, « C'est « la seule religion qui a des preuves »; Rousseau, « Les faits « de Jésus-Christ sont plus attestés que ceux de Socrate »; et voyez dans l'Esprit des Lois l'éloge du christianisme, considéré en politique, et tout le bien qu'il a fait au monde.

mine pas comment, ni pourquoi, ni à quel degré. Mais aussi, à défaut d'autre réponse, le concert d'injurés a recommencé....

Voulez-vous savoir pourquoi Diderot fait tantde cas d'une démonstration, quoiqu'il ne veuille pas de celle des faits? « C'est, dit-il, graces à l'ex-« trême confiance que j'ai dans ma raison. » Extrême en effet, il faut en convenir. Cet amour-propre est très-naïf; peut-être serait-il sublime, s'il n'était pas assez universellement reconnu que cet amour-propre-là est de tout temps celui des sots, et ce qui est dans la tête de tous les sots ne devait pas se trouver sous la plume d'un homme d'esprit. Rien n'est pourtant plus commun chez nos philosophes, et nous verrons pourquoi, quand nous en serons à Rousseau, qui en ce genre a été plus philosophe qu'aucun autre. Aujourd'hui je remarquerai seulement que c'est graces à l'extrême confiance en leur raison que d'ordinaire les sots entendent si peu raison, et entendent si bien la déraison; et je puis dire, comme Dacier, que ma remarque subsiste, car elle est vérifiée depuis le commencement du monde.

Diderot s'adresse aux thaumaturges, vrais ou faux; qu'importe? « Pourquoi me harceler par « des prodiges, quand tu peux me terrasser par « un syllogisme? » Je ne suis point un thaumaturge, il s'en faut; mais je dirais à Diderot: C'est votre faute, si vous ne comprenez pas, 1° qu'un prodige constaté renferme en lui-même un syl-

logisme; 2° qu'il est le plus terrassant de tous. C'est un argument en action, qui revient à ces paroles que je vais mettre en forme syllogistique, pour vous complaire: « Si Dieu m'a donné une puis-« sance qui n'est qu'à lui, et qui ne saurait être « celle d'un homme, très-certainement c'est Dieu « qui m'envoie, et c'est sa parole que j'annonce.» La majeure est évidente. Passons. « Or, j'ai reçu de Dieu cette puissance. Donc, etc. » — Prouvez la mineure, crieront aussitôt tous ceux qui m'entendent. Je la prouve. Lazare, veni foras, « Lazare, sortez du tombeau» (1); et un cadavre mort et enseveli depuis quatre jours, au vu et au su de toute une ville, se lève et sort de son sépulcre. Qu'en dites-vous, monsieur Diderot? cette mineure-là est-elle prouvée, et l'argument est-il en bonne forme? Il reste, je le sais, à argumenter contre le mort, à lui soutenir qu'il ne l'était pas, comme un Anglais s'est diverti à soutenir à un homme bien vivant qu'il était mort en effet. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit : j'ai prouvé ce qu'il y avait à prouver, qu'un véritable miracle n'est autre chose qu'un syllogisme, dont la majeure sous-entendue est démontrée en principe,

<sup>(1)</sup> C'est ce miracle, le plus éclatant de tous ceux de Jésus-Christ, opéré devant une foule de spectateurs qui crurent en lui; c'est l'effet qu'il produisit dans Jérusalem, d'après son incontestable publicité, qui détermina le Sanhédrin à faire périr Jésus-Christ, comme on le lit dans l'Évaugile.

la mineure démontrée en action, et la conséquence, dans la raison de tous les hommes. Mais admirons, en passant, cette grande prédilection pour les syllogismes, affectée devant ceux qui n'y entendent rien, et cette grande attention à compter les syllogismes pour rien, avec ceux qui savent en faire.

« Quoi donc! te serait-il plus facile de redres-« ser un boiteux que de m'éclairer? » (Did.)

C'est selon: en rigueur, je ne crois pas que les miracles admettent le plus ou le moins de difficulté, puisque tout est également possible à celui qui fait seul les miracles; mais en me prêtant à la question de Diderot, je la trouve douteuse. C'est sans doute un prodige de redresser la jambe d'un boiteux; mais ce pourrait bien en être un autre de redresser l'esprit d'un athée, et je ne voudrais pas répondre que le dernier ne fût pas le plus difficile.

« L'exemple, les prodiges et l'autorité peuvent « faire des dupes; la raison seule fait des croyants.» (Did.)

Il faut donc qu'il y ait dans le monde deux raisons opposées l'une à l'autre, ou bien tous les hommes les plus éclairés depuis dix-sept siècles, à compter de Tertullien et de saint Augustin jusqu'à Fénélon et Massillon, ont été dénués de raison, et la raison ne date que d'un siècle, comme un bel esprit vient de nous le dire très-positivement. Cette raison qui date d'un siècle est l'in-

crédulité; celle qui en compte dix-sept est la foi. Laquelle croire? Je m'en tiendrai, la révélation même mise à part, à ces paroles de l'Évangile: Vous les connaîtrez par leurs fruits, à fructibus eorum cognoscetis eos. Et comme le fruit de la raison de nos philosophes n'a été autre chose que la révolution française, je suis en droit de conclure avec l'Europe et le monde entier, dont l'opinion n'est pas équivoque, que l'arbre qui a porté un tel fruit était empoisonné. Si mes adversaires ne trouvent pas bon que je m'appuie d'un texte de l'Évangile, je les prierai de ne s'en pas fâcher, puisque ce texte rentre absolument dans la pensée d'un philosophe des plus fameux de ce siècle, et à qui eux-mêmes ne contestent pas ce titre, J. J. Rousseau. C'est lui qui leur a dit ( et ce n'est pas ce qu'il a dit de moins bon ) : « Vous répétez « sans cesse que la vérité ne peut jamais faire de « mal aux hommes; je le crois, et c'est pour moi « la preuve que ce que vous dites n'est pas la vé-« rité. » Si son argument était bon dès ce tempslà, que sera-ce donc aujourd'hui? La Providence a pris soin de rendre la réplique impossible.

« Je ne suis pas chrétien parce que saint Augustin l'était; mais je le suis parce qu'il est raison-« nable de l'être. » (Dip.)

Messieurs, vous vous récriez : Quoi! Diderot se dit chrétien! Attendez, nous allons tout à l'heure avoir sa profession de foi en forme; vous saurez peut-être à quoi vous en tenir. En attendant, souvenez-vous que Voltaire a fait en sa vie une cinquantaine de professions de foi, sans compter ou en comptant celle qu'il fit imprimer à Paris dans tous les papiers publics quelques mois avant sa mort. Nos philosophes disent que ce sont des façons de parler, modus loquendi, des lazzi philosohiques extrêmement plaisants; et en effet quelques-uns de ceux de Voltaire en ce genre l'étaient beaucoup, et j'aurai occasion de vous les rappeler. Cependant il faut avouer que la phrase de Diderot n'a point du tout le ton d'un lazzi; au contraire, elle a celui de la vérité. Diderot parle absolument comme saint Paul: « Ne croyez ni à Apollon ni à Céphas, mais à Dieu: Sit rationabile obsequium vestrum, que votre soumission soit raisonnable.» Vous voyez qu'il n'y a rien à redire aux paroles de Diderot, et qu'il est ici très-orthodoxe. Il ajoute :

« Je suis né dans l'Église catholique, aposto« lique et romaine, et je me soumets à ses déci« sions de toute ma force. » Il ne s'agit plus que
de savoir jusqu'où elle va. « Je veux mourir dans
« la religion de mes pères, et je la crois bonne »
Pardonnez-lui ce mot, la religion de mes pères;
ce n'était pas encore un crime capital. « Je la crois
« bonne, autant qu'il est possible à quelqu'un qui
« n'a jamais eu aucun commerce immédiat avec
« la Divinité, et qui n'a jamais été témoin d'au« cun miracle. » Comme nous ne savons pass jus-

qu'où allait pour lui ce possible, non plus que sa force pour croire, il se pourrait bien qu'il y eût ici du lazzi de nos sages, et vous en penserez ce que vous voudrez. Mais il ne s'en tient pas là; il nous assure qu'il a mis dans la balance les raisons des athées, des déistes, des Juifs, des musulmans, de tous les sectaires, et enfin des chrétiens. C'est ne rien oublier, et surtout les raisons des athées ont dù faire un grand poids. Vous attendez le résultat; le voici : « Après de longues « oscillations (il y avait de quoi), la balance « pencha du côté du chrétien, mais avec le seul « excès de sa pesanteur sur la résistance du côté « opposé. » C'est toujours quelque chose; et je crois, messieurs, que vous n'en espériez pas tant. « Je me suis témoin à moi-même de mon équité. « Il n'a pas tenu à moi que cet excès ne m'ait « paru fort grand : j'atteste Dieu de ma sincé-« rité. »

Diderot seul pourrait nous dire ce qu'un tel serment valait alors pour lui. Quoi qu'il en soit, ni la balance, ni le serment, ni la profession catholique, apostolique et romaine, ni la religion de nos pères, ne parurent au gouvernement des œuvres aussi édifiantes que nos philosophes les trouvaient gaies; et l'auteur, ayant donné, peu de temps après, une brochure du même genre, fut renfermé assez long-temps à Vincennes, où il fut d'ailleurs traité avec tous les ménagements

possibles (1), comme on sait, et n'en devint pas plus sage.

## SECTION III.

Lettre sur les Aveugles, à l'usage des Claivoyants.

Cette Lettre, qui attira enfin sur lui l'animadversion du ministère, plus d'une fois provoqué, est un de ces écrits insidieux où le matérialisme, n'osant pas se produire en dogme, s'enveloppe dans des hypothèses sophistiques, de façon à ce qu'on puisse le deviner et le conclure. Elle fut composée à l'occasion d'un aveugle-né, du Puiseaux en Gâtinais, qui faisait alors quelque bruit par les avantages singuliers qu'il devait à l'exercice réfléchi de toutes ses facultés, qui lui avait appris à compenser, jusqu'à un certain point, celle qui lui manquait. Ce n'est pas en soi-même un phénomène très - rare que ce perfectionnement des sens fortifiés et enrichis de la privation même de celui qu'on a perdu, et des leçons de la nécessité. On sait jusqu'où les aveugles poussent la finesse de l'ouïe, du tact, de l'odorat, en proportion du besoin qu'ils ont de suppléer la vue. Peut-être serait-ce pour un vrai philosophe une occasion de remarquer la biensaisante

<sup>(1)</sup> Il avait la permission, très-rarement accordée dans les prisons d'état, de recevoir ses amis; et Rousseau parle des visites fréquentes qu'il lui rendait.

prévoyance de l'Architecte suprème, qui, dans la construction du corps humain, nous a donné des organes si bien entendus dans tous leurs rapports possibles, que, non-seulement ils sont d'une parfaite intelligence pour les mêmes actes, mais qu'ils peuvent au besoin se suppléer les uns les autres, au point que celui qui est privé de deux sens peut encore sentir et exercer la vie avec les trois qui lui restent. Un physicien observateur aurait là une belle matière de recherches curieuses et de réflexions instructives sur les moyens de jouissance et d'industrie départis à l'homme, avec une si sage munificence, que même l'imperfection nécessaire de la créature et les accidents qu'elle entraîne suffiraient à prouver la perfection des lumières du Créateur, qui a tout prévu, pour remédier à tout. Mais ce n'est pas là ce que l'athée qui a le plus d'esprit verra jamais dans l'aveugle qui a le plus d'adresse. Celui-ci, quoique fort intelligent, était encore loin d'un autre aveugle bien autrement célèbre, l'Anglais Saunderson, qui professa les mathématiques à Cambridge, et donna des leçons d'optique. L'histoire des prodigieux efforts du génie de cet aveugle, et l'explication d'une machine qu'il avait inventée pour chiffrer au tact, font partie de l'ouvrage de Diderot, et c'est tout ce qu'il y à de bon; le reste est un ténébreux amas d'inductions mensongères et de suppositions gratuites, qui tendent à réduire tout à l'action des sens pour anéantir celle

de l'ame, et à faire de l'homme une pure machine pour faire de la morale un problême. L'auteur s'écrie : « Ah! madame (car c'est à une femme qu'il écrit, et le prosélytisme philosophiste s'adresse volontiers aux femmes), ah! madame, « que la morale de l'aveugle est différente de la « nôtre! que celle d'un sourd diffèrerait encore « de celle d'un aveugle (1)! et qu'un être qui au-« rait un sens de plus que nous trouverait notre « morale imparfaite, pour ne rien dire de pis! » Que le pathétique de cette exclamation et ce ton de conviction profonde font un effet plaisant dans une phrase qui n'a aucun sens! L'auteur croyaitil s'entendre? Cela se peut. Mais qu'il eût été curieux d'apprendre de lui comment est faite cette morale des aveugles, si différente de celle des sourds, et ce que deviennent ces deux morales si différentes dans ceux qui sont à la fois sourds et aveugles, et dont il ne parle pas, apparemment par discrétion! Je n'ai pas l'espérance, non

<sup>(1)</sup> A ces paroles vraiment étranges et rares en ridicule, il partit de tous les coins de la salle un éclat de rire universel; et ce ne fut pas, à beaucoup près, la seule fois que les citations produssirent cet effet, et souvent je ne puis m'empêcher de rire encore en les transcrivant. Hélas! de tout temps la sottise a été en possession de faire rire; mais comment la plus risible de toutes, précisément parce qu'elle était la plus sérieuse, celle de nos sophistes, a-t-elle fini par faire couler tant de sang et de larmes? C'est là ce qui mérite d'être examiné; et ce qui attirera l'attention de la postérité.

plus que l'envie, d'avoir six sens; et tout ce que je demande à celui qui m'en a donné cinq, c'est de me les conserver jusqu'à la fin : mais encore serait-on bien aise de savoir ce que serait la morale des six sens par rapport à nous qui n'en avons que cinq, et pourquoi avec ces cinq sens notre morale est si imparfaite et si vicieuse. Comment surtout Diderot pouvait-il en savoir tant là-dessus, lui qui, après tout, n'en avait que cinq comme nous, tout philosophe qu'il était? Eh! mon pauvre philosophe, faut-il te parler sérieusement? Si, au lieu de tant de belles choses que tu vois dans les six sens, tu voyais ce qui est dans le sens commun, qui n'est pas celui de la philosophie, tu comprendrais que tu viens d'anéantir, en quatre lignes, deux sciences sur lesquelles tu n'as cessé d'écrire bien ou mal; la morale et la métaphysique. Je veux croire que tu ferais bon marché de la première; mais la seconde, que tu invoques sans cesse, et dans laquelle tu te crois si fort, tu la connais donc bien peu, puisque tu nous assures que la nôtre ne s'accorde pas mieux que la morale avec celle des aveugles. Dis-nous donc, s'il est possible, ce que devient une science qui a l'évidence pour but, et qui pourtant dépend d'un sens de plus ou de moins. Dis-nous, quand il n'y a plus ni morale ni métaphysique, ce que devient la raison. Viens me parler d'évidence, et je te répondrai, par tes propres principes: Ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour un aveugle. Viens me parler de morale (et toi et les tiens vous la nommez à tout moment dans vos écrits en faisant tout pour qu'il n'y en ait pas), et je te répondrai que tu te moques de moi avec ta morale; qu'elle est très-imparfaite, pour ne rien dire de pis, puisque nous. n'avons encore que cinq sens; et que, jusqu'à ce que nous en ayons six, comme cela ne peut manquer d'arriver un jour avec la perfectibilité philosophique, ta morale et rien c'est la même chose. Et oseras-tu dire que je ne raisonne pas aussi bien que toi, quand mes raisonnements ne sont que les conséquences immédiates des tiens? Quelle chute pour un si grand moraliste et un si sier métaphysicien, de se voir enlever ses deux sciences, le tout pour avoir le plaisir de raisonner sur les aveugles comme un aveugle sur les couleurs!

Messieurs, quand on aura mis à nu toute la pauvreté d'esprit de nos soi-disant philosophes (et ce n'est pas celle de l'Évangile), tout ce qu'il y a dans leurs écrits de profondément inepte, caché sous un vain appareil de mots abstraits et de phrases ampoulées, qui en imposaient à l'ignorance et à l'inattention; quand on aura détaillé, au moins en partie, l'incroyable quantité de bêtises proprement dites renfermées souvent dans une seule phrase (et je dis des bêtises par respect pour le mot propre, qui est de devoir, et surtout ici), on aura honte pour le siècle où rous

vivons qu'il ait pu être si long-temps la dupe de charlatans si méprisables qu'ils n'étaient pas même en état de défendre leur masque, leur enseigne et leurs tréteaux, s'il y eût eu quelqu'un pour faire la police en philosophie, comme on la faisait au Parnasse. Il faudra expliquer (et c'est par où je finirai) toutes les causes de cette tranquille et imperturbable possession de l'absurde pendant tant d'années, de cette longue et incompréhensible impunité dont le vertige révolutionnaire a été la suite, et dont il doit être aussi le remède. Si ce dernier délire paraît beaucoup moins durable, et semble même se dissiper déja quand le premier a eu tant de durée, c'est qu'il y a ici une différence essentielle, celle de l'absurde et de l'atroce, d'abord en spéculation, et ensuite en pratique; et si l'on a pu se tromper long-temps au premier, il n'y avait pas moyen de s'abuser long-temps sur le second. Si vous me permettez une de ces comparaisons familières qui n'en sont que plus sensibles, je dirai que c'est notre faute, et non pas celle de la Providence, si, à force d'orgueil, d'obstination et de folie, nous l'avons obligée enfin de répondre à ses ennemis comme cet ancien Grec, qui, impatienté de la déraison d'un pyrrhonien, finit par tomber sur lui à grands coups de bâton, et le força d'avouer, en criant, que les coups de bâton faisaient du mal.

Diderot montre pourtant quelque envie d'essayer des preuves et des exemples de cette dis-

parité de morale et de métaphysique entre les aveugles et ceux qui voient. « Je pourrais, dit-il, « entrer là-dessus dans un détail qui vous amu-« serait sans doute, mais que de certaines gens, « qui voient du crime en tout, ne manqueraient « pas d'accuser d'irréligion. » Quel excès de scrupule! Heureusement ce n'est qu'une précaution oratoire, et il nous offre au moins un échantillon de ce détail, si amusant sans doute, et qui devait l'être en effet, mais autrement qu'il ne l'imagine, à en juger par le peu qu'il veut bien nous en communiquer. Il eût été peut-être un peu étonné, si, prenant la chose au sérieux, on lui eût dit d'abord qu'il pouvait bien y avoir réellement du crime à faire, d'une puissance aussi respectable et aussi nécessaire aux hommes que la morale, une hypothèse dépendante d'un sens de plus ou de moins; mais, quoiqu'il lui eût été difficile d'en justifier seulement l'intention, soyez sûrs que c'est là une espèce de crime dont aucun de ces philosophes - là n'a jamais eu la première idée ni le plus léger scrupule. Quel est celui d'entre eux qui aurait jamais sacrifié ce qu'ils appelaient une belle page, de belles tignes, à l'intérêt du monde entier? Mais ici ce n'est pas la peine d'être sérieux au milieu de tant de ridicules; et vous allez voir dans les détails de Diderot, que, s'il y avait de quoi amuser sans doute sa dame, il y a aussi peut-être de quoi nous amuser avec elle.

« Je me contente, dit-il, d'observer que ce « grand raisonnement tiré des merveilles de la « nature est bien faible pour des aveugles. » Représentez-vous, ce qui certainement aura lieu quelque jour, Arlequin philosophe débitant cette incroyable balourdise, et les éclats de rire, les huées qui s'élèveraient de tous cotés. Je demande si ce n'est pas là, suivant l'heureuse expression des Anglais, une sottise sterling, c'est-à-dire, qui en vaut à elle seule plus de vingt; et il faut être juste, je ne connais personne qui soit en ce genre aussi riche que nos sophistes. Faisons même grace à Diderot du mépris qu'il affecte pour ce grand raisonnement que tout à l'heure lui-même employait si victorieusement dans ses Pensées. Vous connaissez l'homme, et vous avez dû voir, ne fût-ce que par l'article de Sénèque, que, si on lui eût interdit les contradictions, il est douteux qu'il eût pu écrire quatre pages de suite. Prenonsle donc tel qu'il est, contenti sumus hoc Catone, et voyons comment le monde n'est plus une preuve de l'existence de Dieu, parce qu'il y a des aveugles. Encore s'il n'eût parlé que des aveugles-nés, qui n'ont jamais pu voir le monde! Mais ceux-là sont en fort petit nombre, et ce n'est pas assez pour l'auteur. Dans tous les cas, serait-il donc si difficile de persuader à un aveuglené l'existence du soleil, lorsqu'il y a une différence sensible entre le jour et la nuit, même pour les aveugles nés? Ne peut-on pas leur faire

comprendre tous les bienfaits de la lumière, seulement en opposant nos jouissances à leurs privations, à moins qu'ils ne nous prennent tous pour des imposteurs ou des fous? Cela serait extrêmement philosophique; mais si nos philosophes sont souvent des aveugles, les aveugles ne sont pas d'ordinaire si philosophes. Leur premier vœu est de recouvrer la vue, leur plus grand regret est d'en être privés. Il est donc démontré qu'ils ont l'idée de ses avantages. Eh bien! c'est précisément parce que cette vérité est démontrée par le fait qu'elle n'entre pas dans les raisonnements de Diderot. Tous ces sophistes ont une tournure d'esprit 'particulière, et qui suffirait pour rendre compte de toutes leurs extravagances. L'aperçu le plus frivole, le plus vague, le plus gratuitement hypothétique, les frappe comme les autres hommes sont frappés de la vérité, et je dirai bien pourquoi: c'est que la vérité est à tout le monde, mais leurs aperçus sont à eux; et plus ils sont obscurs, insignifiants, contraires à toutes les notions de la raison générale, plus ils se savent gré de les avoir et de pouvoir en tirer parti. Diderot surtout est toujours comme en extase devant ses pensées; il se confond et se perd dans l'admiration de leur étendue. Il avait coutume de fermer les yeux en parlant, comme pour se recueillir en lui et devant lui, pour appeler l'inspiration et contempler plus à son aise toute la beauté de ses conceptions. En le voyant, on était

tenté de dire dans son style: « Profanes, ne le « troublez pas; il est sous le charme. Il jouit de « ses idées comme Dieu jouit de lui-même: ne « lui demandez pas de les rendre claires pour « vous. Est-il sûr qu'elles le soient pour lui? et « en a-t-il besoin? C'est un prophète. Peut-être « ses idées ne seront-elles des vérités que dans « des milliers d'années; et la pensée du philo- « sophe n'habite-t-elle pas dans l'infini? Qu'est-ce « que le réel? Le réel est petit: c'est le possible « qui est grand; et le domaine du philosophe, « o'est le possible. Devant lui, qu'est-ce qu'une « génération tout entière en comparaison d'une « expérience? »

Ne croyez pas qu'en me divertissant un moment à contrefaire leur emphatique jargon, j'aie chargé la ressemblance. Je vous jure qu'il ne tiendrait qu'à moi de leur donner pour sérieux ce qui n'est qu'une plaisanterie, et qu'il suffit que cela ressemble à l'admiration, pour qu'ils prennent à la lettre tout ce que vous venez d'entendre. Je n'y ai mis que la forme : le fond est partout dans leurs écrits; et pendant cinquante ans ils l'ont pris et donné pour du sublime, et, qui pis est, l'ont fait passer pour tel à la faveur de leur renommée, moitié réelle et moitié factice, de quelque talent plus ou moins médiocre pour écrire, et d'un talent plus ou moins grand pour intriguer. Vous avez dû voir notamment que ce que j'ai dit d'une génération et d'une expérience

est le résultat formel et positif de toute la philosophie révolutionnaire, le grand mot de la révolution, mille fois répété de mille manières depuis
Diderot jusqu'à Robespierre. Ah! il doit être permis à la génération sur qui cette philosophie a
porté son scalpel, de ne pas trouver l'expérience
bonne; et s'il a coupé les doigts de tous ceux
qui l'ont si cruellement manié, en vérité cela
était trop juste, et il ne faut pas moins que toute
la charité chrétienne pour plaindre encore des
anatomistes barbares que l'humanité doit détester.

Mais, pour revenir de ces coupables aveugles qui nous ont fait tant de mal avec leur prétendue lumière à ces aveugles innocents qui ne voient pas celle du soleil, quand même ils auraient de moins que nous cet argument en faveur de l'existence de Dieu, qu'est-ce que Diderot en pouvait inférer? N'y a-t-il donc pas d'autres preuves, même pour des aveugles, pour peu qu'ils ne soient pas privés des yeux de l'esprit comme de ceux du corps? Y aurait-il quelque chose de changé en métaphysique, parce que les phénomènes physiques seraient perdus pour quelques individus disgraciés de la nature? A-t-on jamais imaginé de mesurer l'intelligence humaine et l'autorité de l'évidence sur un vice accidentel d'organisation? Si quelques aveugles ne rendent pas douteuse pour nous la réalité du jour, peuvent-ils rendre plus douteuse la réalité des conséquences? Cela est si prodigieusement absurde, que Diderot même n'a pas osé l'énoncer en termes si exprès; mais ou il n'a rien voulu dire du tout, ou c'est cela qu'il a dit, et je ne sais si la déraison a jamais été plus loin.

Il ne se tire pas mieux de l'autre exemple pris de la morale. Il soupçonne les aveugles d'inhumanité, parce qu'ils ne peuvent qu'entendre la plainte, et qu'ils ne voient pas couler le sang. Quelle puérilité! Pour peu qu'eux-mêmes aient perdu du sang par une blessure douloureusé (et à qui cela n'arrive-t-il pas?), ignoreront-ils qu'un homme souffre quand on leur dira que son sang coule? Mais, à considérer les choses en général, et comme doit les considérer la philosophie, l'impuissance et la faiblesse, qui est l'état naturel des aveugles, est la disposition la plus prochaine à l'humanité envers ses semblables, et par conséquent la plus éloignée de l'inhumanité. L'on est d'autant plus porté à plaindre et à secourir ses semblables, qu'on a plus besoin d'en être plaint et secouru; et qui est dans ce cas plus que l'aveugle? Il doit se défier plus qu'un autre de ceux qu'il ne connaît pas; voilà ce qui est vrai. Mais il doit être aussi plus porté à la reconnaissance envers quiconque lui a prêté secours: et qui peut, dans l'occasion, lui en refuser?

« Quelle différence y a-t-il, pour un aveugle, « entre un homme qui urine, et un homme qui, « sans se plaindre, verse son sang? »

Aucune assurément, car cet homme sera pour

## COURS DE LITTÉRATURE.

igle comme s'il ne perdait pas son sang, jue vous écartez tout moyen de le savoir; es lors vous prouvez doctement qu'en ne t pas le mal qu'on ignore! Mais cela est vrai ut le monde comme de l'aveugle, et, dans s, où est l'inhumanité? Si ce n'est pas là une rie, qu'est-ce que c'est? Et, n'en déplaise à lmirateurs, Diderot y est fort sujet. Ici, par ple, le non-sens se prolonge et se soutient eilleusement « Nous-mêmes ne cessons-nous de compatir lorsque la distance ou la pesse des objets produit le même effet sur nous : la privation de la vue sur les aveugles?» .) Eh bien! voyez s'il sortira de son rêve. Il é de nous démontrer que ce qui nous est mu est pour nous comme n'existant pas. Il y t du malheur à rencontrer quelqu'un qui ât de révoquer en doute une pareille déerte, pas plus que celle qui a fait tant de ne sur le fameux La Palisse :

Hélas! s'il n'était pas mort, Il serait encore en vie.

ésse qu'on nie la parité; elle est parfaite. vous croyez peut-être que, n'ayant rien il ne conclura rien, par la grande raison rien ne produit rien: détrompez-vous en-Ces gens-là savent faire quelque chose de Diderot s'écrie tout de suite, comme s'il ésolu le problème d'Archimède: « Tant nos

« vertus dépendent de notre manière de sentir, « et du degré auquel les objets extérieurs nous « affectent! » En vain, pour le réveiller, vous lui auriez crié aux oreilles: Mais songez donc que, dans l'exemple que vous citez, il ne s'agit pas de manière de sentir ni de degré d'affection. L'on ne sent rien et l'on n'est affecté de rien quand la petitesse et l'éloignement des objets font sur nous l'effet de la privation de la vue. Ce sont vos termes; et si vous aviez envie de faire une exclamation, il fallait dire du moins: «Tant il est vrai « que nous ne pouvons exercer aucune vertu sur « ce qui n'existe pas pour nous! » Vous aviez là une belle occasion de n'être pas contredit... Messieurs, je puis vous assurer qu'on aurait perdu sa peine. J'ai connu l'homme; je l'ai vu sur son trépied. Sans faire la moindre attention à nos paroles (1), et les yeux toujours fermés comme l'esprit, il aurait prononcé, «J'ai conclu contre la vertu; » et avec la même force de préoccupation que saint Thomas d'Aquin (s'il est permis de comparer un philosophe à un saint) s'écriait à la

<sup>(1)</sup> Diderot, en conversation, ne répondait guère qu'à luimême, et parlait volontiers tout seul au milieu de dix personnes. Cette habitude était chez lui si forte et si marquée, que la seule fois qu'il ait vu Voltaire, en 1778, celui-ci, qui avait eu peine à placer vingt paroles en deux heures, nous dit, quand le *philosophe* fut parti: « Cet homme - là peut être « bon pour le monologue, mais il ne vaut rien pour le dia-« logue. »

table de saint Louis: Conclusum est contra Manichæos: La conclusion est bonne contre les Manichéens. — Mais, dira-t-on, prétendez-vous nous donner Diderot pour un sot? --- Je ne suis pas moi-même assez sot pour le penser; mais je vous le donne hardiment pour un de ces gens d'esprit qui ont écrit fort souvent comme s'ils n'en avaient pas. Le plus grand génie peut errer, je le sais; mais, prenez-y garde, des hommes tels que Descartes, Leibnitz, Malebranche, etc., ont pu se méprendre dans des matières abstruses et conjecturales, sans trop compromettre leur esprit. Au contraire, Diderot, Helvétius, et autres sophistes, ont déraisonné sans excuse et sans mesure, et ont paru ne rien voir là où le plus simple bon sens aurait vu clair, semblables à ces fakirs de l'Inde qui ne voient pas devant eux, parce qu'ils voient la lumière céleste au bout de leur nez. Et je vous dirai bien encore quelle était la lumière céleste de nos fakirs, et pourquoi ils ont débité tant de folies. Comme la vraie philosophie, qui n'a pour objet que de rechercher les vérités utiles aux hommes, peut fournir de bonnes pensées à des esprits médiocres, de même le philosophisme, qui n'a pour mobile que la vanité de renverser les vérités établies, n'est proprement que la recherche et l'étude du faux; et en faut-il davantage pour faire dire à l'homme le plus spirituel mille absurdités et mille platitudes? Vous n'êtes pas au bout de celles que fournit

à Diderot son aveugle, sur lequel il ne sort pas d'admiration; et vous allez juger s'il y a de quoi. Il l'a observé dans toutes ses affections, et il nous révèle, avec une gravité indicible, « que l'embon-« point dans les femmes, la fermeté des chairs, les « avantages de la conformation, les charmes de « la voix, ceux de la prononciation, la douceur « de l'haleine, sont des qualités dont cet aveugle « fait grand cas. » Mais il me semble qu'avec de bons yeux on est assez volontiers sur tous ces points comme son aveugle; et ce n'était pas un aveugle qui demandait, dans une femme, la peau, la voix et l'haleine douces. A quoi donc revient l'observation de Diderot? Je ne saurais même le soupçonner. Mais voici d'autres merveilles.

« Je ne doute point que, sans la crainte du « châtiment, bien des gens n'eussent moins de « peine à tuer un homme à une distance où ils « ne le verraient gros que comme une hirondelle, « qu'à égorger un bœuf de leurs mains. Si nous « avons de la compassion pour un cheval qui « souffre, et si nous écrasons une fourmi sans « scrupule, n'est-ce pas le même principe qui « nous détermine? »

Il faut également se donner la torture, ou pour trouver de pareils aperçus, ou pour en comprendre le résultat. Supposons qu'il soit possible de tuer un homme à la distance où il paraîtrait aussi petit qu'une hirondelle; c'est un secret qui n'est pas encore trouvé: on le trouvera peut-être, et ce sera

une belle invention. Mais s'il était vrai que, dans cette hypothèse, il en dût naturellement coûter moins pour tuer un homme que pour égorger un bœuf, il s'ensuivrait que naturellement il en coûte plus à l'homme pour être boucher que pour être. assassin, en raison de la grosseur respective de l'homme et du bœuf. Quelle proposition! Comme ils honorent la nature humaine ces grands amis de l'humanité! et comme il leur en coûte peu d'entasser des inepties pour le plaisir de la déshonorer! La fourmi, l'hirondelle, le bœuf et le cheval de Diderot ne prouvent rien de ce qu'il veut prouver. Si l'on plaint un cheval qui souffre, ce n'est pas parce qu'il est gros, c'est parce que c'est un animal domestique, ami de l'homme, et utile à tout. Si l'on écrase la fourmi sans scrupule, c'est comme un insecte incommode et destructeur; et l'on tue sans scrupule, et même avec grand plaisir, un tigre et un léopard, parce que ce sont des bêtes féroces, quoiqu'elles soient d'assez belle taille, et qu'elles aient une trèsbelle fourrure. Mais que peut-il donc résulter de l'amphigouri de Diderot? C'est une singularité dans nos sophistes (et celle - là n'est pas plus heureuse que les autres), que, lors même qu'ils sont le plus obscurs et le moins devinables dans leurs raisonnements, il y a d'ordinaire quelque chose de parfaitement clair, et c'est la perversité d'intention. Ici rien n'est moins équivoque. Qu'estce que l'auteur veut à toute force? Détruire le

sentiment moral de la pitié, le mouvement naturel qui nous fait plaindre notre semblable quand il souffre. Ce sentiment, fondé sur les rapports les plus intimes de l'humanité, est peut-être le plus heureux que le Créateur ait mis en nous, parce qu'il supplée souvent les vertus, désarme le crime, et se fait sentir même aux plus méchants (les révolutionnaires toujours exceptés, comme de raison). C'est ce sentiment précieux dont la philosophie, l'éloquence et la poésie ont de tout temps fait les plus beaux éloges; c'est là ce que Diderot veut restreindre à une impression purement physique, à un mouvement tout machinal; et c'est ce qui lui a suggéré d'attacher uniquement la pitié au volume des objets, et de faire disparaître le crime et l'horreur du crime en raison de l'éloignement des corps. Sans doute la sagesse créatrice, en nous donnant une ame et des organes, a voulu qu'il existât une correspondance continuelle entre les impressions des objets et nos affections morales; et nous savons que la vue du sang, des blessures, des douleurs, les larmes et les cris de la souffrance et du besoin, sont des sensations qui nous portent à compatir. Mais nous savons aussi que ce ne sont pas nos organes qui sentent, mais notre ame; il y à long-temps que cela est prouvé et convenu (1).

<sup>(1)</sup> Il y en a, entre autres, une preuve singulière, et qui n'est pas douteuse. Il est de fait qu'en certains temps les

Or, tout ce qui tient à l'ame, au moral, au spirituel, déplaît mortellement aux matérialistes; et, pour que tout cela ne soit de rien dans la pitié, ils nous disent par la bouche du mattre: Vous vous imaginez, quand vous êtes touchés de pitié, que vous éprouvez un sentiment bon et louable en lui-même, et qui est d'un bon cœur. Désabusez-vous: machine que tout cela; tout dépend de la place qu'occupent les objets dans la rétine. Quoique le bœuf soit fort bon à manger, et qu'il soit très-permis de le tuer, vous y aurez toujours une répugnance extrême, parce que c'est un très-gros animal, et qu'il répand beaucoup de sang. Mais si vous parveniez, n'importe comment, à voir les hommes aussi petits que les hirondelles, vous n'auriez aucune peine à les tuer; et si votre père était aussi petit et aussi gras qu'un ortolan, et votre mère qu'une caille, vous trouveriez tout simple de les manger rôtis, car il n'en coûterait pas plus de les manger que de les tuer.

> Si ce ne sont ses paroles expresses, C'en est le sens.

> > (VOLTAIRE.)

Et il faut toujours en revenir au refrain de M. Jourdain: La belle chose que la philosophie!

personnes qui ont perdu un bras, une cuisse, souffrent dans le membre qu'elles n'ont pas.

On a pensé, avec raison, que l'on pouvait tirer quelques instructions des réponses d'un aveugle à qui l'opération de la cataracte aurait rendu la vue, et qui exposerait fidèlement, ses perceptions graduées et ses jugements sur les objets par ce nouveau sens, dont l'exercice lui était auparavant inconnu. On a cru voir là un moyen d'acquérir de nouvelles lumières sur l'action et les relations de nos sens, et sur la manière dont les uns corrigent les erreurs des autres. C'est aussi ce qu'on a fait plusieurs fois, et non sans utilité, particulièrement en Angleterre, sur l'aveugle de Chéselden. Mais ce n'est pas l'avis de Diderot : cet homme, qui aime tant les expériences, ne se soucie nullement de cellelà, apparemment par le plaisir de contredire, ou parce que cette expérience contredisait trop son matérialisme. Quoi qu'il en soit, lui, qui tout à l'heure subordonnait la métaphysique à un sens de plus ou de moins, à présent aime mieux écouter un métaphysicien sur la théorie des sens qu'un aveugle sur les sensations qu'il aurait éprouvées en voyant. Il y a ici confusion d'idées; car il est clair qu'on ne peut pas attendre la même chose de l'un et de l'autre : l'aveugle interrogé fournirait à l'observation des faits que lui seul peut savoir, et le savant en tirerait des conséquences que lui seul peut assembler, d'après les faits mûrement examinés, et d'après les témoignages comparés de plusieurs

eugles guéris. Mais ce n'est pas assez pour iderot; il veut qu'on lui donne l'aveugle à inruire, et de longue main. Et j'en devine aisément raison, car Diderot eût appris à l'aveugle à ne re que ce qui convenait à Diderot. Voici ses iroles: « Il faudrait peut-être qu'on le rendit philosophe; et ce n'est pas l'affaire d'un moment de faire un philosophe, même quand on l'est. Que sera-ce quand on ne l'est pas? C'est bien pis quand on croit l'être. » Tout cela est ès-vrai; il ne s'agit que de l'application, qui rait pu ne pas plaire à Diderot. J'avoue qu'il est ni aisé ni commun d'être un philosophe, ı d'en faire un; mais, après tout, on avait de s jours fort abrégé la difficulté. Avec Diderot, suffisait d'être athée; avec Voltaire, d'être inédule; et ni l'un ni l'autre ne suppose un and effort d'esprit. Aussi Voltaire écrivait-il que lurope était peuplée de philosophes. La belle uplade! Mais, d'un autre côté, Diderot géissait qu'on eût tout gâté en laissant en place grand Etre; et il fallait voir avec quel froid dain on prononçait ce mot de grand Étre! Au reste, si Diderot y avait déja renoncé quand écrivit sa Lettre sur les aveugles, le passage ie vous allez entendre est inexplicable. Si l'on t que ce n'est qu'une ironie, quoi de plus inepte l'une ironie qui ressemble si parfaitement à la rsuasion? Et s'il a voulu paraître persuadé, en rivant contre sa pensée, quoi de plus odieux

qu'une hypocrisie qui n'a pas même d'objet, puisque rien ne l'obligeait d'être hypocrite. C'est à propos de la mort de ce fameux Saunderson, dont les dernières paroles furent celles-ci : Dieu de Clarke et de Newton, ayez pitié de moi! Et un moment auparavant il avait passé en revue, avec un théologien anglais, le docteur Holmes, toutes les objections contre l'existence de Dieu, qui leur avaient parù ce qu'elles sont, insoutenables. Sur quoi Diderot dit à sa dame : « Vous « voyez, madame, que tous les raisonnements « qu'il venait d'objecter au ministre n'étaient pas « même capables de rassurer un aveugle. Quelle « honte pour des gens qui n'ont pas de meilleu-« res raisons, qui voient, et à qui le spectacle « étonnant de la naturé annonce, depuis le le-« ver du soleil jusqu'au coucher des moindres « étoiles, l'existence et la gloire de son auteur! « Ils ont des yeux dont Saunderson était privé; « mais Saunderson avait une pureté de mœurs et « une ingénuité de caractère qui leur manquent. « Aussi vivent-ils en aveugles; et Saunderson « meurt comme s'il eût vu. La voix de la na-« ture se fait entendre suffisamment à lui à tra-« vers les organes qui lui restent, et son témoi-« gnage n'en sera que plus fort contre ceux qui « se ferment opiniâtrement les oreilles et les « yeux. »

Quand les prédicateurs chrétiens, d'accord avec les livres saints, ont attribué l'aveuglement de l'esprit, en matière de religion, à la corruption du cœur, nos philosophes les ont traités de calomniateurs, et ont vomi contre eux les plus furieuses invectives; et voilà que l'un de ces philosophes tient exactement le même langage! Qu'en dire et qu'en penser? Tout à l'heure l'argument tiré de l'ordre de la nature visible était nul pour un aveugle, et à présent il a suffi pour se faire entendre à Saunderson, qui est né et mort aveugle! Diderot, dans cet ouvrage, est très-décidément matérialiste; n'était-il pas encore athée? Il est bien difficile de séparer l'un de l'autre; car si la matière est nécessaire, Dieu ne l'est pas. Que devons-nous donc croire? Judica illos, Deus. Passons à un autre ouvrage.

## SECTION IV.

L'Interprétation de la Nature, et les Principes de Philosophie morale.

Quand l'Interprétation parut en 1754, un journaliste estimé, Clément de Genève (1), en parla ainsi:

« C'est un verbiage ténébreux, aussi frivole « que savant.... Il n'est presque intelligible que

<sup>(1)</sup> Auteur des Cinq années littéraires.

« lorsqu'il devient trivial. Mais celui qui aura le « courage de le suivre à tâtons dans sa caverne, « pourra s'éclairer de temps en temps de quelques « lueurs heureuses. »

Ce jugement est juste dans tous ses points. Jamais la nature n'a été plus cachée que quand Diderot s'en est fait l'interprète. Il eût suffi, pour s'y attendre, de la prétention du titre. Ce mot d'interprétation suppose d'abord qu'il y a énigme; et, en effet, la nature en est une dont le mot n'est connu et ne peut l'être que de son auteur: c'est ce qui a été avoué de tous ceux qui auraient eu le plus de moyens pour y pénétrer, si cela eût été donné à l'homme. Mais il ne faut pas attendre tant de modestie d'un écrivain qui débute par ces mots: Jeune homme, prends et lis. On eut raison de s'en moquer, et les amis de l'auteur eurent tort de vouloir les justifier. Quand on va parler de la nature, il faudrait descendre du ciel pour avoir droit de dire: Prends et lis. De plus, ce n'est pas à la jeunesse qu'il convient d'adresser particulièrement des méditations sur la nature : ce n'est pas l'étude de cet âge, qui ne peut encore s'y préparer que de loin. La philosophie, d'autant plus circonspecte qu'elle a plus médité, n'a pas ce ton impérieux d'un inspiré, ni cet air d'exaltation prophétique. On la permet aux poëtes, oui : c'est à eux de rendre des oracles, ceux de l'imagination, leur divinité, qui sont sans conséquence, et dont on ne croit que ce qui amuse. Cette espèce

de délire est même nécessaire aux poëtes pour se mieux persuader leurs fictions, et nous les rendre plus sensibles. Mais ce qui est chez eux l'enthousiasme de l'art n'est qu'emphase et morgue dans les spéculatifs. Les encyclopédistes prirent constamment ce ton pour un signe de supériorité. Il n'y en a point de plus facile à prendre; c'est celui qui est propre aux charlatans: comment pourrait-il être celui des sages? Il n'y en a point qui soit plus familier à Diderot : c'est un des travers qui le caractérisent. Il prend pour une force de style l'arrogance des paroles, qui, loin de la suppléer, ne saurait même s'y joindre sans la gâter. Il insulte le lecteur, et c'est un mauvais signe : c'est désespérer de le convaincre. Qu'arrive-t-il? On veut être imposant, et l'on n'est que ridicule, surtout quand un titre tel que celui de l'Interprétation forme avec l'ouvrage le contraste le plus complet, et ne conduit qu'à une métaphysique quelquefois ingénieusement conjecturale, toujours très-hasardée, et souvent inintelligible : c'est la substance de ce livre.

Je passe sur ce qu'il donne lui-même pour des conjectures et des hypothèses en physique. C'est l'affaire des savants, et quoiqu'il les débite parfois avec autant de confiance que si c'étaient des prophéties, je n'ai pas ouï dire que, depuis quarante ans qu'il les a publiées, elles aient jamais rien produit. Je ne m'arrête qu'à quelques idées

éparses dans cet ouvrage sans plan et sans méthode, et dans lequel le faux, qui est de l'auteur, contredit souvent le vrai qui est aux autres. Quelquefois aussi ce vrai acquiert sous sa plume un degré d'énergie qui est celui de son talent, comme dans ce morceau sur les bornes de l'esprit humain, qu'ailleurs il a l'air de ne pas reconnaître. « Quand on vient à comparer « la multitude infinie des phénomènes de la na-« ture avec les bornes de notre entendement et « la faiblesse de nos organes, peut-on jamais « attendre autre chose de la lenteur de nos tra-« vaux, de leurs longues et fréquentes interrup-« tions, et de la rareté des génies créateurs, que « quelques pièces rompues et séparées de la « grande chaîne qui lie toutes les choses? La « philosophie expérimentale travaillerait pendant « les siècles des siècles, que les matériaux qu'elle « entasserait, devenus à la fin, par leur nombre, « au - dessus (1) de toute combinaison, seraient « encore bien loin d'une énumération exacte. « Ne faudrait-il pas des volumes pour renfermer « les termes seuls par lesquels nous désigne-« rions les collections distinctes des phénomènes,

<sup>(1)</sup> Devenus au-dessus n'est pas français; il fallait dire arrivés au-delà. Je remarque cette faute, parce que c'est une espèce de barbarisme de phrase. Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup que la diction de Diderot soit habituellement pure et correcte.

« si les phénomènes étaient connus? Quand « la langue philosophique sera-t-elle complète? « Qui d'entre les hommes pourrait le savoir? « Si l'Éternel, pour manifester sa toute-puis-« sance plus évidemment encore que par les « merveilles de la nature, eût daigné développer « le mécanisme universel sur des feuilles tracées « de sa propre main, croit-on que ce grand livre « fût plus compréhensible pour nous que l'uni-« vers même? Combien de pages en aurait en-« tendues ce philosophe, qui, avec toute la force « de tête qui lui avait été donnée, n'était pas sûr « d'avoir seulement embrassé les conséquences « par lesquelles un ancien géomètre a déterminé « le rapport de la sphère au cylindre? Nous au-« rions, dans ce livre, une mesure assez bonne de « la portée des esprits, et une satire beaucoup « meilleure de notre vanité. Nous pourrions dire: « Fermat alla jusqu'à telle page; Archimède « était allé quelques pages plus loin. Quel est « donc notre but? l'exécution d'un ouvrage « qui ne peut jamais être fait, et qui serait au-« dessus de l'intelligence humaine, s'il était « achevé. »

Il y a beaucoup d'esprit dans cette nouvelle démonstration d'une vérité d'ailleurs si souvent répétée. L'auteur a très-bien vu que la science qui cherche des principes et des résultats doit être quelque jour comme accablée par la multitude des faits, et comme perdue au milieu des

immenses matériaux amassés par les siècles. Le seul travail de la mémoire doit absorber alors celui de l'esprit, et à mesure qu'il y aura plus à savoir, il sera plus difficile de comparer. L'idée du livre écrit par l'Éternel me paraît belle et vraie; mais l'auteur ne s'est pas aperçu qu'il faisait un aveu dont la conséquence retombait sur lui et sur tous les incrédules. S'il a senti que l'œuvre du Créateur, expliquée même par lui, serait encore incompréhensible pour nous, il a donc saisi une sois cette vérité, qui, toute simple qu'elle est, semble avoir échappé à tous nos sophistes: que Dieu lui-même ne peut élever icibas notre raison, obscurcie par nos sens, jusqu'à la perception des idées infinies, qui sont celles du Créateur. Mais en ce cas, l'incompréhensibilité n'est donc plus une objection contre ce que Dieu a révélé, non plus que contre ce qu'il a fait, dès que la révélation et les faits seront prouvés. C'est pourtant ce dont aucun de nos adversaires ne veut convenir, puisque, toujours réduits au silence par la réalité des faits, aussi bien démontrée que mal attaquée, ils se retranchent toujours dans ce que les mystères et les miracles ont en eux-mêmes d'incompréhensible. L'inconséquence est évidente, et c'est ce qui leur ôte toute excuse, à moins que l'opiniâtreté n'en soit une.

Ce beau paragraphe de Diderot est placé immédiatement après celui où il assigne des limites

très-prochaines à l'étude et au progrès de toutes les sciences naturelles. Il ne donne pas un siècle à la géométrie; il compte l'histoire même de la nature parmi les sciences qui cesseront d'instruire et de plaire. Je ne vois là ni connexion ni vérité. De ce que chaque science marche vers un terme qu'elle n'atteindra jamais, il ne s'ensuit nullement qu'elle cessera d'instruire ou de plaire. Cette manie de prophétiser philosophiquement a été fort commune dans ce siècle. On a imaginé de se réfugier dans l'avenir, quand on ne pouvait pas tirer parti du présent et du passé; et il est sûr que l'avenir est un poste où l'on n'est pas aisément forcé. Mais cette manie a fait dire d'étranges choses; et, malgré la prédiction de Diderot, c'est parce qu'il y aura toujours à découvrir, qu'il y aura toujours un motif pour étudier, de l'agrément et de l'utilité à apprendre, et de l'honneur à enseigner. En physique, par exemple, c'est justement parce que les causes générales sont inaccessibles que l'on sera toujours curieux des faits particuliers. Si nous pouvions connaître les causes, tous les faits seraient dès lors expliqués, et il serait indifférent d'en savoir plus ou moins : la synthèse dispenserait de l'analyse. C'est en ce sens que la Sagesse a dit: Mundum tradidit disputationi eorum : « Dieu a livré le monde aux opinions des hommes. » Si le monde était dévoilé, il n'y aurait plus ni opinions ni disputes d'opinions.

Comment croire que l'histoire naturelle en particulier deviendra jamais indifférente hommes, pour qui elle a un attrait général; comme si Dieu eût voulu augmenter sans cesse en nous l'admiration de ses œuvres par le plaisir de les étudier, et l'idée de sa grandeur par l'impossibilité de les comprendre? Qui dira plus haut et plus souvent que le naturaliste, Magnus Dominus, « le Seigneur est grand? » Prédire le temps où l'on cessera d'observer, c'est prédire le temps où l'homme n'aura plus de curiosité; ce qui ne pourrait arriver que quand il saurait tout, ou ne voudrait plus rien savoir: et dans le premier cas, l'homme serait un Dieu; dans l'autre, une brute. Diderot n'espère pas l'un, pourquoi suppose-t-il l'autre? S'il convient que les choses n'ont pas de bornes, pourquoi en marque-t-il de si prochaines à l'étude des choses? C'est se contredire bien étourdiment. Mais par bonheur les adages de ces philosophes, qui arrangent l'avenir comme le présent, ne dérangent point le plan de la Providence, et ne bornent pas plus ses bienfaits que nos facultés. Elle a été assez magnifique dans ses ouvrages pour occuper encore les dernières générations des derniers âges du monde, quelle qu'en soit la durée; elle a su y attacher un charme toujours renaissant pour la reconnaissance, et une richesse inépuisable pour nos besoins et nos plaisirs.

Ne serait-ce pas par aversion pour les causes

finales que Diderot veut nous dégoûter sitôt de l'histoire naturelle? Il est certain que plus cette histoire est approfondie, plus l'argument tiré de ces causes devient irrésistible; et c'est ce que Diderot ne saurait supporter. Il se déclare formellement l'ennemi des causes finales, et emploie toute son autorité, c'est-à-dire, le ton d'autorité qui est le sien, pour les bannir à jamais de la physique, où, malgré lui, elles tiendront toujours une très-grande place, et la place la mieux démontrée. C'est peut-être la plus notable absurdité où l'esprit humain soit jamais tombé que de nier un dessein là où l'on n'oserait contester le rapport des moyens à la fin. Mais même ce rapport, qui nous frappe comme le jour à midi, étant un témoignage irrécusable que la nature rend à son auteur, il est tout simple que des philosophes tels que Diderot, qui se servent quelquesois du nom de Dieu, dans leurs phrases, comme d'une figure de rhétorique, mais qui n'en veulent pas dans leur philosophie, ne s'accommodent nullement d'un dessein dans l'ouvrage, quand ils rejettent absolument l'ouvrier. C'est, au moins sous ce point de vue, être conséquent dans l'absurde: ce qui ne leur arrive pas toujours.

Où l'auteur a-t-il pris que les causes finales étaient un système? C'est un fait, non-seulement démontré en physique, mais d'une nécessité métaphysique, précisément comme le rapport des prémisses à la conséquence est nécessaire et es-

sentiel en logique. Dès qu'il y a une connexion de la fin aux moyens, qui dans les phénomènes naturels suppose l'intelligence, le dessein de cette connexion (qu'on appelle cause finale) est aussi nécessairement renfermé dans les phénomènes, que la conséquence d'un raisonnement juste l'est dans les prémisses. On objecte que l'observation est susceptible d'erreur sur les phénomènes, et par conséquent sur les causes finales. Qui en doute? Mais nos connaissances sont-elles nulles pour être infaillibles, et les sciences n'existentelles plus parce qu'il n'y en a pas qui ne puisse être fautive? On objecte l'abus qu'ont fait des causes finales ceux qui ont voulu en voir où il n'y en avait pas; et l'objection prouve contre ceux qui ont abusé, et nullement contre la chose. Enfin, Diderot tranche en ces termes, par sa méthode impérative : « Le physicien, dont la « profession est d'instruire, et non pas d'édifier, « abandonnera le pourquoi, et ne s'occupera que « du comment. Le comment se tire des êtres, le « pourquoi de notre entendement: il tient à nos « systèmes ; il dépend du progrès de nos connais-« sances. »

Et où serait le mal que la physique pût à la fois instruire et édifier? Songez, messieurs, que cette édification que l'on interdit ici au physicien ne va pas plus loin que l'idée d'un Être suprême, d'un Dieu créateur; et appréciez, si vous le pouvez, l'espèce d'horreur qu'inspire à

Diderot et à tous les athées cette seule idée d'un Dieu. Jugez-en par cette inhibition si sévèrement adressée au physicien: « Observe, si tu « peux, la régularité des phénomènes; c'est là « nous instruire: mais garde-toi d'y montrer ja-« mais un dessein et une intelligence; tu édifie-« rais, et ce n'est pas ta profession d'édifier. » Le physicien qui n'aura pas l'honneur d'être athée (et ce mot, qui ne vous paraît qu'une ironie, est très-sérieux dans la secte) peut répondre à Diderot: De quel droit ôtez-vous donc à ma profession un but moral, quand il n'y en a pas une qui ne s'honore de pouvoir en offrir un? Depuis quand est-il défendu à la science de servir à nous rendre meilleurs? Sans cela toute science n'est-'elle pas vaine, au jugement même des sages du paganisme? Quoi! Voltaire veut que la poésie même, à qui l'on permet de n'être qu'agréable, soit utile à la morale, sous peine d'être un art frivole, et Diderot ne veut pas que la physique puisse édifier! Il veut que le physicien explique la machine, sans dire un mot de l'intention de l'ouvrier. Malheureux! tâchez donc d'empêcher qu'elle ne se manifeste par elle-même. Tâchez qu'elle ne se montre pas aux yeux de la raison, comme la lumière aux yeux du corps. Empêchez qu'une démonstration anatomique ne soit un assemblage de prodiges qui jettent les spectateurs dans l'extase; et quand ils auront été atterrés du merveilleux mécanisme nécessaire pour la seule

circulation du sang, quand ils auront d'autant plus admiré l'invariabilité des effets, qu'ils auront été plus épouvantés de la fragilité des ressorts, mettez-vous à ma place, et venez leur dire: « Tout cela est fort beau, il est vrai; mais si « vous croyez que les vaisseaux, les artères et « les soupapes aient été disposés ainsi pour que « toute la masse du sang passât par le cœur de « cinq minutes en cinq minutes, et y renouvelât « sans cesse la vie, vous vous trompez beaucoup. « Il y a ici quelque chose de plus beau, dont « vous ne vous doutez pas, parce que vous n'êtes « pas philosophes: c'est que tout cela s'est fait « tout seul. »

C'est une consolation, messieurs, que la haine contre Dieu nécessite absolument de si énormes absurdités. J'accorderai que nos sophistes ont d'ailleurs plus d'esprit que celui dont Malherbe disait si plaisamment: Dieu a là un sot ennemi. Mais je vois partout un malheur attaché à l'athéisme, et qui suffirait seul pour en dégoûter; c'est qu'il y a pour les athées un chapitre, et celui-là revient très-souvent, sur lequel celui d'entre eux qui aura le plus d'esprit sera toujours forcé de raisonner comme s'il n'en avait pas l'ombre, et cela est dur. On disait autrefois que les voleurs avaient une maladie de plus que les autres hommes, la potence; et la révolution les en a guéris, comme cela était juste. On peut dire de même que les athées ont une maladie du cerveau que les autres hommes ne connaissent pas; et rien ne les en guérira jamais, si la révolution même n'a pu en venir à bout.

Qu'est-ce encore que cette distinction du comment et du pourquoi, dont l'un se tire des étres, et l'autre de notre entendement? Comme si le comment et le pourquoi, c'est-à-dire, les moyens et la fin, n'étaient pas également dans les êtres physiques; comme si l'un et l'autre n'étaient pas également en eux le sujet sur lequel notre entendement opère par le jugement et la comparaison. Et c'est à des philosophes qu'on est obligé de rappeler ces notions élémentaires que n'ignore pas le moindre écolier. Il le faut pourtant, sans quoi les ignofants admireraient l'antithèse doctorale du comment et du pourquoi, d'autant plus qu'elle n'a ici aucun sens. Le pourquoi, nous dit-on, dépend du progrès de nos connaissances. Vous verrez que le comment n'en dépend pas! Vous verrez que l'exacte observation de la fin et des moyens, et des rapports qui lient l'un à l'autre, ne dépend pas du plus ou du moins de sagacité et de science qu'on y apporte! C'est cela même qui nous apprend pourquoi les causes finales ont été plus d'une fois mal saisies ou gratuitement supposées. Quoiqu'elles existent partout nécessairement, partout indépendamment de nos connaissances; quoique, dans toute mécanique, le rapport des forces à la résistance, du ressort au frottement, du lévier au fardeau, existe, aperçu

ou inaperçu, il est très-sûr que nous ne pouvons l'expliquer qu'en raison de nos connaissances. C'est cette explication qui dépend de leur progrès, et nullement la chose même; et c'est un artifice de sophiste de substituer l'une à l'autre. Il n'est pas moins sûr que cette explication est plus ou moins facile, suivant que les causes finales sont plus ou moins clairement marquées dans chaque partie de l'œuvre du Créateur, et qu'il en est même beaucoup qui doivent nous échapper, parce que nous n'en savons pas autant que lui, quoique nos philosophes en sachent beaucoup plus que lui. Mais parce qu'on ne voit pas tout, ne voit-on rien? Parce que toute science a ses obscurités, n'a-t-elle plus ses démonstrations? Quelle marche que celle de nos sophistes? Ils se vantent de nous avoir appris à douter, et ils mentent; car c'est Bacon, c'est Descartes, qui ont été les vrais précepteurs du doute raisonnable. Quant à eux, en deux mots, affirmer d'autant plus qu'il y a plus à douter, douter d'autant plus qu'il y a plus de raisons d'affirmer, c'est là tout ce qu'ils nous ont appris.

Que d'erreurs en quatre lignes de Diderot! Et il faut des pages pour les détruire. Oui; et l'on a tort de s'étonner quelquefois de cette disproportion: elle tient au principe fécond que j'ai exposé ci-dessus, à la nature de l'ordre et du désordre, et à leurs conséquences, opposées comme leurs propriétés. Pour Dieu, tout est bien facile, et le mal seul est impossible. Pour nous, le mal est toujours aisé en comparaison du bien; nous n'ordonnons rien qu'avec travail, et nous désordonnons d'emblée. Les matériaux de l'édifice qu'on élève et ceux de l'édifice qu'on détruit sont les mêmes: on détruit en quelques jours, et il faut des années pour construire. Vous renversez par terre une planche d'imprimerie en une minute; pour refaire la feuille, il faut souvent plusieurs journées. Le métier de sophiste est de brouiller les idées et les mots, comme des caractères d'imprimerie jetés pêle-mêle. Et ne faut-il pas du temps pour tout remettre à sa place? Heureusement ce n'est pas un temps perdu; mais ce qui en serait un, ce serait de percer l'obscurité d'une foule de passages de l'Interprétation, où Diderot, en accumulant les généralités à perte de vue, paraît ne s'être rendu inintelligible que par une puérile affectation de profondeur. Tel est celui-ci, où il nous enseigne la véritable manière de philosopher: « Ce serait « d'appliquer l'entendement à l'expérience, l'en-« tendement et l'expérience aux sens, les sens à « la nature, la nature à l'expérience des instru-« ments, les instruments à la recherche et à la « perfection des arts. » Je ne sais pas si quelqu'un sera tenté de se servir de cette manière de philosopher: il faudrait commencer par l'entendre, et malheur à celui qui croirait l'avoir entendu. Ce que je sais, c'est que par la suite Diderot luimême, qui plus d'une fois a fait des aveux de

cette espèce, convint qu'en relisant cet ouvrage il ne l'avait pas toujours compris, et que, sur quelques endroits semblables à celui-là, qu'un jeune adepte se vantait devant lui d'entendre fort bien, il lui dit: Vous avez donc plus d'esprit que moi, car je vous avoue que je ne les entends pas.

Au reste, de ce ténébreux sublime il descend tout de suite au grotesque, et termine ainsi son fastueux galimatias: « Et l'on jetterait les arts au « peuple, pour lui apprendre à respecter les phi-« losophes. »

Quoi! vous riez, messieurs! Vous n'êtes pas frappés de respect devant ce style imposant! vous ne sentez pas la beauté de ce majestueux dédain! Jeter les arts au peuple comme on jette des ordures? « Tenez, pauvre peuple, voilà ce qui vous « appartient. Notre philosophie est trop au-dessus « de vous; nous la gardons. Les arts sont trop au-« dessous de nous; nous vous les jetons : ramas-« sez. » Grand merci, philosophe. Je suis peuple ici, et je ramasse. Mais, messieurs, ils n'ont pas toujours été si fiers; c'est de Voltaire surtout qu'ils apprirent depuis à jeter au peuple leur philosophie même, en la mettant à sa portée à force de libertinage, d'impiété grossière, d'obscénité et de dépravation; et, pour cette fois, c'étaient bien des ordures, en effet, qu'ils lui jetaient. Vous savez trop combien de gens les ont ramassées, même sans être peuple: et moi qui vous parle, j'en avais bien ramassé quelque chose; mais c'est pour cela même que je me fais un devoir de les fouler aux pieds devant vous et devant le monde entier.

Avant de quitter cet ouvrage, encore un échantillon, s'il vous plaît, de ce pompeux fatras dont il est rempli, qui n'eût trouvé que des rieurs dans le siècle du goût et du bon sens, et qui ne pouvait trouver des admirateurs et des apologistes que dans ce siècle de philosophie. L'auteur prétend bien justifier l'obscurité qu'on lui reprochait; et l'on ne peut s'y prendre mieux, car sa justification en est un modèle. Obscurum per obscurius.

« S'il était permis à quelques auteurs d'être « obscurs, dût-on m'accuser de faire ici mon apo-« logie, j'oserais dire que c'est aux seuls métaphy-« siciens proprement dits. Les grandes abstrac-« tions ne comportent qu'une lueur sombre; l'acte « de la généralisation tend à dépouiller les con-« cepts de tout ce qu'ils ont de sensible. A mesure « que cet acte avance, les spectres corporels s'é-« vanouissent, les notions se retirent peu à peu « de l'imagination vers l'entendement, et les idées « deviennent purement intellectuelles. Alors le « philosophe spéculatif ressemble à celui qui re-« garde du haut de ces montagnes dont les som-" mets se perdent dans les nues : les objets de la « plaine ont disparu devant lui; il ne kui reste « plus que le spectacle de ses peasées, et que la « conscience de la hauteur à laquelle il s'est élevé,

« et où peut-être! il n'est pas donné à tous de le « suivre et de respirer. »

Je le crois, et descends bien vite de la montagne, asin de respirer de la terrible phrase, et de la conscience de la hauteur, dont je suis tout essoufflé. Mais si du haut de sa montagne Diderot avait été capable d'entendre quelque chose, je lui aurais humblement représenté d'en bas que Locke et Condillac sont bien des métaphysiciens proprement dits, et n'ont point réclamé le privilége d'être obscurs, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Je lui aurais demande comment des notions qui ne petreent être que dans l'entendement peuvent se renter vers l'entendement; ce que c'est que des spectres corporets, puisque tout spectre est fantastique et n'a point de curps, et ce que font les corps et les spectres à la métaphysique, qui ne considère point les corps ni les spectres.... J'aliais ini faire encore bien d'autres questions; mais il était sur su montagne, occupé du grand acte de la généralisation; du spectacle de ses pensées et du dépouillement des concepts. Je crois que nous ferons bien de l'y laisser, et de passer à un autré ouvrage, les Principes de morale.

"C'est un petit traité fort court, et qu'on pourrait appeler élémentaire, s'il était mieux pense et mieux rédigé. Il parut en 1745, avant les Pensées, et ne fit pas à béaucoup près le même brait, parce qu'il était infiniment moins scandaleux. L'auteur semblait alors essayer à la fois ses opinions et son talent, et je n'en fais ici mention que parce que j'y ai retrouvé des erreurs pernicieuses, qui annonçaient déja un ennemi des bons principes, et qui furent alors peu remarquées dans une série très-commune de propositions générales, tirées de tous les cahiers de philosophie que l'auteur pouvait avoir lus.

L'inexactitude et la confusion habituelle des idées et des mots se remarquent partout dans cet écrivain, même quand il ne paraît pas en abuser à dessein. Il veut expliquer la cause de nos erreurs en morale et en conduite, et il dit : « Si la « volonté est aussi essentiellement destinée à « choisir le bien que l'œil à voir la lumière, d'où « viennent ces méprises fréquentes ?... C'est que « les erreurs de l'entendement en produisent dans « les déterminations de la volonté. »

A coup sûr il ne dit pas ce qu'il a voulu dire: il veut parler de la tendance essentielle que nous avons tous au bien-ètre réel ou apparent. C'est cela seul qui est vrai; mais il est très-faux que la volonté (comme il le dit au mème endroit, où il se répète en d'autres termes) soit invariablement déterminée à choisir le bien: ce serait l'attribut d'une créature parfaite. Notre volonté est généralement mue vers ce qui lui paraît un bien, et pas même invariablement sous ce point de vue, puisqu'il n'est point du tout rare que la passion choisisse ce qui lui paraît à elle-mème un mal.

Video meliora proboque, deteriora sequor (1); et jamais ce mot de Médée n'a été argué de faux. Or, la passion n'est autre chose que l'énergie de la volonté; et si cette volonté peut être une erreur, la volonté n'est donc rien moins qu'invariable dans le choix du bien. L'explication qu'il en donne n'est pas aussi fausse; mais elle n'est que partiellement vraie, et par conséquent trésinsuffisante. Les erreurs de l'entendement égarent sans doute la volonté, et de là ce mot conmi, que le crime est un faux jugement. Mais ce faux jugement vient tout aussi souvent de la volonté pervertie que de l'entendement aveugle : car, bien que l'un et l'autre soient des facultés très-distinctes de la substance qui pense et qui veut, toutes les deux agissent et réagissent continuellement l'une sur l'autre, et je penserais même qu'à tout prendre, la volonté, séduite sans cesse par les sens et l'amour-propre, porte dans notre esprit plus d'erreurs qu'elle n'en reçoit. Mais ce qu'il y a de pis, c'est que l'esprit, une fois obscurci de cette manière, devient plus mauvais encore que le cœur; il se fait l'avocat du vice, devient flatteur en devenant esclave, et se fait un jeu ou un devoir de justifier ce qu'au fond il n'approuve pas. Voilà nos orateurs de tribune, nos journalistes de révolution, nos sophistes de république: voilà l'homme.

<sup>(1)</sup> Ovide, Métamorphoses, VII, 20.

Dans les paragraphes suivants, Diderot rassemble, et même avec autant de précision que de force, les preuves qu'on a données de la liberté de l'homme; et je ne l'observe ici que pour vous rappeler qu'il a fait depuis un livre entier pour la détruire, Jacques la Fataliste. Voltaire en a fait autant, Ces variations, cette perpétuelle versatilité, sont un vice inhérent au métier de sophiste.

« L'homme est moins fait pour être parfaite-« ment heureux dans cette vie que pour travailler « à le devenir. » (Did.)

L'impossible n'admet ni plus ni moins. L'homme n'est point fait pour être parfaitement heureux dans cette vie : ce serait donc une erreur que de chercher ce honheur parfait, et surtout ce ne doit pas être celle d'un philosophe. La volupté des épicuriens et le souverain bien des stoïciens étaient également des illusions, l'une des sens, l'autre de l'orgueil; et, malgré les rêveries de ces deux sentes, la nature seule a pris suffisamment le soin de nous convaincre qu'il n'y a point de bonheur parfait dans cette vie. C'est, je crois, de toutes les vérités morales la moins méconnue, tant elle est démontrée par le sentiment de nos misères. L'auteur a naturellement l'esprit si peu philosophique, qu'il ne s'est pas aperçu que ses propres expressions attestaient cette vérité qu'il oubliait. Travailler à devenir heureux prouve clairement l'absence du bonheur, car personne

ne cherche ce qu'il a; et s'il faut le chercher dans cette vie, il est évident qu'il n'y est pas. S'il y était, s'il pouvait s'y trouver, il serait essentiel à notre être, et dispenserait de toute recher che. Aussi dans les livres saints, dépôt de toute vérité, le bonheur s'appelle toujours paix, repos, joie (1); ce qui exclut toute idée de travail et d'effort. Ainsi, pour s'exprimer, je ne dis pas même en chrétien, mais seulement en philosophe, il fallait dire : « Pour être heureux, autant qu'il « est possible, dans cette vie, il faut travailler à « le devenir parfaitement dans l'autre. » La vie de l'homme ici bas serait une inexplieable inconséquence sans la vie à venir, et rien n'est inconséquent dans ce que Dieu a fait. On entrera plus avant dans cette idée à mesure qu'on aura plus de vraie philosophie.

Quoique celle de l'auteur soit, dans ce petit ouvrage, le pur déisme, il ne laisse pas d'y avoir inséré des propositions très-favorables à l'athéisme, et particulièrement celle qui est la thèse favorite des athées, en ce qu'elle répousserait, si elle était vraie, le reproche le plus général qu'on leur ait fait, celui d'ôter toute base à la morale. Il dit avec eux, et d'autant plus affirmativement, suivant l'usage, que l'assertion est plus fausse: «C'est

<sup>(1) «</sup> Ils n'entreront point dans mon repos... Entrez dans « la joie de votre Seigneur... C'est ici le lieu de mon repos « pour toujours, etc. »

« une thèse incontestable que les lois naturelles « sont suffisamment munies de sanction par la rai- « son qui les découvre, et par l'intérêt de les pra- « tiquer. » L'auteur devait d'autant moins adopter ici une pareille doctrine, qu'elle est l'opposé de celles des déistes, qui est celle de tout son livre; car ce sont les déistes eux-mêmes qui ont toujours soutenu, contre les athées, que, sans un Dieu rémunérateur et vengeur, la morale n'avait pas de sanction. Aussi Diderot, pour échapper à leurs arguments, commence par définir très-mal le mot de sanction, et rien ne met les sophistes plus à l'aise que définir mal.

« On entend par sanction le bien ou le mal que « le sujet craint ou espère du violement ou de « l'observation de la loi. » (Dip.)

Non pas, s'il vous plaît. Ce que vous dites là est bien une suite de la sanction, mais non pas la sanction même: cela est très différent, et la différence est très-importante. Je crois devoir appuyer sur la démonstration, quoiqu'il n'entre nullement dans mon plan de combattre en forme l'athéisme, sur lequel tout est dit en métaphysique depuis long-temps. Conclusum est. Mais il ne s'agit ici que de ses conséquences morales, et c'est une occasion de forcer les athées dans leurs retranchements, où ils combattent contre un principe majeur, qui est la base unique, et heureusement indestructible, sur laquelle repose tout l'ordre moral de l'univers.

Et d'abord, pour rétablir les idées en définissant les termes, la sanction est le caractère d'autorité imprimé à une loi en raison du droit et du pouvoir qu'a le législateur de punir les réfractaires; c'est ce qui est rigoureusement renfermé dans l'étymologie latine du mot (1), et ce qui est assez prouvé par son acception universelle. Or appliquez cette définition, dans tous ses points, à Dieu et à la morale, vous verrez que l'un peut seul donner la sanction à l'autre.

Comment l'homme la lui donnerait-il? Où est son droit et son pouvoir pour sanctionner les lois naturelles? — Sa raison. — Depuis quand la raison d'un homme peut-elle commander à celle d'un autre? — Elle peut prouver. — Peutelle commander de se rendre à la preuve? Il faudrait pour cela deux choses qui ne sont pas; que la raison de tous les hommes fût de la même force, et qu'elle fût une puissance habituelle sur tous les hommes. Mais les passions, les erreurs et l'ignorance, les mettez-vous de côté? — Un peuple peut se faire, par besoin, des lois positives, ou les recevoir d'un législateur; et la sanction est dans la puissance publique et la volonté générale. — Fort bien; c'est la théorie probable des gouvernements primitifs: mais, quoique ces

<sup>(1)</sup> Sancire, passer en loi, ordonner légalement. Populus sanxit, le peuple a ordonné, disait-on à Rome, parce que l'autorité du peuple saisait la sanction.

lois positives soient des conséquences plus ou moins imparfaites des lois naturelles, combien elles en diffèrent par leut nature! Autant que la conscience diffère des actes extérieurs. Les lois positives peuvent régler ceux - ci; que peuventelles sur la conscience? Rien, absolument rien. Et combien l'homme est plus souvent seul avec sa conscience, qu'en présence de la loi! Tout l'homme est dans le cœur : c'est une vérité éternelle, et le cœur est-il du domaine de la loi? Ah! cette haute extravagance devait exister une fois dans le monde, il est vrai; mais il ne fallait pour cela rien moins qu'une révolution française: C'est elle-même qui a pu imaginer, pour la première fois, de faire entrer l'amour et la haine dans ce qui lui plaît d'appeler des lois; de prescrire légalement des serments d'amour et de haine, comme s'il y avait des lois et des serments pour les affections du cœur, essentiellement libres et indépendantes; de faire un délit de l'égoisme, comme si un vice était un délit, comme s'il y avait des juges d'un vice, ou qu'une loi pût commander le désintéressement; de punir l'incivisme, comme s'il était possible qu'une loi caractérisât ce qui est civique ou incivique. Mais qu'est - ce que cela prouve? Qu'il fallait que la tyrannie, en voulant se faire législatrice, créât des délits arbitraires pour une oppression arbitraire. N'est-ce pas elle aussi qui a fait entrer, pour la première fois, dans la législation le mot de vertu? Il appartient exclusivement à la morale; mais il est à l'usage du charlatanisme, qui devait s'emparer du mot de vertu, quand pour la première fois le crime a été législateur.

Les lois positives exclues, qui donc se fera l'arbitre de la conscience d'autrui? La raison, nous dira encore Diderot avec tous ses philosophes; et de là aussi, et d'après eux, la haute et trèshaute extravagance de ceux qui ont prétendu trèssérieusement gouverner les peuples par la raison, comme si la raison d'un livre était la même chose que la raison d'un peuple (1). On a vu ce qu'elle était dans la France révolutionnée; et je ne manquerai jamais ces applications, pour faire bien sentir que toutes les erreurs se tiennent, comme toutes les vérités.

Reste, dans la thèse incontestable de Diderot, l'intérét de pratiquer la vertu; et tout le monde sait ce que nos philosophes ont répété là-dessus, d'après tout le monde, sur les inconvénients du

n'opposera que la raison; et il n'est pas malheureux que ce

<sup>(1)</sup> Voltaire, dans Candide, fait violer une femme par un matelot, sur les débris de Lisbonne, renversée par un tremblement de terre; et le philosophe Pangloss dit au matelot: « Mon ami... vous manquez à la raison universelle, vous pre- « nez mal votre temps. » Le matelot répond: « Tête et sang! « je suis matelot, et né à Batavia. J'ai marché trois fois sur le « crucifix dans trois voyages au Japon. Tu as bien trouvé « ton homme avec ta raison universelle! » Aux termes près, c'est ce que répondra la passion dans tout homme à qui l'on

vice et les avantages de la vertu, et ce qui avait été dit mille fois mieux par les moralistes et les prédicateurs chrétiens. Mais si cet enseignement est très-conséquent dans ceux-ci, et même pour ce monde, il est très-gratuit pour ceux qui ne reconnaissent pas le Dieu de ce monde et de l'autre; et, quoiqu'il ne soit point faux en lui-même, puisqu'en effet la vertu est bonne en elle-même, et le vice en lui-même mauvais, cet enseignement n'en est pas moins nul dans la bouche des athées, parce qu'il n'est qu'une pétition de principe dans un système où il ne peut réellement y avoir ni vice ni vertu. Ainsi donc je leur réponds d'abord que ce prétendu intérét dont ils parlent n'est point une sanction, quand même il pourrait s'accorder avec leur doctrine, attendu qu'un intérét quelconque est un motif, et non pas une sanction; qu'une sanction est invariable et imprescriptible, la même en tout temps et pour tous, au lieu qu'un intérét et un motif varient à l'in-

soit un philosophe même qui nous en fournisse un exemple. Mais en même temps il est bien singulier que ce soit un philosophe, un historien, qui adopte ce conte populaire du crucifix foulé aux pieds, dont tous les gens instruits connaissent la fausseté. Il y a une bonne raison pour que la chose ne puisse pas être; c'est qu'on sait que les Hollandais ne peuvent pas mettre pied à terre au Japon. Le commerce se fait dans la petite île de Disma, au milieu du port, avec les précautions les plus humiliantes de la part des Japonais, mais sans que la religion y entre pour rien.

fini, suivant les caractères, les affections, les circonstances, les lumières, etc. Vous en voyez la preuve dans les lois positives et dans la société: la crainte du châtiment ou du mépris, ces deux grands mobiles que vantent les athées, sont d'une insuffisance attestée à tout moment, puisque rien n'est plus commun que d'échapper à l'un ou à l'autre, ou en réalité ou en espérance (ce qui revient ici au même pour l'effet), ou de braver tous les deux. Mais ce qu'il y a ici de plus terrible contre nos adversaires et contre leur interét, et leur châtiment et leur mépris, contre tous les moyens qu'ils veulent substituer à la sanction divine, et dont ils prétendent si mal à propos faire une autre sanction, c'est l'impossibilité où ils seront à jamais de répliquer un seul mot à tout fripon, à tout scélérat qui aura un peu de logique, et qui opposera les éléments de leur doctrine à la futilité ou à l'hypocrisie de leur morale. Je vais le mettre aux prises avec eux, et vous jugerez s'ils peuvent s'en tirer.

« Que me voulez-vous? Vous êtes des philosophes, « n'est-ce pas? et moi aussi. Nous ne devons donc « pas nous servir de mots vides de sens. Que som-« mes-nous, vous et moi? Des machines organisées, « on ne sait par qui et comment, qui se meuvent « aujourd'hui, et cesseront demain de se mou-« voir; en un mot, des parties d'un grand tout « que nous ne connaissons pas plus que nous ne « nous connaissons nous - mêmes. C'est là votre

« philosophie, et c'est aussi la mienne. Il s'enstrit « assurément qu'en ma qualité de machine or-« ganisée je ne dois rien à personne, comme per-« sonne ne me doit rien; car qu'est-ce que des « machines peuvent se devoir réciproquement? « Je ne dois donc rien qu'à moi; car, si j'ignore « comment j'existe, je suis sûr que j'existe pour « moi, pour mon bien-être avant tout; et par « conséquent ce qui est bien pour moi est le seul « bien, n'importe aux dépens de qui, à moins « qu'il ne puisse m'en arriver du mal; et je vous « ai fait voir que je n'ai rien à eraindre. Je suis « le plus fort, le plus puissant; je puis tuer cet « homme et prendre sa dépouille, comme il pour-« rait faire, s'il était à ma place; et je n'ai pas « peur qu'il m'en arrive aucun mal, car c'est un « prêtre, un émigré. Que venez-vous me dire pour « m'en empêcher? Que peut-être un jour je ne « serai pas le plus fent, et qu'on me pendra? « Mais c'est un futur contingent très-incertain, « et le gain que je vais faire est présent, certain. « Et me conseillerez-vous de balancer sur le choix? « Cela ne serait pas raisonnable. Que me dites-« vous encore, que, si je ne suis pas pendu, je « serai méprisé, détesté? Détesté, que m'importe, « tant que la haine est impuissante! Méprisé, « pourquoi? parce qu'on méprise le méchant (car « ce sont là vos paroles)? Mais qu'est-ce que le mé-« chant? — Celui qui fait le mal. — Et qu'est - ce « que l'homme bon? -- Celui qui fait le bien. --

« Eh‡ ne vous ai-je pas prouvé que je faisais mon « bien! y en a-t-il un autre? que je n'avais à « craindre aucun mal; et y a-t-il un autre mal « pour moi que celui qu'on pourrait me faire? « S'il n'y a ni un autre mal ni un autre bien, « comme cela est dans vos principes et dans « les miens, que signifient ces mots de vice et « de vertu dont vous vous êtes servis avec moi? « rien que des conventions sociales, comme mille « autres. Et que me font des conventions sociales « quand je fais mon bien, qui est pour moi le « seul, et qu'on ne peut me faire aucun mal? « Qu'est-ce que le mépris dont vous me mena-« cez? L'opinion des autres? Pourquoi donc se-« rait-elle meilleure que la mienne? Si les sots me « méprisent en répétant les mots insignifiants de « crime et de vertu, les gens d'esprit m'approuve-« ront pour avoir connu le seul bien réel, le mien. « De plus, mes chers philosophes, où avez-vous « donc vu qu'on fût si méprisé quand on est ri-« che et puissant? Je serai très-certainement très-« bien traité de tous ceux que je verrai. Que me « font ceux que je ne verrai pas? Il ne vous man-« querait plus que de me parler de remords; mais « vous ne l'oseriez pas : il y aurait de quoi rire; « car c'est l'un de vous (1), qui m'a appris qu'il « n'y avait point d'autres remords que la crainte

<sup>(1)</sup> Helvetius.

" du supplice, et je suis exempt de cette crainte.

"D'ailleurs, quand il n'y a réellement ni vice ni
"vertu, comme nous le savons tous, il est clair
"que le remords est une chimère, un fantôme
"de l'imagination, un reste des idées de l'enfance;
"et ni vous ni moi ne sommes capables de donner
"dans ces niaiseries. Voilà bien toute votre pré"tendue morale réduite au néant. Ne m'en parlez
"donc plus, si vous ne voulez pas que je vous
"croie assez imbécilles pour ne pas vous entendre
"vous-mêmes, ou que je croie que vous voulez
"faire de moi une dupe. Plus de morale, encore
"une fois, je vous prie, et venez demain souper
"avec moi.... au Luxembourg...."

Je défie tous les athées du monde de trouver une réponse à cet homme. Il n'y en a point pour eux dans la logique. Ce n'est pourtant pas que j'aille aussi loin que Rousseau, qui va toujours trop loin en tout, et qui nuit à la vérité plus qu'il ne la sert. « J'ai long-temps cru, dit-il, qu'on « pouvait avoir de la probité sans religion. Je ne « le crois plus. » Je crois que cela est possible, quoique fort rare, surtout si l'on donne toute l'étendue convenable à ce mot de probité, que l'on restreint d'ordinaire, et fort mal à propos, à s'abstenir du bien d'autrui. La probité véritable consiste à ne léser ni tromper personne en quoi que ce soit; et combien de gens, qui ne voudraient pas prendre la bourse de leur ennemi, prendront sans scrupule la bourse de leur ami? Mais, dans

tous les cas, un athée peut être un honnête homme selon le monde; c'est l'affaire de son éducation, de son caractère; de sa situation; mais il le sera indépendamment de sa doctrine, et même malgré sa doctrine, qui certainement ne lui impose aucune espèce de devoir ; et c'est de la doctrine qu'il s'agit ici. Les exceptions personnelles ne font rien du tout à la question; elle est résolue dès qu'il est démontré que, dans le systême de l'athéisme, il n'y a aucune espèce de sanction pour la morale; et c'est ce qui ne peut laisser aucun doute. C'est en Dieu seul qu'est cette sanction. Il y a un autre juge pour celui que Dieu voit, que Dieu entend, et cette salutaire idée, dont il est si difficile et même presque impossible à l'homme de se défaire entièrement, ce serait la philosophie qui voudrait la détruire! Jamais aucun homme raisonnable n'accordera les honneurs de ce nom à la folie de l'athéisme. Objectera-t-on que cette sanction divine n'empêche pas qu'il n'y ait des violateurs de la loi? Oui, cette objection, toute puérile qu'elle est, a été de tout temps la dernière ressource de nos adversaires. Qu'ils anéantissent donc aussi toutes les lois criminelles, car elles n'empêchent pas qu'il n'y ait des malfaiteurs (1). Comment peut - on se per-

<sup>(1)</sup> On reprochait au maréchal de Berwick sa sévérité contre les maraudeurs, et on lui représentait, comme ici, qu'il y en avait toujours, quoïqu'il ne leur sit point de grace. Le

mettre des objections si plates, qu'il n'y a qu'à en tirer tout de suite la conséquence pour les réduire à l'absurde? C'est qu'on veut à toute force rejeter comme inutile toute autorité morale et religieuse. Le beau projet! Il se manifestait de bonne heure chez nos bienfaisants sophistes, et c'est ce qui dictait à Diderot cette prière qui termine son *Interprétation*, et que par cette raison il n'est pas inutile de faire connaître ici.

Le commencement, tout-à-fait sceptique, ressemble à celle d'un philosophe de cette classe qui disait en mourant : Mon Dieu (s'il y en a un), ayez pitié de mon ame (si j'en ai une). Celui-là, comme vous voyez, ne voulait pas aventurer ses paroles, et ne faisait rien que sous condition. Diderot dit à peu près de même : « J'ai commencé « par la nature, qu'ils ont appelée ton ouvrage, « et je finirai par toi, dont le nom sur la terre « est Dieu. O Dieu! je ne sais si tu es; mais je « penserai comme si tu voyais dans mon ame, « j'agirai comme si j'étais devant toi. »

Et moi, je dis avec le Prophète: « O Dieu! votre « puissance a convaincu vos ennemis de men-

général seignit de se rendre à leurs conseils, et promit de sermer les yeux. Plusieurs coupables surent ainsi épargnés, et bientôt on s'aperçut que le prévôt avait ordre de ne point séyir. Au hout de huit jours, des compagnies entières étaient en maraude, et les conseillers philosophes surent les premiers à supplier le général d'en revenir à l'exécution de la loi.

« songe (1). » Je dis à Diderot : Si tu avais réfléchi sur tes propres paroles, tu n'y aurais vu que ta condamnation. Ils ont appelée, dis-tu: ils est là évidemment pour tous les hommes, parce que tu as craint d'articuler une généralité qui t'effrayait. Mais quel peut être ton motif pour révoquer en doute la croyance intime de tous les hommes? Ce ne peut être assurément que la crainte de te tromper avec eux. Tu ne pourrais pas en alléguer un autre. Mais d'abord, puisqu'il n'y a de ta part qu'un doute, n'y a-t-il pas une autre crainte plus fondée que celle de se tromper à peu près tout seul? Voilà pour la vraisemblance d'opinion. Voyons à présent l'effet moral. Dans le doute s'il y a erreur, qu'y a-t-il à considérer avant tout? N'est-ce pas ce qui peut en résulter? Mais par ce principe, qui est évident, te voilà sans excuse et sans ressource, de ton aveu; car ne nous distu pas, ne dis-tu pas à Dieu, que, même sans être sûr qu'il te voie, tu veux penser et agir comme si tu étais devant lui? Tu reconnais donc que l'idée d'un Dieu est le premier mobile et le premier motif de tout bien; et si pour toi cette idée, seulement comme possible et problématique, est encore la règle à laquelle tu te glorifies de te conformer, que sera donc, pour toi-même comme pour les autres, l'idée d'un Dieu réel et reconnu? Si le bien est déja dans la seule possibilité, où est

<sup>(1)</sup> In virtute tud mentientur tibi inimici tui.

donc, où peut être le danger de la réalité? Par la raison des contraires, il ne peut y avoir de danger et de mal que dans ton doute, qui peut mener d'autres à la négation; et pourtant tu publies ton doute. Tu es donc inconséquent en raisonnement et en morale à la fois; tu prends évidemment le plus mauvais parti pour toi, comme pour les autres. Diderot, tu disais à Rousseau (1): Quai! vous croyez en Dieu, et vous porterez ce crime à son tribunal! Ne pourrait-on pas te dire: Quoi! vous croyez Dieu possible, et vous ne craignez pas de porter devant lui le crime d'avoir publiquement mis en problème ce que vous-même reconnaissez être le principe de tout bien moral! Mentita est iniquitas sibi: L'iniquité a menti contre elle-même.

« Si j'ai péché quelquesois contre ma raison ou « contre ta loi, j'en serai moins satisfait de ma « vie passée, mais je n'en serai pas moins tran-« quille sur mon sort à venir, parce que tu as ou-« blié ma faute aussitôt que je l'ai reconnue. »

On a poussé l'extravagance jusqu'à reprocher en même temps aux chrétiens des idées outrées de la miséricorde de Dieu, faites pour rassurer les coupables, et des idées également outrées de sa justice, faites pour porter le désespoir dans

<sup>(1)</sup> Lorsque Rousseau l'accusa faussement d'un abus de confiance dont Diderot était justifié par des témoignages irrécusables. (Voyez les Confessions.)

les cœurs; et l'impossibilité d'accorder deux reproches qui se détruisent nécessairement l'un par l'autre suffit pour justifier la religion, et arguer d'ignorance ou de mauvaise foi ceux qui la calomnient. Mais que n'aurait-on pas dit, et pour cette fois avec raison, si jamais un chrétieu avait fait si bon marché de la clémence de Dieu aux dépens de sa justice? Graces au ciel, il n'y en a pas un qui se pique de cette grande tranquillité de Diderot. C'est quelque chose sans doute de reconnaître sa faute; c'est par où il faut commencer: et Diderot en parle comme s'il n'y avait rien de plus commun. Ce n'est pas du moins parmi nos philosophes, qui sûrement n'y sont pas sujets. Mais ne faut-il pas de plus repentir et réparation? Diderot n'en dit pas un mot. Les lois humaines ne connaissent pas le repentir; mais elles exigent toujours la réparation, et celui qui met ainsi la justice divine au-dessous de la justice humaine connaît et juge l'une comme l'autre.

« Je ne te demande rien dans ce monde; car le « cours des choses est nécessaire; par lui-même, « si tu n'es pas, ou par ton décret, si tu es. »

C'est trancher net. C'est dommage que l'idée de nécessité, très-compréhensible et métaphysiquement démontrée dans l'essence du premier principe, soit une absurdité gratuite, un mot vide de sens dans les autres êtres. Peu importe à celui qui ne veut rien prouver aux hommes, ni rien demander à Dieu: l'un vaut l'autre.

« J'espère (1) à tes récompenses dans l'autre « monde, s'il y en a un, quoique tout ce que je « fais dans celui-ci je le fasse pour moi. »

C'est peut-être la première fois qu'on a voulu étre récompensé de ne rien faire que pour soi; c'est une prétention toute philosophique: mais elle suppose une générosité qui n'est pas du tout divine, car elle n'est pas raisonnable; et c'est précisément de ces hommes-là que Jésus-Christ a dit dans l'Évangile: Ils ont reçu leur récompense, receperant mercedem suam. Et cela est juste.

« Si je fais le bien, c'est sans effort; si je laisse « le mal, c'est sans penser à toi. »

Philosophe, vous êtes aussi conséquent dans vos prières que dans vos raisonnements, comme s'il vous arrivait aussi souvent de prier que de philosopher. Tout à l'heure vous promettiez d'agir et de penser comme si Dieu vous voyait, et, dix lignes après, vous ne pensez plus à lui. Ainsi vous ne pouvez pas, même pour Dieu, vous faire l'effort d'être d'accord avec vous, au moins dans la même page; et vous êtes sûr de faire le bien et de laisser le mal sans effort. Il me semble pourtant qu'il peut en coûter quelque chose pour l'un et pour l'autre, et c'est même cette espèce de force qu'on appelle vertu. Apparemment des philosophes tels que vous ne connaissent pas

<sup>(1)</sup> Espérer à est un solécisme.

celle-là; mais vous nous permettrez aussi de croire qu'une vertu si facile peut n'être pas tressûre. C'était du moins l'opinion des anciens sages, qui avaient placé la vertu in arduo, un peu plus haut que vous ne faites.

« Je ne saurais m'empêcher d'aimer la vérité « et la vertu, et de hair le mensonge et le vice, « quand je saurais que tu n'es pas, ou quand je « croirais que tu es et que tu t'en offenses. »

Le dernier membre de la phrase est absolument inintelligible; car que peut signifier ce qu'on dit ici à Dieu: « Quand je croirais que tu « es et que tu t'offenses du mensonge, et du vice, « je ne saurais m'empêcher de hair le vice et le « mensonge. » Pour qu'il y eût ici quelque sens, il faudrait que la croyance en Dieu, et la persuasion qu'il hait le mensonge et le vice, pussent, de quelque manière que ce soit, être une raison pour qu'on ne les haïsse pas. C'est une extravagance monstrueuse, et qui pourtant est formellement renfermée dans les paroles de l'auteur, au point qu'il est de toute impossibilité de leur donner un sens, si ce n'est celui-là; et en même temps il est trop absurde pour être sa pensée. Que voulez-vous qu'on dise à des gens qui écrivent ainsi? Fiat lux. Mais comment ceux dont le métier était de faire la lumière sont-ils si souvent ténébreux?

« Me voilà tel que je suis. »

Tel au moins que vous prétendez être. Ce se-

rait bien le cas de vous rappeler le fameux connaistoi toi-même (1), que Juvénal dit être descendu des cieux pour sortir de la bouche de Socrate. Mais qu'est-ce que tous les anciens devant un sage du dix-huitième siècle?

« Portion organisée d'une matière éternelle, « ou peut-être ta créature; mais si je suis bien-« faisant et bon, qu'importe à mes semblables « que ce soit par un bonheur d'organisation, par « des actes libres de ma volonté, ou par le se-« cours de ta grace? »

Cela peut ne pas importer à vos semblables, parce que, dans tous les cas, chacun ne répond que pour soi; mais cela pourrait vous importer à vous-même un peu plus que vous ne croyez, s'il vous plaisait d'y faire attention en raison de l'importance des objets.

L'auteur finit par recommander à ceux qui réciteront cette prière, qui est, dit-il, le symbole de notre philosophie, de lire aussi le précepte suivant:

« Puisque Dieu a permis, ou que le mécanisme « universel (2) qu'on appelle destin a voulu que

<sup>(1)</sup> E cœlo descendit Γνώθι σεαυτόν. (Juven. Sat. 11, v. 27.)

<sup>(2)</sup> Observez qu'il n'y a point de mécanisme qui ne suppose un machiniste, et qui par conséquent ne soit un effet, et non pas une cause; et pourtant ce mécanisme, cet effet, a pu vouloir; et les matérialistes et les athées ne sauraient écrire une page sans se contredire ainsi dans leurs propres

« nous fussions exposés à toutes sortes d'évène-« ments, si tu es homme sage et meilleur père « que moi, tu persuaderas de bonne heure à ton « fils qu'il est le maître de son existence, afin « qu'il ne se plaigne; pas de toi, qui la lui as « donnée. »

C'est penser à tout. Et qui aurait cru que le chef-d'œuvre de l'amour paternel fût d'apprendre à son fils qu'il est le mattre de se débarrasser de la vie quand il lui plaira? La belle et consolante leçon, et la douce philosophie! « Mon enfant, par-« donne-moi de t'avoir donné la vie; car, après « tout, tu peux te l'ôter quand tu en auras assez.» Ces professeurs-là sont un peu comme le Timon d'Athènes, qui ne voulait recevoir de visites que de ceux qui auraient envie de se pendre, et qui avait planté un figuier tout exprès pour leur commodité, s'engageant de plus à fournir la corde. Il était juste qu'il arrivât à point une révolution toute propre à faire fructifier ces honorables documents; aussi Dieu sait, et lui seul sait tout ce que depuis ce temps il y a de suicides en France: les journalistes sont las de faire mention de ceux qui sont publics, sans compter ceux que l'on

termes. Comment concevoir que des gens d'esprit consentent, pendant toute leur vie, à se payer ainsi de mots qui n'ont pas de sens? C'est bien là une véritable malédiction, et la sagesse suprême est bien vengée, dès ce monde, de ses aveugles ennemis.

cache, et l'on n'y fait plus même attention. Dès avant la révolution, il était de mode de s'extasier en France sur l'héroïsme du suicide, et c'est là ce qu'on admirait le plus dans le génie anglais. Déja même cette noble émulation avait gagné quelques têtes, et l'on avait vu deux jeunes gens (1) qui s'étaient brûlé la cervelle en laissant un beau testament de mort qui attestait qu'ils n'avaient eu d'autre motif, pour se tuer, que de faire preuve de philosophie. Ce qui était alors un évènement n'en est plus un de nos jours, et la vanité française devrait être contente d'avoir surpassé les Anglais, au moins en ce point. Mais qu'est-il arrivé? Les Anglais, par esprit de contrariété antigallicane (2), n'ont plus jugé à propos de se tuer, quand ils ont vu que les Français en savaient là-dessus autant et plus qu'eux. Il n'est presque plus question de suicide en Angleterre, et la Tamise et le pistolet ne sont plus les remèdes du spleen: ils en ont cherché d'autres, et ont bien fait.

A l'égard du symbole de Diderot, je ne sais s'il est à l'usage de beaucoup de gens; mais quand

<sup>(1)</sup> L'un d'eux s'appelait, je crois, Bordeaux. Tous les papiers du temps rendirent compte du fait, qui est authentique.

<sup>(2)</sup> On sait qu'il y avait à Londres une société appelée les Antigallicans, dont l'esprit consistait à contredire tout ce qui se faisait en France.

ce serait un homme qui aurait fait le Pater, en vérité j'aimerais mieux le Pater.

## SECTION V.

## De l'Éducation publique.

Au moment où la destruction des jésuites laissait un grand vide dans l'instruction publique, et où l'on s'occupait à la fois des moyens de le remplir, et de quelques améliorations à effectuer dans le plan général des études; quand l'Émile de Rousseau venait de réveiller l'attention sur cet objet, Diderot aussi voulut être législateur en cette partie, et donna un petit Traité d'une centaine de pages sur l'Éducation publique. Vous croirez entendre ici un autre auteur, tant la religion tient une place éminente dans ce système d'études: mais vous ne devez nullement vous en étonner; c'était toujours le même homme, mais avec une autre ambition qui tenait aux circonstances. Il eût bien voulu que ce fût un philosophe qui eût l'honneur d'être le réformateur de l'instruction publique et de la discipline des colléges, et dès lors il n'y avait pas moyen d'être extravagant et impie. Il fut donc ici assez habituellement raisonnable; ce qui vous prouve que cette classe d'hommes l'aurait été comme les autres, si elle l'eût voulu, et qu'ils déraisonnaient par projet et par métier, beaucoup plus que par conviction.

Diderot se crut d'autant plus obligé de se conformer ici aux idées générales, qu'il tenait beaucoup à son plan particulier, et ne désespérait pas de le voir adopté. Son ouvrage a du mérite : il y a même une partie très-bien traitée; c'est la première, celle qui contient la classification des objets de nos connaissances, l'une des meilleures que l'on ait faites, et où l'on reconnaît un homme à qui le travail de l'Encyclopédie avait donné l'habitude de l'analyse. Il y joint le mérite d'une diction nette, précise, souvent même énergique, et l'on voit que l'auteur avait soigné ce morceau. Mais il s'en faut de beaucoup que la seconde partie, celle où il en vient au choix et à la distribution des études classiques, soit aussi bien conçue; elle me paraît défectueuse à bien des égards, et moins dirigée vers la perfection possible que vers l'innovation gratuite: c'est là que l'auteur retombe dans son faible. Je crois devoir m'arrêter un peu sur ce sujet, qui me conduit à des observations dont peut-être on pourra tirer quelque fruit lors du renouvellement des études, qu'il nous est permis de ne pas croire éloigné.

Écoutez ce préambule, et vous verrez que Diderot aussi peut vous édifier, comme un autre.

« J'appelle comaissances essentielles celles qui « ont des objets réels et nécessaires à tous les « états, dans tous les temps, et auxquelles rien « ne peut suppléer, parce qu'elles comprennent « tout ce que l'homme doit absolument savoir

« et faire, sous peine d'être dégradé et malheu-« reux. Elles se réduisent à trois: 1º la religion, « par laquelle nous devons commencer, continuer « et finir, parce que nous sommes de Dieu, par « lui et pour lui; 2° la morale, pour se connaître « soi-même et les autres, ce que l'on peut et ce « que l'on doit dans les cas divers où il plaît à la « Providence de nous placer; 3° la physique, pour « prendre une idée de la nature et de ses opé-« rations, de notre propre corps, et de ce qui fait « la santé ou la rétablit, et des arts divers qui « augmentent l'aisance en adoucissant les ennuis. « L'homme a une ame à perfectionner, des de-« voirs à observer, et une autre vie à prétendre. « Il est sous la main de Dieu, lié à une société et « chargé de lui-même. Or, le premier comman-« dement de Dieu est qu'on lui rende hommage « de toutes ses facultés, en travaillant selon l'ordre « de la Providence. La première loi de toute so-« ciété est qu'on lui soit utile pour acheter par « des services les avantages qu'elle procure. Le « premier conseil de l'amour-propre (1) est d'aug-« menter son bien-être par l'aisance que la raison « permet, et la considération que le mérite at-« tire. Il faut donc que l'on abjure sa destination « et son existence, ou que l'on connaisse les œu-« vres de Dieu et le culte qu'il exige , les droits de

<sup>(1)</sup> Qui n'est ici que l'amour de soi, réglé par la raison, comme cela est reçu dans la langue philosophique.

« la nature et les ressources de l'économie, les

« lois de sa patrie et les talents qu'elle honore,

« les moyens de la santé et les arts d'agrément.

« Il faut adorer Dieu, aimer les hommes, et tra-

« vailler à son bonheur pour le temps et pour

« l'éternité. Religion, morale, physique, ces trois

« objets se représentent sans cesse et ne se sé-

« parent point. »

Lisez ce morceau chez tous les peuples policés, quels qu'ils soient, je ne dis pas seulement chez des chrétiens, puisqu'il ne s'agit encore, dans ces prolégomènes, que du besoin d'une religion, mais chez toutes les nations qui ont senti ce besoin, puisqu'elles sont civilisées; portez cet exposé des premiers éléments de toute éducation publique à Constantinople, à Ispahan, à Dheli, à Pékin, partout il trouvera un assentiment universel, partout on y reconnaîtra ce que la raison a fait sentir à tout le monde, et ce que tout gouvernement a mis en principe et en pratique. Mais, au lieu de cet exposé si sage, et auquel il ne manque rien que ce que le christianisme seul pourrait encore y ajouter, allez présenter à quelque peuple que ce soit les inconcevables amphigouris qui servent de préambule à tous ces prétendus plans d'éducation qui se succèdent sans cesse parmi nous, et qui ne sont que des plans d'extravagance; tous ces volumineux fatras où l'on fait des efforts si visiblement hypocrites pour paraître ne pas renoncer à la morale, en mettant

de côté Dieu et la religion; et partout l'on demandera de quel hôpital de fous sont sorties ces scandaleuses rêveries, et quel est le peuple assez insensé, assez malheureux, assez abject pour qu'une pareille doctrine y puisse être publique, et soit même celle du gouvernement. Portez où vous youdrez l'arrêté tout récent du corps administratif d'une de nos provinces, qui déclare en termes exprès (et je me suis fait un devoir de les recueillir pour l'étonnement et l'horreur de la dernière postérité) que, fidèle aux principes républicains, il a soigneusement défendu aux instituteurs qu'il a nommés pour les écoles publiques de méler à leurs leçons rien qui puisse rappeler l'idée d'un culte religieux. Partout on se demandera quel doit être l'état d'un peuple dont les magistrats parlent ce langage au nom de la loi, et ce que peut être une république (1) dont ce sont là les principes. La réponse ne pourrait être

<sup>(1)</sup> Je ne doute pas qu'on ne demande aussi un jour s'il est bien vrai qu'on ait pu s'exprimer en public comme je fais ici, et prêcher cette doctrine en 1797, sans être sur-le-champ jeté dans un cachot, fusillé ou déporté. C'est le fait: je ne puis que répéter de nouveau que tout cela fut textuellement prononcé en y joignant même tout ce que l'action oratoire pouvait me fournir de moyens. Mais ceux-là le comprendront, qui auront bien compris que jamais les méchants ne peuvent aller que jusqu'où la Providence veut qu'ils aillent. Ils ajournèrent leur vengeance, et ce ne fut que quelques mois après que cette Providence lui permit d'agir.

que l'histoire de la révolution tout entière, et j'avoue que cette réponse même laissera encore une longue et très-longue admiration.... de l'éternelle sagesse, qui a voulu que la France tombât en délire pour être digne de ses maîtres les philosophes.

Mais, me direz-vous encore, voilà un de ces maîtres qui parle ici raison. — Qui, mais c'est sans conséquence; et il était si peu changé, que, dans le Code de la Nature, que nous allons voir, et dans le Supplément au voyage d'Otaïti, qu'on vient d'imprimer, rien ne peut se comparer à l'horreur et au mépris qu'il exhale, non pas seulement contre toute religion, mais contre toute loi morale, sociale et politique. Son exaltation de tête, qui ne faisait que croître en vieillissant, a marqué ses progrès dans les écrits de ses dernières années.... — Mais enfin, dans ce conflit perpétuel d'idées opposées, de quel côté était la conviction? — Je l'ignore; mais il est beaucoup plus aisé d'expliquer la cause des paradoxes et des contradictions; elle est la même que celle de tant d'autres travers qui sont dans l'esprit humain, la vanité. C'est elle qui disait tout bas à Diderot, à Rousseau, à tous les sophistes: « Il « faut faire du bruit : pour en faire avec la vérité, « il faut qu'elle soit bien éloquente; et cela est « difficile, et pourtant n'est pas extraordinaire, « car c'est la route battue, où le talent et le « génie ont marché depuis long-temps. Ce qui

« frappe surtout, c'est l'extraordinaire; et quand « on vient tard, il faut le chercher. Or, quoi de « plus extraordinaire que de contredire hardiment « la raison de tous les siècles? Rien n'étonne la « multitude comme l'audace de la déraison : c'est « le sublime pour les sots; et combien de sots « diront : Il faut que cet homme en sache plus « que tout le monde, car il contredit tout le « monde! »

Cette petite harangue de la vanité n'a-t-elle pas dû être très-persuasive chez un peuple devenu fou de vanité, à une époque où elle était le premier et presque le seul intérêt social, le premier mobile des paroles et des actions, où l'on se disputait, où l'on s'arrachait les succès et la célébrité, non-seulement devant le public, mais dans chaque maison, dans chaque cercle, partout où il y avait concurrence? Il est vrai que la raison dit aussi, quand c'est son tour de parler: Ils n'étaient donc que vains, ces sages? Et quoi de plus petit et de plus puéril que la vanité? Quoi de plus opposé à la sagesse, qui apprécie les choses à leur valeur? Mais si cet orgueil ne paraît d'abord qu'une sottise dans son principe, voyez ce qu'il a été dans ses conséquences, et jugez si celui qui nous a dit que l'orgueil était la première source de tout mal, a bien connu l'homme et l'a bien instruit.

Quant au rang que donne l'auteur à la physique après la religion et la morale, sans doute il n'a pas voulu dire qu'il fût aussi essentiel d'être physicien que d'être éclairé sur la religion, qui est le fondement de la morale. Quoique dans sa concision rapide il ait négligé de s'expliquer suffisamment pour qu'on n'abusât pas de ce rapprochement des trois choses qu'il nomme essentielles, il paraît trop sensé en cet endroit pour que l'on puisse lui imputer cette erreur. On voit d'ailleurs, dans le contexte de ce même passage, que ce qu'il marque comme essentiellement usuel dans la physique, c'est l'avantage général d'entrer dans les procédés ou les matériaux de tous les arts d'utilité ou d'agrément.

Il observe, et avec vérité, qu'excepté les sciences de pur calcul, telles que l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, qui traitent des quantités et des grandeurs abstraites, toutes les autres sont plus ou moins dépendantes des faits. « Ce sont les « choses de fait qui font naître les idées. Sans la « connaissance des faits, c'est une nécessité que « l'on raisonne faux ou en l'air, comme on le voit « trop souvent, même avec ce qu'on appelle de « l'esprit; et au contraire, plus on a de faits, plus « il est aïsé de juger, puisqu'on a plus de pièces « de comparaison; et plus on combine, mieux on « se décide, mieux on agit. »

Diderot ne songeait guère que ce qu'il écrivait là était la condamnation formelle de cette prétendue philosophie qui est si souvent la sienne, et qui, comptant pour rien les faits en tout genre, ne bâtit jamais qu'en, hypothèses. La nature de l'homme, ce qu'il est par lui-même, et ce qu'il a été dans tous les temps, ce sont bien là des faits, et des faits à combiner avec ce qu'il peut être en mieux, afin de juger à quel point et en quoi ce mieux est possible, et de se bien décider, pour bien agir. C'est pourtant là ce qu'ont oublié, mais complètement oublié, tous ces arrogants sophistes qui, depuis si long-temps, ne nous parlent que de refaire l'homme. Eh! plats charlatans, essayez d'abord votre science sur vousmêmes; tâchez au moins de vous refaire: il y aurait de quoi, si cela vous était possible. Un de leurs disciples ne vient-il pas de nous dire, en propres termes (1): « Ce n'est pas seulement une « révolution politique que nous avons voulu faire: « nous avons voulu recréer l'entendement hu-« main (2), changer les idées, les opinions, les « sentiments, les mœurs, les coutumes, etc. » Vous l'entendez, recréer l'entendement humain; et au dix-huitième siècle! Il faut le lire pour le croire; et, pour croire qu'on l'ait pensé et voulu

<sup>(1)</sup> Dans le journal intitulé Clef des Cabinets.

<sup>(2)</sup> Il est bon de remarquer, ce que j'ai déja remarqué en plus d'un endroit, le danger des métaphores follement outrées. C'est Thomas qui le premier se servit de cette hyperbole insensée dans l'éloge de Descartes, qui, selon lui, recréa l'entendement humain. Thomas ne se doutait pas que cette mauvaise figure de style, cette vicieuse exagération, serait un jour prise à la lettre, comme bien d'autres; car, il ne saut

sérieusement, il faut toute notre révolution. Mais qu'après cette révolution même on n'en soit pas encore revenu! que ce soit la huitième année de cette révolution qu'on en soit encore là!... grand Dieu! vous avez bien raison de détester l'orgueil: il est bien horriblement incorrigible. Recréer l'entendement humain! Et le commentaire qui suit, et où l'auteur développe toute l'étendue de la démence contenue dans ce peu de mots, comme s'il eût craint qu'on ne l'aperçût pas! Certes, on ne dira plus désormais un orgueil diabolique, un orgueil infernal: on dira un orgueil philosophique, un orgueil révolutionnaire. Il est bien prouvé que celui-ci est fort au-dessus de celui des démons. Les démons ne veulent du moins que le mal qu'ils peuvent faire; mais nos philosophes veulent même celui qu'ils ne peuvent pas, que personne ne peut; et sans les philosophes j'aurais cru que, depuis qu'il a plu à Dieu de créer l'entendement humain, il n'y avait que le père éternel des Petites-Maisons qui fût de force à le recréer.

pas s'y tromper, elle est ici dans un sens rigoureux, et l'auteur n'a pas voulu qu'on s'y méprît. Le fait d'ailleurs est d'accord avec les termes, et l'esprit de la révolution, quand elle a changé le langage à force ouverte et sous peine de la vie, était bien véritablement de changer les idées, si cela eût été possible; de refaire la pensée, de donner à l'homme un autre entendement: et ils n'y ont pas renoncé; ils le veulent encore plus que jamais, et jusqu'au dernier moment.

Mais cependant qu'ont-ils effectué de ce qu'ils se vantent encore de vouloir? et à quoi ont-ils réussi? A pousser la méchanceté humaine plus loin, beaucoup plus loin qu'elle n'avait encore été, c'est-à-dire, à rendre plus méchant ce qui déja était méchant, à intimider ce qui était faible : voilà tous leurs succès. Mais d'ailleurs on a eu beau torturer en tout sens la nature pour la révolutionner, l'homme est resté ce qu'il était. Vainement comprimée et défigurée un moment à l'extérieur, la nature a bientôt reparu de tous côtés; elle a jeté et foulé aux pieds les masques hideux qu'on lui avait mis de force, et partout elle reprend ses traits et sa physionomie; elle n'a point changé et ne changera point. Ses oppresseurs philosophes ne peuvent étouffer sa voix par les cris de rage qu'ils ne cessent d'élever contre elle, et ces cris ne font qu'attesterl'impuissance de leurs efforts. Déja leur place n'est plus tenable dans l'opinion: c'est dire assez que bientôt ils n'en auront plus aucune. Revenons, et continuons à nous édifier avec Diderot : cela n'est pas commun, et il faut en profiter.

« J'observe que la religion, la morale et la phy-« sique, c'est-à-dire, toutes les vraies sciences, « ont en effet chacune trois parties bien distinc-« tes, dont la première est le fondement de la « seconde, et celle-ci le principe de la troisième; « savoir : l'histoire, c'est-à-dire, le recueil des « faits relatifs à la chose, et qui servent de ma« tériaux à l'esprit; la théorie, qui combine ces « faits, en cherche les raisons, et en déduit la « chaîne des axiomes et des règles; la pratique, « qui, munie de ce secours, opère avec sa lu-« mière, et doit être le principal et dernier but « de toute étude sensée....

« L'histoire de la religion a deux parties, celle « du peuple de Dieu, laquelle remonte à l'ori-« gine des siècles, ce que n'a fait aucune autre « histoire, et celle de l'Église, qui, remplaçant « ce peuple proserit, ne finira qu'avec le monde. « L'une contient les faits, les lois et les oracles « qui ont préparé la venue du Messie; l'autre « nous montre la loi éternelle et immuable, éta-« blie par le Messie et les apôtres, avec l'oracle « toujours subsistant dans l'Église, qui explique « ses mystères et consacre sa doctrine. Les mo-« numents authentiques de cette histoire sont, « d'une part, les livres sacrés de l'Ancien et du « Nouveau-Testament; et de l'autre, les décisions « des saints conciles généraux, et les traditions « unanimement reçues des anciens pères. On y « ajoute la suite de la discipline, des rites et des « établissements divers, moins essentiels, sans « doute, puisqu'ils peuvent changer, mais qui « constituent spécialement l'histoire ecclésiasti-« que (1). Voilà les faits de la religion, et l'objet

<sup>(1)</sup> Il convenait d'ajouter dans l'ordre spirituel, car les faits de l'ordre temporel sont aussi de l'histoire ecclésiastique.

« de ce qu'on appelle théologie positive, sans la« quélle il n'y eut jamais que de vains et dange« reux raisonnements. Je ne parle donc ici que
« de la religion révélée : l'histoire des fausses
« religions et des hérésies en est, à la vérité, un
« accessoire, mais qui dépend de la morale, puis« que c'est l'histoire, non de Dieu, mais des
« hommes.... Il ne peut y avoir de théorie et
« plus sûre et plus nette que celle de la religion,
« puisque les faits qui lui servent de base sont
« décidés et authentiques : il n'est point d'igno« rance plus honteuse que celle de la vraie théo« logie, puisqu'il n'est point de science plus im« portante et plus aisée à apprendre. »

Diderot ajoute, avec non moins de raison, que s'il y a tant d'obscurités et de disputes dans cette étude, c'est que l'on confond la scolastique avec la théologie véritable, qui a trois parties, celle de l'histoire, ou la théologie positive; celle du dogme, ou la théologie dogmatique, qui ne peut être qu'une logique saine, appliquée aux faits de la religion; celle de la morale, qui se réduit à une seule et grande règle, la conformité de nos volontés à celle de Dieu, et qui n'est qu'un développement méthodique de la loi de l'Évangile et des ordonnances de l'Église universelle.

Tout cela est exact, et il n'est pas indifférent de trouver sous la plume d'un de mos philosophes antagonistes de la religion, un exposé si simple et si lumineux de ce qui en fait le fond et la substance, et si différent des caricatures mensongères qu'ils y ont si souvent substituées. Il paraît que Diderot n'avait pas mal profité des études théologiques qu'il avait faites chez les jésuites de Langres, et que ce n'est pas par ignorance de la religion que celui-là s'est tant égaré depuis; ce qu'on ne saurait dire de Voltaire et de la foule des écoliers d'incrédulité qui ont écrit d'après lui : ceux-là paraissent aussi étrangers à la connaissance du christianisme que pourraient l'être des docteurs musulmans.

Diderot en vient à la pratique de la religion, et ses expressions sont celles d'une justice éclairée. Si elles n'étaient pas dans son cœur, comme le dira sans doute la secte philosophiste, tant pis pour lui et pour eux : il ne s'agit ici que de ce qui est sous sa plume. « Également éloigné de la « superstition qui rend imbécille, et du fanatisme « qui rend féroce, la pratique est, pour les pas-« teurs, le gouvernement de leur église et l'admi-« nistration des sacrements; pour les docteurs, « la prédication et la controverse ; pour les béné-« ficiers, la prière et la frugalité; pour tous, la « foi éclairée, la piété solide et la charité univer-« selle. Mais celles-ci sont le principe et la fin, le « fondement et le faîte de l'édifice éternel; car, « sans elles, Dieu est oublié ou insulté: la con-« troverse aigrit au lieu de convaincre; le pré-« dicateur amuse au lieu de toucher; le confes-« seur égare au lieu de diriger ; le bénéficier « scandalise au lieu d'édifier; le pasteur s'endort, « et les brebis étonnées se divisent.... La religion « ne prêche que l'ordre et l'amour, et n'ôte point « la raison, mais elle l'épure et l'ennoblit; elle ne « détruit pas les hommes, mais elle en fait des « saints. La morale humaine n'est point le chris-« tianisme, mais elle ne peut le contredire : elle « vient du ciel comme lui. La pratique de la mo-« rale, c'est la justice, qui comprend également « la piété et l'humanité, et en elles toutes les « vertus. La piété adore Dieu avec le respect pro-« fond d'une faible créature pour le Dieu de l'uni-« vers, et la tendre confiance d'un fils honnête « pour son père. »

L'on peut bien dire ici avec Boileau:

..... Et sur ce point, si savamment touché, Désmarets dans Saint-Roch n'aurait pas mieux prêché.

L'auteur commence son plan d'études par la religion. « Ce sera toujours la première leçon, et « la leçon de tous les jours. Est-il concevable que « jusqu'à présent l'on n'ait pas senti que cela de- « vait être?..... N'est-il pas. scandaleux que les « jeunes gens parlent si hardiment de la religion « dans le monde, et qu'ils en soient si peu in- « struits?.... L'on commencera par faire appren- « dre aux enfants le petit Catéchisme de Fleury : « il est vraiment substantiel, au - dessus de tout « éloge, et fait exprès pour mon plan. C'est à de « tels hommes qu'il convient de faire de petits

« abrégés; mais s'il était permis de toucher à un « ouvrage si précieux, on ajouterait à la partie « historique trois ou quatre leçons sur les con-« ciles et les pères, et autant à la partie dogma-« tique sur la grace, les abstinences et les fêtes. »

Ce passage mérite quelques réflexions. Il y a quelque chose de vrai dans ce que l'on dit ici de l'enseignement de la religion dans les colléges, quoique le reproche de négligence et d'oubli ne soit nullement fondé. Je passe sur ce qu'il propose d'ajouter au Catéchisme de Fleury, dont il fait d'ailleurs un juste éloge: mais il oublie qu'il est encore à la première classe, celle de huit à neuf ans; et que la grace, les conciles et les pères sont au-dessus de cet âge. Il n'a que trop raison sur l'ignorance trop commune de la religion, et sur la confiance vraiment ridicule des jeunes gens qui en parleut d'un ton que leur âge ne rend que plus indécent, loin de le rendre plus excusable. Ils en rougiraient, s'ils étaient seulement capables de se rappeler le nom des hommes qui ont respecté ce qu'ils méprisent; mais le plus grand mal, c'est que leur présomption n'est, en effet, que de l'ignorance, au point que, si on leur demandait de nous dire sérieusement ce que c'est que cette religion dont ils se moquent; la plupart, en se hasardant à répondre, risqueraient de dire une sottise à chaque mot. Cependant ce n'était ni faute de zèle ni faute de leçons que cette étude n'avait pas dans

les écoles publiques tout l'effet qu'elle devait avoir, et que souvent on en remportait si pen de chose pour le reste de la vie. Sans compter l'observance régulière des devoirs et des offices religieux, il y avait (je suis obligé de dire il y evait, puisque vous savez que, si les colléges subsistent encore comme édifices, ils ne subsistent plus comme écoles), il y avait chaque semaine un catéchisme proportionné aux différents âges, et cela était en soi-même suffisant. Voici, je pense, ce qui manquait pour la suite, et ce qui, je l'espère, sera un jour suppléé. On ne s'est pas assez aperçu que la religion n'était pas pour les enfants (comme, en effet, elle ne pouvait pas l'être) un objet d'étude, mais seulement de mémoire; une croyance apprise, et non pas expliquée. Tout ce qu'on peut faire jusqu'à quinze ans, c'est de leur apprendre leur foi, et de tourner, autant qu'il est possible, la pratique en habitude, et le respect en amour; et c'est ce que généralement on tâchait de faire. Mais qu'arrivait-il? A peine hors des classes, toutes ces leçons, un peu sévères pour la légèreté de cet âge, se confondant bientôt, dans l'opinion et dans le discours, avec toute cette discipline de collége qu'on me traitait plus que de pédantisme, dès qu'on n'y était plus assujetti, tout cela ne paraissait plus qu'une routine d'école, qu'on oubliait bientôt, comme le latin; et la raillerie philosophiste avait beau jeu à vous ren-

voyer, sur la religion, à votre précepteur et à votre bonne. Trois ou quatre sophismes usés, trois ou quatre plaisanteries triviales, mais qui étaient des nouveautés pour la jeunesse, leur semblaient des lumières d'hommes, faites pour remplacer la crédulité de l'enfance, comme la liberté du monde pour remplacer la férule. Et combien peu étaient en état de résister à une séduction qui faisait disparaître toute idée de joug dans l'âge où il paraît le plus gênant! Quelle devait être l'autorité de la mode, et la crainte d'une sorte de ridicule, pour les jeunes esprits qui n'avaient à y opposer que des leçons fort bornées, et dont ils se souvenaient d'autant moins qu'ils les avaient entendues avec moins d'attention et d'intérêt! Je ne prétends pas qu'il eût fallu faire de tous les étudiants autant de théologiens : chaque état ases devoirs particuliers. Mais que fallaitil, pour prémunir et armer la jeunesse contre des erreurs de l'esprit, si favorables alors aux faiblesses du cœur et à la fougue des sens? qu'elle fût au moins en état de répondre sur sa religion, comme elle aurait pu le faire sur ce qu'elle avait appris de la rhétorique, des humanités et de la physique; et c'est ce qu'elle ne pouvait guère, faute d'un moyen qui était, ce me semble, une lacune dans les études. C'est dans le cours de philosophie', qui est de deux années, et où les jeunes gens sont assez forts pour la logique et la métaphysique; c'est là qu'il devait y avoir un semestre consacré

à l'application de ces deux sciences aux principes de la religion. Dès lors, j'ose le croire, elle eût paru tout autre : en devenant une science d'homme, elle acquérait de l'importance même pour l'amourpropre, qu'il faut bien intéresser à tout, puisqu'il est de l'homme. Dès lors ce n'était plus le catéchisme de l'enfance, dont on se moque si aisément et si platement, parce qu'il ne contient que ce qu'il doit contenir pour cet âge, des dogmes qu'il faut l'accoutumer à croire avant qu'il soit à portée d'en comprendre les preuves : c'était tout autre chose; c'était, comme le dit ici Diderot lui-même, la première des sciences, la philosophie la plus 'sublime. Et qui doute que l'ame sensible de la jeunesse ne soit faite pour en sentir le charme et l'élévation? Avec quelle facilité elle aurait appris à se jouer de ces hommes qui ne se hasardent guère à raisonner là-dessus en conversation que quand ils ne voient personne en état de leur répondre, qui ont toujours à la main deux ou trois objections, souvent même mal apprises, mille fois réfutées, et dont il ne reste que le ridicule dès qu'on y a répliqué!

Et quel avantage n'a-t-on pas sur les moqueurs, quand on a prouvé leur ignorance! Souvent elle est telle, que l'homme instruit est obligé de refaire leur objection même qu'ils ne savent pas expliquer, et qu'il peut s'amuser à faire la demande pour eux et la réponse pour lui. Croyez qu'ils ne feraient pas meilleure contenance devant un

hommeainsi préparé, que ce raisonneur maladroit qui venait de déraisonner sur la physique devant un académicien des sciences qui n'avait pas jugé à propos de dire un mot. « Eh bien! monsieur « l'académicien, à quoi donc est boune une aca- « démie des sciences, si vous ne pouvez pas nous « rendre compte de ces faits-là l' — A vous ap- « prendre , monsieur , ce que vous paraissez igno- « rer , qu'il ne faut jamais prononcer que sur des « faits certains. » Et le savant fit voir aussitôt à la société, en fort peu de mots , que l'ignorant avait disserté sur ce qui n'existait pas , et n'entendait pas même les termes dont il s'était servi. L'on peut juger de quel côté furent les rieurs.

Dans le plan de Diderot, les objets de la première classe, de huit à neuf ans, seraient la morale, la physique et la grammaire raisonnée, celle de Port-Royal. Je ne suis nullement de cet avis; tout cela est trop fort pour cet age: ce qu'il faut occuper alors, c'est la mémoire et les sens, qui précèdent les progrès de la raison. Quand on sait lire et écrire (ce que l'on n'apprend bien que dans cette première époque de la vie), l'arithmétique et la géographie, le dessin pour ceux qui montrent de la disposițion en ce genre, me paraissent l'occupation la plus naturelle et la plus à leur portée. L'arithmétique peut leur plaire par la certitude et la facilité de ses opérations, que l'heureuse invention du décuple progressif, par la juxtaposition des nombres, a rendues presque

mécaniques; et la satisfaction de trouver des résultats toujours sûrs, quoique sans savoir encore pourquoi, est un attrait de plus qui peut faire éclore le génie du talent dans ceux qui auraient naturellement du goût pour les sciences exactes. La géographie amusera leur curiosité et leurs yeux, qui apprendront à lire sur la carte, et leur mémoire s'exercera à retenir les noms dont la carte fixe le rapport dans leur pensée. Mais les faits que peut montrer la physique exigeraient des explications que les enfants demandent toujours, et qui sont au-dessus de leur intelligence. C'est par la même raison qu'à cet âge je n'étendrais pas leurs études géographiques au-delà du globe terrestre, réservant l'application de la sphère céleste pour la classe de philosophie, dont les éléments d'astronomie font une partie ordinaire. En général, il ne faut appliquer les enfants à rien qui puisse porter trop loin leur curiosité naturelle, que l'on risque de rebuter quand on ne saurait la satisfaire; et l'arithmétique et la géographie n'ont point cet inconvénient. Des traits d'histoire à leur portée sont aussi pour eux un exercice de mémoire, et un plaisir qui est fort de leur goût; et c'est, à mon gré, la vraie manière de leur donner alors des idées de morale usuelle, dont ces traits bien choisis doivent toujours renfermer une leçon, mais une leçon très-simple et faite pour l'instinct naturel, comme les bons apologues. La morale raisonnée et méthodique est, au contraire, une partie essentielle de la philosophie, qu'il ne convient pas d'entamer avant de pouvoir l'achever, et renvoyée par conséquent à la fin des études.

A l'égard de la grammaire, j'ai toujours pensé qu'on la commençait trop tôt dans les colléges, et de là vient aussi qu'on l'y apprenait mal. Le dégoût trop fréquent qu'elle inspirait dans les premières classes aurait dû faire sentir qu'il n'y avait point d'étude moins faite pour l'enfance, et je me souviens encore de la douleur que me causait l'extrême difficulté de comprendre, avec la meilleure volonté du monde. Déja sans doute il y aurait eu sur ce point une réforme dont on avait aperçu la nécessité, si les parents euxmêmes n'eussent voulu à toute force faire entrer trop tôt leurs enfants au collége, pour les faire entrer trop tôt dans le monde. E'était un double tort qui tenait à d'autres abus, et qui a eu des suites funestes, car l'éducation trop tôt terminée, et la jeunesse trop tôt émancipée, sont deux causes d'ignorance et de désordre, qui existaient en France beaucoup plus que partout ailleurs, et qu'une triste expérience doit nous apprendre à éloigner.

Pour revenir à la grammaire, il est facile de comprendre qu'elle ne peut avoir aucune espèce de rapport avec l'enfance, et c'est une considération qui n'est pas à négliger. L'étude des langues n'est et ne peut être d'abord que œlle des

mots et des constructions, étude abstraite, trop rebutante pour un âge à qui toute étude déplaît par elle-même, si l'on n'y joint au moins un attrait. Et pourquoi n'en faudrait-il pas à l'enfance, puisqu'il en faut même à la raison? Comment voulezvous qu'un enfant de huit à neuf ans se soucie que l'adjectif s'accorde avec le substantif en genre, en nombre, et en cas? Pas plus qu'il ne peut le concevoir. Tous ces termes scolastiques ne peuvent que lui faire peur et le mettre au désespoir. Aussi, que faisait-on? La théorie étant impraticable, on se traînait pendant des années sur la pratique répétée, et c'était seulement par cette répétition presque machinale qu'enfin l'écolier de quatrième commençait à ne plus guère se tromper dans l'application des principes qu'il n'entendait encore, ainsi que les mots mêmes, que très-imparsaitement, et dont aucune des classes suivantes ne lui donnait l'analyse. C'était une perte de temps, et d'un temps précieux; et j'ai vu des enfants de sept ans occupés ainsi du rudiment sans aucune utilité. Si au contraire vous reculez l'étude du grec et du latin jusqu'à onze ans, toutes ces difficultés s'aplanissent. Trois ans, quatre ans, sont beaucoup à cette époque: alors un écolier apprendra en six mois, en un an tout au plus, la grammaire latine et grecque, que rien n'empêche de faire marcher de front, parce que, s'il n'est pas dénué d'intelligence et de mémoire, il est fort en état de se

saurait trop profiter avant qu'elle soit livrée aux distractions et aux passions.

Diderot, dans sa troisième classe de dix à onze ans, recommande d'abord l'histoire sainte; car ici la religion est toujours chez lui en première ligne. Il ajoute : « Il ne faut pas glisser trop lé-« gèrement sur les lois de Moïse: c'est un chef-« d'œuvre d'économie politique (1), dont les plus « fameux législateurs n'ont pas approché. » Ici du moins je puis répondre de sa bonne foi; je sais personnellement que c'était son opinion, et qu'il voyait à la fois dans Moïse le plus grand poëte et le plus grand législateur qui ait existé. Il a d'ailleurs manisesté cette même opinion en plusieurs autres endroits de ses ouvrages (2); en cela plus judicieux que Voltaire, qui affectait un mépris fort inepte pour les lois de Moïse et la poésie des livres saints. Mais je ne suis plus de l'avis de Diderot quand il ajoute : « Des enfants « de cet âge ne peuvent pas sentir ce mérite; « mais il leur en restera une idée qui servira dans « la suite. »

Je n'en crois rien. S'ils ne peuvent pas le sentir, il est donc très-inutile de leur en parler. C'est toujours dans Diderot, et dans les réformateurs

<sup>(1)</sup> Pourquoi donc, dira-t-on, les Juiss en ont-ils si peu prosité? Vous trouverez la réponse dans l'Apologie: il faut que chaque chose soit à sa place.

<sup>(2)</sup> Notamment dans l'Éloge de Richardson.

de la même espèce, l'oubli d'un principe invariable qui prescrit de proportionner toujours la nature et les objets de l'instruction à l'âge des élèves. Il serait même ridicule de faire lire à des enfants de dix à onze ans le Lévitique et le Deutéronome, et de prétendre le leur expliquer; c'est comme si l'on faisait lire en quatrième l'Esprit des Lois et la Politique d'Aristote. Quelle fureur de tout déplacer, de forcer sans cesse les choses et les temps! Mais telle est partout cette philosophie, dans l'éducation comme dans les lois. Ne veut-il pas encore que l'on fasse traduire ici des extraits de la Bible et des pères? Pour la Bible, oui, en y mettant du choix; et c'est à quoi jamais on n'a manqué: c'est pour cela même qu'a été fait le petit abrégé qu'il indique, Selectæ è veteri, avec la précaution très-bien placée de le rédiger en meilleur latin que la Vulgate, dont les auteurs n'ont songé qu'à la littéralité de la version. Aussi ce petit livre est-il d'un usage universel dans les écoles. Mais pour les pères, c'est en rhétorique seulement qu'on peut les lire, et seulement par extrait. Je ne puis d'ailleurs qu'applaudir à l'éloge qu'il fait de ces illustres écrivains du christianisme: « Les pères ont assuré-« ment autant d'esprit que les plus beaux génies « d'Athènes et de Rome. » Je le crois, quoiqu'ils n'aient pas toujours autant de goût. Ne soyez pas surpris, au reste, que Diderot s'exprime ainsi, sans crainte d'être appelé capucin. Sougez qu'il

rivait avant les beaux-esprits de la révolution, ont la plupart ne savent pas même l'orthograne (1), et qui font un si grand usage de ces mots : capucin et de capucinade. S'ils se souvenaient 1 proverbe, qu'il ne faut pourtant pas prendre la lettre (2), ignorant comme un capucin, ils : prononceraient jamais ce nom-là de peur des plications.

Mais sur l'étude du latin, Diderot ne pouvait anquer de répéter les anathèmes si étourdient lancés, dans ce siècle de réforme, par ceux ii, blâmant tout et réfléchissant fort peu, se oyaient en état de tout remplacer. « Je n'ai jamais compris que l'on pût travailler sérieusement à enseigner à des enfants les délices et les élégances (3) d'une langue morte qu'ils n'enten-

<sup>(1)</sup> Cela est vrai à la lettre. L'un d'eux, qui a imprimé e vingtaine de volumes, m'écrivit en 1792 deux ou trois tres de sa main, dont l'orthographe aurait pu être celle me blanchisseuse. Comme je pris la liberté de m'en mo-er un peu, il eut recours à un de ses secrétaires (car il en ait alors), apparemment un peu plus fort que lui en cette rtie, et me fit une réponse où il y avait encore des fautes, us moins grossières. Quand ces auteurs-là font imprimer, est le prote qui corrige leurs manuscrits.

<sup>(2)</sup> C'est chez les Capucins que s'est formée de nos jours e société d'Hébraïsans, qui ont donné sur les textes oriaux de nos livres saints des ouvrages universellement esnés.

<sup>(3)</sup> Ce sont les titres de quelques livres de classe.

« dent pas encore, et qu'ils ne sentiront jamais « bien. Ne dirait-on pas que l'ancienne Rome va « renaître de ses ruines, et qu'au sortir du col- « lége ils vont haranguer le peuple à la tribune, « ou réciter des poëmes à Auguste? Il s'agit d'en- « tendre le latin, non pas pour le latin même, « mais pour les choses utiles écrites en cette lan- « gue, et de le parler, non pour devenir préteur « ou consul, mais pour se faire entendre à des « étrangers qui ne veulent que nous entendre : « aussi est-il à propos d'exercer dès lors et d'o- « bliger les écoliers à parler latin entre eux et « avec leurs maîtres. »

Pure déclamation, amas de contradictions et de puérilités, dont il faut bien faire justice une fois, afin qu'on ne le répète plus. J'ai prouvé ailleurs (1) que nous avions sur la diction latine des connaissances beaucoup plus assurées et plus étendues que ne le croient ceux qui ne l'ont que superficiellement étudiée. Je me réfère à ce que j'ai répondu à ceux qui interdisent aux modernes tout jugement sur le style des auteurs anciens, sous prétexte qu'ils n'en peuvent savoir là-dessus autant que Cicéron, Denys d'Halicarnasse et Quintilien, comme si l'on ne pouvait rien savoir parce qu'on ne sait pas tout; comme si une science n'existait plus parce qu'elle a ses incertitudes et

<sup>(1)</sup> Dans le Cours de Littérature, tome I, chapitre De la langue française comparée aux langues anciennes.

ses bornes! Si l'on n'apprend pas le latin pour le latin même, cela ne peut signifier autre chose, si ce n'est, comme le dit ingénieusement Diderot, que l'on ne songe pas à devenir préteur ou consul; car d'ailleurs pourquoi donc ne l'apprendraiton pas pour le plaisir de savoir une très-belle langue, dans laquelle on a écrit de très-belles choses? Et dès qu'on apprend, il faut apprendre le mieux possible: tout ce qu'on veut savoir, il faut le savoir bien. Diderot veut qu'on ne sache le latin que pour le parler; c'est d'ordinaire l'usage qu'on en fait le moins, hors en voyageant dans quelques contrées de l'Europe où il est plus familier que le français. C'est encore, ajoute-t-il, pour les choses utiles écrites en cette langue, et il ne s'agit que de l'entendre. Mais pour entendre une langue, il faut, ce me semble, que l'on vous ait enseigné la propriété des termes, leurs différentes acceptions, la valeur des constructions, la différence et la variété des tournures, et les finesses d'expression. Or, qu'est-ce que tout cela, si ce n'est pas l'élégance proprement dite? Et c'est pourtant ce que l'auteur ne comprend pas qu'on enseigne sérieusement. Il oublie donc que, sans cet enseignement indispensable, et qui ne lui paraît que ridicule, on ne parviendrait jamais à cette simple intelligence du sens des auteurs, à laquelle il veut borner l'instruction; il oublie, il ignore qu'à cette même élégance d'expression et de phrase, dont il veut qu'on ne tienne aucun compte, est

attachée le plus souvent, dans les orateurs, dans les historiens, dans les poëtes, cette même intelligence du sens qu'il reconnaît nécessaire. Est-il permis de se contredire à ce point, ou de s'entendre si peu? Quoi! c'est à un savant (car il l'était) qu'il faut rappeler qu'il y a dans toutes les langues une grande distance entre le style familier et le style soutenu, et que c'est précisément cette différence qui constitue ce qu'on appelle élégance! Qu'est-ce qui arrête un commençant quand il arrive à la lecture des grands écrivains de Rome? Sont-ce les mots? il les trouve dans le dictionnaire; les constructions ordinaires? elles sont dans la syntaxe. Mais ce qui l'embarrasse, et qu'il faut absolument lui enseigner, parce que cela ne se devine pas, c'est la multitude des tropes, des mots détournés de leur sens et métaphoriquement employés, des figures de diction, des ellipses, des tournures empruntées du grec, dont les poëtes surtout sont remplis. Pourquoi alors est-il dérouté à chaque pas? C'est qu'il ne connaît encore, pour chaque chose, que l'expression commune. Et comment lui fera-t-on entendre ces auteurs-là, si ce n'est en lui enseignant que telle chose, qui se dit ainsi dans l'usage commun, se dit élégamment de telle ou telle autre manière? Plus il y a de ces tournures dans une langue, graces au génie de ses écrivains, plus elle est belle et riche; et c'est l'éloge du grec et du latin. Diderot voudrait-il nous défendre de

faire entrer pour quelque chose dans l'étude du latin le plaisir de lire des écrivains supérieurs, dont le talent devient pour nous la récompense de notre travail? — Vous ne le sentirez jamais bien. — Non pas comme Varron et Asconius, je l'avoue; mais serait-il possible que lui-même n'eût jamais rien senti en lisant Horace et Virgile, et Tacite et Cicéron, et qu'il n'eût fait que les comprendre? Je ne crois pas qu'il en convînt, et il démentirait ce que lui-même en a dit. Mais ce qu'il y a de décisif, c'est que j'ai prouvé qu'il était impossible de parvenir à les comprendre sans apprendre en même temps à les sentir, autant du moins qu'il est permis à ceux qui n'ont pas été leurs concitoyens.

Est quàdam prodire tenus, si non datur ultrà.

(Hor., epist. I.)

Et sans aller à tout, on va jusqu'où l'on peut.

Les poëtes seuls ici formeraient une preuve péremptoire contre Diderot. Ou il faut renoncer à les lire, ou il faut savoir la langue poétique, qui est tout autre que celle de la prose. Elle est toute en figures de diction, qui sont cette élégance proprement dite dont il ne veut pas qu'on parle aux écoliers, parce qu'ils ne réciteront pas des poèmes à Auguste. Non, mais ils peuvent en faire dans leur langue; et si Racine et Boileau n'avaient pas été à portée de lire Horace et Virgile, et de faire beaucoup plus que de les comprendre, n'auraient-

ils pas eu un grand secours de moins pour leur génie, et un grand objet d'émulation de moins, celui de faire jouter (1) leur langue contre celle des Latins, et même des Grecs? Vous voyez, messieurs, où j'irais, si je voulais pousser les conséquences de ces systèmes philosophiques, aussi meurtriers en fait de goût qu'en raison et en morale.

Rien de plus frivole encore que cette importance exclusive que l'auteur attache à cet usage familier du latin de conversation. D'abord, comme on l'a vu, c'est celui qui nous est le plus rarement nécessaire : ensuite les langues vivantes déposent elles-mêmes contre le systême de Diderot dans une langue morte. Un étranger qui ne voudrait apprendre le français que de cette manière, sous prétexte qu'il ne le sentira jamais aussi bien que nous, pourrait se faire entendre de son cordonnier tout au plus (2), et n'entendrait pas mieux Racine et Montesquieu que le cordonnier luimême, comme ceux de nos Français qui n'ont appris l'anglais et l'italien que dans les auberges d'Angleterre et d'Italie sont incapables de lire Pope et l'Arioste.

<sup>(1)</sup> C'était l'expression de Boileau.

<sup>(2)</sup> Témoin cet Anglais qui disait au sien: « Vous m'avez « fait des souliers trop équitables. » Si on lui eût appris les différences du mot juste au physique et au moral, il n'aurait pas fait cette faute.

Cette méthode, dont il paraît faire grand cas, d'obliger les écoliers à parler latin, était celle des jésuites, chez qui l'auteur avait étudié. Elle fut toujours rejetée dans l'Université, et avec raison. L'on apprend mal et l'on sait mal une langue que l'on s'accoutume de si bonne heure à parler mal; et j'ai fait assez voir que, pour tirer quelque fruit du latin, il le faut savoir aussi bien qu'on le peut selon ses facultés. Diderot avoue, et c'est peut-être ce qu'il y a ici de plus plaisant, que cette entière connaissance du latin est nécessaire à ceux qui se destinent à l'enseigner. Mais comment, si elle est impossible, est-elle en même temps nécessaire? ou si elle n'est pas impossible pour les uns, comment l'est-elle pour les autres? Ainsi les uns auront bien appris pour enseigner mal. Et puis, il y aura donc deux écoles, une pour ceux qui ne veulent du latin que pour parler aux Allemands, une autre pour ceux qui vou dront lire Tite-live et Tacite? Que serait-ce si, considérant l'érudition et les sciences, qui n e de vaient pas être indifférentes à un savant de profession, je demandais à Diderot ce que deviendrait, dans son systême d'études, cette langue dans laquelle sont écrits, depuis la renaissance des lettres, tant d'ouvrages de physique, de médecine, de chimie; en un mot, tant de livres excellents dans tous les genres de doctrine, qui n'ont été et ne sont encore à l'usage de toutes les nations de l'Europe et du Nouveau-Monde,

que parce que le latin est, depuis le seizième siècle, comme la langue commune de tous les hommes bien élevés? Pour composer dans une langue vivante ou morte, il faut la savoir à fond; et parmi ceux qui l'étudient, quels seront ceux dont on pourra s'assurer d'avance qu'ils n'en feront jamais d'usage pour écrire ou pour enseigner?

Mais, quand même ce ne serait ni pour l'un ni pour l'autre, je dis encore que l'on ne sait pas bien le latin, si l'on n'est pas en état d'écrire en latin; et c'est pour cela que j'ai toujours approuvé et soutenu l'usage des thèmes, que dans ces derniers temps on s'était aussi avisé de proscrire. Les maîtres de l'Université se moquèrent de cette proscription philosophique, et eurent grande raison. Les philosophes traitèrent leur expérience de pédantisme, et en cela, comme en tout, ils déraisonnaient. J'ai vu des gens du monde, et qui étaient gens d'esprit, que la curiosité avait engagés à se mettre à l'étude du latin, qu'ils avaient négligé dans leurs classes, et qu'ils n'avaient rappris qu'en expliquant les auteurs : je puis affirmer qu'ils n'en connaissaient tout au plus que le sens, surtout dans les poëtes, et qu'un médiocre rhétoricien voyait cent fois plus de choses dans vingt vers de l'Énéide qu'ils n'en pouvaient voir dans le poëme entier. Pourquoi? c'est qu'il avait longtemps fait des thèmes et des vers latins; et quand cela ne lui aurait servi qu'à sentir ce qu'on ne saurait sentir autrement, dira-t-on que ce n'est rien? Laissons donc les choses comme elles sont; car elles sont généralement bien. Laissons à l'ignorance révolutionnaire à pratiquer, et même exagérer, dans ce qu'elle appelle instruction publique, les rêveries de nos sophistes; cela est dans l'ordre du jour, et vous savez ce que signifie ce jargon, et jusqu'où il ira. De pareils maîtres n'ont écrit que pour de pareils disciples, comme les charlatans ne parlent que pour faire des dupes.

Dans la cinquième classe, de douze à treize ans, Diderot veut faire les Prophètes et l'Histoire ecclésiastique. Ni l'un ni l'autre : c'est trop tôt. « On y verra, dit-il, avec admiration la sublimité « des idées et l'exactitude des rapports, fonde-« ments sensibles de la religion. » Oui, l'on verra tout cela, quand on sera en état de le voir, dans le cours de philosophie. Jusque-là quelques beaux morceaux des Prophètes pourront seulement être offerts aux rhétoriciens, ou comme modèles de sublime, ou comme matières de composition en vers. C'est lorsqu'il s'agira d'appliquer la philosophie à la religion que l'Abrégé des Annales ecclésiastiques doit venir à l'appui des deux Testaments, comme les faits à l'appui des dogmes et des prophéties. Mais, n'en déplaise à Diderot, jamais on ne mettra, entre les mains de la jeunesse étudiante, un livre aussi infidèle et aussi dangereux que l'Essai sur l'Histoire générale de Voltaire. Jamais il ne conviendra de leur en parler que pour leur en faire voir les erreurs et les mensonges, que ne

saurait autoriser ni excuser le mérite du style (1). D'ailleurs, Diderot n'a pas songé que de pareils abrégés, fussent-ils composés dans un bon esprit, ne sont vraiment utiles qu'après qu'on a lu chaque histoire particulière dans les auteurs qui les ont le mieux traitées, et dont même ces résumés rapides supposent la connaissance antécédente, sans quoi l'on n'en peut tirer qu'une instruction trèssuperficielle.

De quatorze à quinze ans, il veut faire argumenter sur les preuves métaphysiques de la religion. J'aimerai toujours mieux que ce soit de dixsept à dix-huit. L'esprit sera plus mûr pour un examen de cette importance, et les fruits en seront meilleurs et plus durables. Enfin, cette exposition de la doctrine chrétienne, dogmatique et morale, que je place dans le cours de philosophie, Diderot la propose aussi dans sa dernière classe, qui est de quinze à seize ans, et vous voyez que nous ne différons que d'époque. Il est d'ailleurs assez singulier que je me sois rencontré avec Diderot, dans ce même projet, avant d'avoir lu son Traité de l'éducation publique, que je n'ai connu qu'au moment d'en rendre compte. « On suivra, « dit-il, le plan commun des écoles de théologie.» C'est du moins une preuve qu'il ne le trouvait

<sup>(1)</sup> Voyez l'article Histoire \* dans le Cours de Littérature, troisième partie.

<sup>\*</sup> Cet article n'existe pas.

COLAS DE LITTERATURES plus étendu, que ne le comporte la l'en rais: mais plus vaste, que ne le comporte la l'en rais plus vaste, que ne le comporte la l'en rais plus vaste, que ne le comporte la l'en rais plus vaste, que ne le comporte la l'en rais plus études séculières. Peu de gene Par le comporte la la comporte la la la comporte la la la la comporte la la la comporte la la la comporte la la la la comporte la la comporte la la comporte la la la comporte la la compo ue gens savent des études seules de la théologie; mais mul ce qu'embrassaient celles de la théologie; mais mul ce qu'embrassaient nombre des étudiants de plus grand nombre des étudiants. num ce qu'emprasand nombre des étudiants dont ce pour le plus grand nombre répondrei à pour la plus destination, je répondrei à la destination. pour le plus 5' destination, je répondrai à Diderot pas la destination; je répondrai à Diderot vors de Voltaire: par un vers de Voltaire :

Et soyons des chrétiens, et non pas des docteurs.

## SECTION VI.

## Code de la Nature.

On a tout à l'heure révoqué en doute si Diderot était l'auteur de cet ouvrage, et je conçois les motifs de ce doute élevé pour la première fois, au moment où les écrits de Diderot étaient annoncés parmi les objets de nos séances. C'est particulièrement sur ce Code que s'appuient les brigands (1) dont le procès offre depuis si long-temps à la France un scandale de tout genre, égal à celui de leurs crimes. Ce Code n'est autre chose que cette doctrine du bonheur commun, de l'égalité

<sup>(1)</sup> Babœuf et ses complices, alors en jugement devant ce qu'on appelait la haute-cour de Vendôme. Babœuf fut condamné à mort; mais presque tous les autres furent ou simplement emprisonnés, ou pleinement acquittés. A l'instant où je revois cet ouvrage, une nouvelle révolution, qu'on appelle la journée du 30 prairial, les a remis au premier rang dans la République, et cela était juste. (Note de 1799.)

des biens, substituée à ce grand stéau de la propriété; c'est tout le fond du système révolutionnaire, qui n'est nullement abjuré aujourd'hui, quoi qu'on en dise, mais qu'on a cru devoir atténuer et tempérer quand ceux qui se sont vu des moyens de domination les ont trouvés plus sûrs pour eux-mêmes que les moyens de destruction.

Ce n'est pas que l'auteur du Code propose expressément les grandes mesures des frères et amis (1); il s'en rapporte, lui, aux progrès de la raison et à la force de ses preuves; et c'est aussi pour faire régner cette raison que les patriotes ont joint à la force de ces preuves celle de la massue du peuple. Il est vrai que nos philosophes, après avoir consacré mille fois cette massue dans leurs écrits, ont trouvé enfin qu'elle frappait trop fort depuis qu'elle les avait atteints eux-mêmes. Alors ils ont crié à la calomnie, qui dénaturait leur doctrine, attendu qu'ils n'avaient jamais prêché le massacre et le pillage aussi formellement que Marat. Non pas tout-à-fait, j'en conviens, car ils avaient plus d'esprit que lui. Mais lorsque, foulant aux pieds avec autant de mépris que d'horreur toute espèce de loi divine ou humaine sans aucune exception, l'on n'établit d'autre loi que la

<sup>(1)</sup> On sait que frères et amis est le nom de guerre des patriotes; le bonheur commun, le mot d'ordre; les grandes mesures, tous les crimes mis en loi : cela ne comporte point d'exception.

raison, je demanderai d'abord de quel droit et par quel moyen la raison de l'un sera la loi plutôt que la raison de l'autre, puisque là-dessus tout le monde a les mêmes prétentions naturelles; et dès lors voilà tous les hommes également affranchis de tout frein, si ce n'est de celui que chacun voudra s'imposer; ce qui fait un merveilleux ordre civil et social, comme vous l'avez vu dans la révolution. Ensuite, quand la raison des philosaphes consiste évidemment dans l'entier renversement de toute autorité divine et humaine, je demanderai encore si le peuple qui les renverse n'est pas très-conséquent quand ils se croit dès lors gouverné par la raison, et quand il exécute, au nom de la philosophie et de l'humanité, tout ce qu'on lui a prescrit au nom de la philosophie et de l'humanité. Enfin, pour me renfermer dans ce qui regarde Diderot, je demanderai, indépendamment de tout ce que vous allez entendre, s'il n'a pas donné le résultat général de sa doctrine dans ces deux vers, qui en sont comme le couronnement:

> Et des boyaux du dernier prêtre Serrous le cou du dernier roi.

Ces deux vers, fameux depuis plus de vingt ans, ont-ils été assez répétés depuis 1789, et n'ontils pas été réimprimés, il y a quelque temps, avec la pièce entière dont ils sont tirés, et avec les variantes, dans les journaux philosophiques, qui en ont fait le plus grand éloge? Quelques - uns diront-ils, avec cette pudeur hypocrite dont ils s'avisent quelquefois, que ce n'est qu'une gaieté? Quelle gaieté, bon dieu! que celle qui met l'assassinat, le sacrilége, le régicide en plaisanterie! Ah! ceux qui se permettent celle-là savent trop bien qu'il ne manquera pas de gens qui la prendront, comme elle a été faite, dans le plus grand sérieux; et la preuve de fait est aussi publique que mémorable. Point d'excuse pour cet excès de perversité, qui ne peut avoir que des complices pour apologistes.

- Mais Diderot était un bon homme. - Nous verrons ailleurs ce qu'était, et ce qu'est même encore la bonhomie de nos sophistes. Mais ici je me contenterai de répondre que l'abbé Raynal était aussi un bon homme, et beaucoup plus réellement que Diderot; et cela n'a pas empêché que, dans un livre (1) dont ce même Diderot a fait la moitié, il n'ait laissé imprimer cette phrase au milieu de cent déclamations du même ton : « Quand viendra donc cet ange exterminateur « qui abattra tout ce qui s'élève, et qui mettra « tout au niveau? » Eh bien! il est venu, et Raynal, qui semblait l'attendre si impatiemment, et qui ne le croyait pas si proche, l'a vu abattre et niveler; il l'a vu comme nous, et a gémi comme nous; il a gémi dans les ténèbres et

<sup>(1)</sup> L'Histoire philosophique des deux Indes.

dans l'épouvante, en attendant la mort, qui a laissé du moins à sa vieillesse souffrante et proscrite tout le temps du repentir. Heureux s'il a été, comme je le crois, aussi sincère que légitime! Et peut-être aussi Diderot lui-même aurait gémi, si Diderot avait vu; mais, sans doute, ceux-là ne gémissent pas, qui ont eu le bonheur de leur survivre et le malheur de les justifier.

A l'égard du Code, ce qui est certain, c'est qu'il est imprimé dans la Collection des Œuvres de Diderot, en cinq volumes in-8°, titre d'Amsterdam, depuis 1773, et que Diderot, qui n'est mort qu'en 1784, n'a jamais désavoué ni l'édition ni l'ouvrage. Les auteurs du dernier Dictionnaire historique, généralement fort exacts et fort instruits dans tout ce qui regarde les faits de l'histoire littéraire, n'ont fait nulle difficulté de mettre le Code de la Nature au nombre des productions de Diderot; et si quelqu'un alors eût regardé la chose comme douteuse, ils n'auraient pas manqué d'en parler. On se contente de nous dire depuis quelques jours: Il n'est pas de lui(1). Où est la preuve qu'on oppose à l'authenticité de la Collection connue de tout le monde, au silence de l'auteur et de ses amis, et de tout le monde, même depuis sa mort? Que ne donne-t-on du moins quelques indices de la supposition? Que

<sup>(1)</sup> Journal de Paris. On l'attribue à M. Morelly.

ne nous dit-on de qui est l'ouvrage, de qui du moins il pourrait être, ou comment et pourquoi il n'est pas ou ne saurait être de Diderot? Pas un mot de tout cela. Et qu'est-ce qu'une dénégation si sèche et si gratuite, surtout dans un parti à qui l'on sait que les dénégations et les désaveux n'ont jamais rien coûté, et dont la politique, plus d'une fois avouée par eux-mêmes et avec satisfaction, est de se jouer de la vérité? Le moment où vient cette dénégation si tardive suffirait pour la faire suspecter par elle-même. Elle serait venue plus tôt, si c'était du moins honte ou scrupule: aujourd'hui c'est embarras, et rien de plus. L'accord parfait de Babœuf avec Diderot a paru difficile à sauver, parce que aujourd'hui Babœuf est dans les fers, et que l'opinion n'y est plus. Dans ces circonstances, une voix qui parle à l'opinion peut être à craindre. Mais si c'était le contraire, si l'opinion et la voix étaient encore captives, et que Babœuf fût le maître, songeraiton à désavouer le Code? Pas plus qu'on n'y a songé auparavant. Babœuf a tort dans nos feuilles, parce qu'il a été le plus faible au camp de Grenelle, et ceux qui ont été ses condisciples sous les mêmes maîtres n'ont-ils pas bonne grace de s'élever contre lui? Ce tribun (1) du peuple, à la tête de toute la vaste secte sans-culottique, pour-

<sup>(1)</sup> C'est le titre que prenait Babœus, et l'on peut bien croire qu'une vaste secte est de son style. Aussi, ceux mêmes

rait leur répondre de manière à les réduire au silence, en adressant aiusi la parole à la vaste secte des philosophes. « Vous vous y prenez trop tard « pour désavouer ceux qui n'ont fait qu'exécuter « ce que vous n'aviez fait que penser, et qui par « conséquent valent mieux que vous, comme le « spartiate valait mieux que le discoureur. Ce qu'il « a dit, je le ferai. Nous sommes même plus avan-« cés, car ce que vous avez dit nous l'avons fait. « Ce n'est pas seulement Diderot ou l'auteur du " Code de la Nature, quel qu'il soit, qui a dit que « la méchanceté de l'homme n'était pas dans sa « nature, mais dans ses institutions sociales et « politiques; c'est Rousseau qui a fait un livre « entier pour le prouver. Ce n'est pas seulement « Diderot ou l'auteur du Code qui a dénoncé au « genre humain la propriété comme le fléau du « monde et l'origine de tous ses maux et de tous « ses crimes, c'est encore Rousseau; et Rousseau « est au nombre de vos dieux. Ces mêmes dogmes « ont été soutenus dans vingt autres ouvrages « très-connus, quoique leurs auteurs le soient « moins; et après tant de longs traités si soigneu-« sement multipliés pour nous apprendre que la « propriété était le crime des législateurs, que la « communauté des biens et le nivellement absolu « étaient le vœu et la loi d'une nature sage et

qui se croient obligés de condamner aujourd'hui ses opinions sans culottiques, disent encore qu'il écrivit avec génie.

« bienfaisante que nos seules institutions avaient « corrompue; après que vous avez appelé si sou-« vent et si haut un ange exterminateur pour ré-« parer ces longues erreurs des nations (1), mettre « fin aux préjugés, et régénérer le monde; avons-« nous pu avoir une plus belle et plus noble am-« bition que d'être les premiers précurseurs de « cet ange, et de faire au moins en France ce « qu'il doit faire un jour dans tout l'univers? « Mais qui veut la fin veut les moyens; et, pour « réaliser ce qui n'était qu'en théorie dans cette « philosophie interprète de la nature, ne fallait-il « pas écarter tout ce qui naturellement faisait « obstacle à cette juste et glorieuse entreprise? « Quand on est appelé à fonder la raison et la « vérité, à détruire des erreurs si funestes au « genre humain, n'est-ce pas à la fois un droit « et un devoir d'exterminer tous ceux qui sont, « par leur état, par leur éducation, par leur rang, « par leur fortune, par leur religion, par leurs « talents, leur considération, leurs lumières, les « ennemis naturels de cette raison bienfaitrice, et « les fauteurs de ces erreurs oppressives? Or, est-

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas besoin de dire qu'ici tout est copié mot à mot dans les ouvrages de nos philosophes. Si les phrases ne sont pas marquées en italique, c'est qu'elles sont extraites d'une foule de livres où elles sont répétées à satiété, et où tout le monde a pu les lire. C'eût été pendre un temps précieux que de spécifier ici les citations. Je n'y manque jamais quand je réfute un auteur en particulier.

« ce notre faute, si, en voulant faire tout rentrer « dans vos principes, nons avons rencontré sur « notre passage tout ce qui avait un rang, une « fortune, de l'éducation, des talents, de la reli-« gion, de la considération et des lumières? Le « massacre est vaste, soit: mais qu'est-ce qu'un « grand massacre devant un grand principe? Si « l'un vous fait chanceler sur l'autre, c'est que « vous n'avez pas notre énergie; et on ne nous « ôtera pas notre énergie (1). Qu'est-ce donc que « toute une génération devant la postérité tout « entière jusqu'à la consommation des siècles? « Tant pis pour qui regarde aujourd'hui en ar-« rière, et vient nous dire stupidement que nous « avons été trop loin. Malheur à qui rétrograde « en révolution! c'est là ce qui perd tout. Si l'on « eût laissé faire Robespierre, qui n'avait encore « fait périr qu'environ cent mille personnes sous « la hache nationale, et qui allait frapper le grand « coup, le coup républicain, il n'y aurait plus en « France que les sans-culottes; la patrie était sau-« vée, et la terre était libre. »

Je sais bien ce que tout autre qu'un de nos

<sup>(1)</sup> Propres paroles d'un jacobin, conduit à un comité de police, pour quelques prédications patriotiques vers la fin de 1794, où l'on commençait à en être las. En attendant qu'on l'interrogeat, il jette les yeux sur une feuille où était le nom d'un déterminé montagnard, alors assez mal famé, qui depuis est remonté à son rang. « Voilà, dit-il, un patriote! Oh! « l'on ne m'ôtera pas mon énergie. »

philosophes pourrait répliquer à cette apologie : cela serait très-facile pour tout le monde, mais impossible pour eux. Vous en serez encore plus convaincus en écoutant le Code.

L'auteur établit, pour première base de sa doctrine, qu'il y a eu dans le monde une première erreur, celle de tous les législateurs (il aurait dû dire de tous les hommes), qui ont cru que les vices de la nature humaine et la concurrence des intérêts et des passions rendaient l'état social impossible sans des lois coercitives, qui, reconnues par le besoin général, maintenues par la force publique soumise à une autorité déléguée, protégeassent le droit contre l'usurpation, et la propriété contre la violence. C'est en effet le principe originel de tous le gouvernements, quelle qu'en soit la forme; mais c'est en cela aussi que l'auteur prétend qu'on a méconnu la nature, ou par ignorance, ou par intérêt; que l'homme n'est réellement méchant que parce que nos gouvernements l'ont rendu tel; que tous ses maux et tous ses crimes naissent de l'idée de propriété, qui n'est qu'une illusion, et non pas un droit; de l'inégalité des conditions, qui n'est qu'une autre illusion et une autre barbarie; qu'enfin rien n'aurait été plus facile que de prévenir entièrement, ou du moins à peu près, tous ces crimes et tous ces maux, seulement en mettant à profit les affections bienfaisantes et sociales, qui suffisaient, selon lui, pour établir et maintenir la société, si on lui eût donné pour fondement la communauté des biens.

Ces extravagances inouïes sont développées, dans tout le cours de l'ouvrage, avec un ton de persuasion intime qui les rend encore plus inconcevables, mais en même temps avec l'expression de la plus violente fureur, de la plus virulente indignation contre tout ce qui a été appelé ordre social depuis le commencement du monde, sans exception de temps ni de lieu. Devant l'auteur tout est abominable : on dirait qu'il n'a écrit que dans le transport ou dans l'extase; et celleci s'empare de lui quand il considère tout le bien, le bien immense, incomparable qu'aurait pu faire ce qu'il écrit, substitué à tout ce qui a été, à tout ce qui est. Dès qu'il est une sois dans cette contemplation, son ame se fond pour ainsi dire d'admiration et de plaisir; c'est absolument le rêve de ce fou qui entendait tous les jours les concerts du paradis. Vous concevez d'avance que, dans cette disposition, rien ne l'embarrasse, rien ne l'arrête, pour l'exécution de son systême. Jamais il n'y voit la moindre difficulté: tout s'arrange de soi-même. Mais savez-vous comment? C'est que, tout hérissé de termes métaphysiques et scientifiques mal appliqués et mal entendus, jamais il ne laisse approcher de lui l'homme tel qu'il est; c'est toujours l'homme tel qu'il l'ima gine, tel qu'il lui plaît de le faire. Il ne lui en coûte rien pour regarder comme effectué tout ce

qu'il propose : il n'y a qu'un point qu'il oublie constamment, c'est de ne prouver jamais rien de tout ce qu'il met en fait ou en principe. Il faut de toute nécessité qu'il se soit persuadé que sa pensée et la vérité, sa parole et l'évidence, étaient la même chose.

On a souvent demandé comment des gens qui d'ailleurs avaient fait preuve d'esprit avaient pu en même temps écrire des livres entiers contre le sens commun. C'est avec cette méthode, qui chez eux est invariable. Pas un de ces nouveaux professeurs de morale et de politique n'aurait pu aller à la seconde page, s'il s'était cru obligé, dès la première, de prouver, ou le principe dont il part, ou les faits qu'il suppose. Mais, soit préoccupation, soit mauvaise foi, soit plutôt l'une et l'autre ensemble, cette première démonstration est toujours mise de côté. Cette marche est aussi sûre que facile pour aller toujours devant soi sans trouver d'obstacle. Écartez un moment, prenez pour non avenues trois ou quatre vérités éternelles, oubliez trois ou quatre faits aussi vieux et aussi certains que l'existence du monde; mettez à la place trois ou quatre principes ou faits également faux, que vous appellerez des vérités, sans autre preuve que de les appeler ainsi; et, à partir de ce point, soyez sûrs que, plus vous serez conséquents, plus vous déraisonnerez à votre aise. Telle est l'histoire exacte de toute la philosophie que j'analyse ioi; telle est la

substance de tous ces livres si scandaleusement fameux, de l'Esprit, du Systême de la Nature, du Code de la Nature, et de tant d'autres écrits de Diderot; d'un Essai sur les Préjugés, ouvrage anonyme du même genre; d'un autre, intitulé le Bon Sens, anonyme aussi, et dont le titre est le premier mensonge; en un mot, de tous les livres d'athéisme, de matérialisme, de déisme, etc., enfantés depuis trente ou quarante ans. Il y a plus, telle est, comme nous le verrons bientôt, l'histoire des erreurs d'un écrivain bien supérieur à tous ceux-là pour le talent, de J. J. Rousseau, et particulièrement dans un de ses écrits qui a fait le plus de mal, l'inégalité des conditions. Ce n'est pas qu'il soit assez maladroit pour poser d'emblée, comme eux, des extravagances si révoltantes : ses majeures ne sont pas moins fausses pour le fond; mais il les déguise et les enveloppe avec une adresse qui les rend encore plus dangereuses, et qui l'aide à se dispenser, comme eux, de la preuve; et l'on a eu raison de dire que, si l'on n'a pas soin de l'arrêter au premier pas, bientôt sa dialectique, aussi subtile que sa logique est mauvaise, vous entraîne avec lui dans le torrent des conséquences, dont une éloquence insidieusement passionnée vous dérobe l'absurdité.

Nous n'avons pas ici à combattre cette espèce d'art; l'auteur du Code présente le mal sans déguisement et sans apprêt. Tout est également insensé et impudent, au point que l'on pourrait

regarder la réfutation comme inutile. Mais il ne faut pas perdre de vue l'époque où nous sommes. Avant la révolution, ce livre n'avait guère fait plus de fortune ni plus de bruit que ceux de Lamétrie: sa grossière immoralité était la pâture secrète de ce qu'il y avait de plus ignorant ou de plus pervers dans toutes les classes de la société; et le zèle même de ceux à qui leur état faisait un devoir de combattre les mauvais livres avait abandonné celui-là à sa honteuse destinée. Mais tout est changé, et il est mouté au premier rang avec l'espèce d'hommes pour qui seuls il était fait, et qui auparavant étaient comme lui au dernier. Pour dire tout en un seul mot, vous allez y retrouver toute la morale et toute la législation révolutionnaires. Je dois donc vous prier, messieurs, de résister comme moi au dégoût : il le faut. L'ignorance est devenue à la fois si commune et si puissante! La déraison, déja si confiante, est devenue si insolemment despotique depuis qu'elle a joint les piques aux sophismes, les poignards aux mensonges, et les décrets aux attentats! On répète encore tous les jours si fièrement de si absurdes horreurs! C'en est assez, je l'espère, pour que les hommes honnêtes et éclairés se souviennent que, si la vérité n'a pas pour eux besoin de preuves, le vice et l'imposture n'en ont pas besoin non plus pour les sots et les méchants; et c'est eux qu'il faut ou détromper ou confondre.

Pour avoir le droit de tout attaquer, l'auteur commence par mettre tout en problème; et comme la propriété est fondée sur la morale, sur l'idée du juste et de l'injuste, c'est la morale qu'il lui importe d'abord de renverser avant d'en venir à la propriété. Il déclare donc que la morale n'est autre chose que l'ouvrage du caprice des hommes, et un composé de notions arbitraires. Voici ses termes:

« Il est surprenant, pour ne pas dire prodi-« gieux, de voir combien notre morale, à peu « près la même chez toutes les nations, nous dé-« bite d'absurdités sous le nom de principes et « de maximes incontestables. Cette science, qui « devrait être aussi simple, aussi évidente dans « ses premiers axiomes et leurs conséquences, que « les mathématiques elles-mêmes, est défigurée « par tant d'idées vagues et compliquées, par « tant d'opinions qui supposent le faux, qu'il « semble presque impossible à l'esprit humain de « sortir de ce chaos; il s'accoutume à se persuader « ce qu'il n'a pas la force d'examiner. En effet, « il est des millions de propositions qui passent « pour certaines, d'après lesquelles on argumente « éternellement. Voilà les préjugés. »

Remarquez d'abord, dans ce peu de lignes, tous les moyens d'astuce sophistique qui sont les procédés ordinaires de la secte que nous combattons, et qui doivent la rendre à jamais exécrable à tous ceux qui comptent pour quelque

chose la bonne foi et le respect de la vérité. Il y a d'abord ici un aveu précieux, et qui sans doute n'est échappé à l'auteur que parce qu'il voulait tout envelopper dans la même réprobation; ce sont ces mots qu'il ne faut pas oublier: « Notre morale, à peu près la même chez toutes « les nations. » Il est clair qu'il s'agit ici de la morale universelle, et je ne l'observe pas sans raison; car ce n'est nullement une science, comme il lui plaît de la nommer quelques lignes après, pour donner le change. La morale en elle-même est ce qu'on appelle la loi naturelle, écrite dans la conscience de tous les hommes; et c'est précisément ce qui fait qu'elle est, comme l'auteur l'avoue expressément, à peu près la même chez toutes les nations, malgré la diversité des climats et des gouvernements. Il y a donc ici un caractère d'uniformité dont l'auteur chercherait tout de suite la cause, s'il savait ou s'il voulait procéder régulièrement; mais, comme cette cause est justement ce qu'il ne veut pas trouver, il se hâte de confondre cette morale naturelle avec la morale méthodique dont les philosophes ont fait une science; et comme dans ces différents traités il se trouve différentes applications particulières des principes généraux qui sont les mêmes, arrivent sur-le-champ au secours de notre sophiste ces qualifications déclamatoires et outrageusement exagérées, qui paraissent tomber sur la morale même, et qui, dans le peu qu'il y a de vrai, ne

peuvent regarder que les différentes opinions des moralistes sur des cas particuliers, comme sont celles des jurisconsultes sur l'application accidentelle des meilleures lois. Graces à ce petit artifice, qui n'est pas bien fin, mais qui, en pareille matière, l'est toujours assez pour des lecteurs ignorants ou complices, voilà que cette morale, qui était à peu près la même chez toutes les nations, n'est plus, quelques lignes après, qu'un chaos dont il semble presque impossible de sortir; voilà des millions de propositions qui passent pour certaines... et voilà les préjugés! Voyez-vous le chemin qu'il a fait en deux phrases, pour ne plus trouver dans la morale de toutes les nations qu'un chaos de préjugés? Entendez-vous tous les sots, qui croient avoir entendu quelque chose, redire avec lui: Et voilà les préjugés! Mais quiconque ne sera pas un sot arrêtera le discoureur au premier pas, et lui dira: Vous débutez par une impossibilité morale, pour peu que vous sachiez ce que c'est, et que vous entendiez le langage philosophique. Il y a impossibilité morale à ce que toutes les nations, sujettes à penser diversement sur toutes sortes de matières, s'accordent sur une seule à penser uniformément dans tous les temps et dans tous les lieux, à moins qu'il n'y ait dans cette matière quelque chose de particulier et d'essentiel à la nature de l'homme qui ne puisse pas plus varier que cette nature même; c'est-à-dire, sauf quelques cas d'exception qui

existent dans tout ordre humain, et qui euxmêmes prouvent l'ordre et la généralité. Vous voilà donc obligé de me rendre compte de cette distinction unique que vous-même reconnaissez dans la morale, et qui ne se retrouve nulle part. Pourquoi n'en dites-vous pas un seul mot?

Il est vrai, messieurs, qu'il n'en dit rien; mais c'est ici l'occasion d'aller au-devant du sophisme trivial que les ennemis de la morale naturelle ne manquent pas de faire sonner bien haut, quand on leur dit, comme ici, qu'il est moralement impossible que tous les hommes se soient donné le mot pour regarder comme des maximes incontestables une prodigieuse quantité d'absurdités débitées sous le nom de principes. Savez-vous ce qu'ils répondent? Ils font le dénombrement des erreurs de physique, d'astronomie, de géographie, etc., qui ont été en différents temps accréditées dans le monde, et il ne leur en faut pas davantage pour rejeter avec hauteur cet axiome éternel, que le sentiment unanime de tous les hommes, dans tous les temps, est une loi de la nature. Quand Cicéron répétait cet axiome universellement avoué, et sur lequel personne ne peut se méprendre, qu'aurait-il dit, si quelqu'un lui eût objecté des opinions erronées dans des matières dont les trois quarts et demi du genre humain n'ont jamais entendu parler, et dont ils ne se soucient pas plus que si elles n'existaient pas? S'il s'était abaissé jusqu'à répondre à une si pitoya-

ble défaite, n'aurait-il pas été en droit de répliquer au sophiste: Vous dites une double sottise, car vous vous appuyez sur une parité qui est doublement fausse. 1° Ces erreurs des savants et des philosophes n'ont jamais été uniformes; elles ont varié suivant les temps et les lieux. 2° ( et c'est ceci qui est capital) Les spéculations scientifiques n'ont aucun rapport essentiel avec la destination essentielle de l'homme, qui est son bienêtre social dans ce monde, et son bonheur futur dans l'autre. C'est là ce qui importe également à tout homme, de connaître sa fin et ses devoirs; c'est là-dessus qu'est fondée toute société, et nullement sur des connaissances physiques plus ou moins parfaites. Quand on croyait que le soleil tournait autour de la terre, et que la terre était immobile, les habitants de la terre ne se ressentaient pas plus de cette méprise que la marche des corps célestes ne se ressentait de la mauvaise physique de l'antiquité; tout allait de même, et ni plus ni moins. Sentez-vous le ridicule d'assimiler ce qui est si étranger à la plupart des hommes avec ce qui est partout d'une indispensable nécessité?

C'est pourtant là, messieurs, l'unique argument des athées, celui que je leur ai entendu répéter mille fois contre la preuve de l'existence d'un Dieu, tirée du sentiment intime de tous les hommes « Tous les hommes n'ont-ils pas cru « qu'il n'y avait point d'antipodes, jusqu'à ce que

« la découverte du Nouveau-Monde en eût prouvé « l'existence? » Voilà leur phrase banale, et ils croyaient avoir répondu.

Mais à présent j'ajouterai, pour compléter cette preuve, et assigner la raison de cette uniformité. de morale que l'auteur du Code a énoncée comme en passant, et s'est bien gardé d'expliquer, qu'il était impossible au Dieu créateur, que Diderot veut bien reconnaître dans ce livre, de ne pas donner à l'homme, qu'il a fait pour la société, l'espèce de connaissances, sans lesquelles il ne pouvait pas y avoir de société; autrement Dieu eût été inconséquent, ce qui répugne. Or, ces connaissances sont celles qui résident dans le sens intime commun à tous les hommes, dans la conscience du juste et de l'injuste. S'il eût été possible que les hommes ne s'accordassent pas généralement sur ces premiers sentiments, sur ces premiers devoirs; s'ils eussent été assez philosophes pour mettre en question si un champ appartenait à celui qui l'avait ensemencé et cultivé, une cabane à celui qui l'avait bâtie, la dépouille d'une bête à celui qui l'avait tuée, le bien d'un père à ses enfants, et les enfants à leurs parents, etc. (et c'est bien là l'origine de toute propriété naturelle, même avant la propriété légale); si ces principes n'avaient pas été dans la conscience et à la portée de tous, jamais une seule peuplade n'aurait pu se former. La philosophie, qui les a réduits en problèmes, aurait

eu bientôt, si elle eût régné, anéanti l'espèce humaine. Ce sont au contraire ces préjugés-là, comme on les appelle dans le Code, qui l'ont établie en société, et qui l'y ont maintenue et l'y maintiendront, parce que la Providence ne permet pas qu'on touche impunément à son ouvrage. La révolution en est une terrible preuve.

Il ne tiendrait qu'à moi d'opposer encore ici philosophe à philosophe, et de faire voir que Voltaire a beaucoup mieux raisonné en vers que Diderot en prose sur la loi naturelle, dans un poëme fait exprès sur ce sujet, où il prouve qu'elle n'est nullement d'institution humaine, mais divinement gravée dans notre ame par celui qui a fait notre ame, et où il distingue très-bien ce qu'on affecte ici de confondre, c'est-à-dire, ce que les opinions, les mœurs, les lois des différents temps et des différents peuples peuvent avoir d'arbitraire en elles-mêmes, et ce qui est essentiel et imprescriptible dans les idées morales communes à tous les hommes. Vingt fois le même écrivain, parlant comme pur déiste, a réfuté en prose les mêmes chicanes dont il se moque en vers. Mais ce n'est pas encore ici le moment de mettre aux prises nos adversaires les uns avec les autres: c'est un spectacle trop singulier et trop réjouissant pour ne le pas montrer dans toute son étendue; et c'est par où je finirai.

Mais il y a une autre espèce de sophisme dans le passage de Diderot, et d'autant moins à né-

gliger, qu'il est tous les jours dans la bouche des élèves de la secte; ce qui indique d'avance combien il est frivole, puisqu'il est à leur portée : c'est la parité captieuse entre la morale et les mathématiques, parité dont il est bon de marquer le vrai et le faux. A les entendre, si les principes de la morale avaient la même évidence que les propositions d'Euclide, elles forceraient de même l'assentiment universel; et c'est ce que Diderot insinue ici fort malignement, lorsqu'il dit que « cette science devrait être aussi simple, « aussi évidente dans ses premiers axiomes et « leurs conséquences, que les mathématiques « elles-mêmes. » L'artifice est dans ces mots et leurs conséquences; car à l'égard des axiomes, ils sont, quoi qu'en dise l'auteur, ce qu'ils doivent être, d'une évidence égale à leur simplicité. Mais avant de dire pourquoi les conséquences ne sont pas toujours, et même ne peuvent pas toujours être absolument de la même évidence pour tous les hommes, je dois vous faire observer ce dont je vous avais prévenus d'avance sur la marche des sophistes. Si l'auteur avait regardé comme un devoir ce qui en est un, surtout dans des matières de cette importance, de procéder régulièrement et de bonne foi, il était tenu, avant tout, de nous citer des exemples de ces absurdités données en morale pour des vérités incontestables, et de les remplacer ensuite par ces axiomes qui doivent être comme ceux des mathématiques; et sur l'un et l'autre, pas une phrase, pas une ligne, pas un mot. Et pourquoi? C'est que c'était là la question, et par conséquent ce dont, en sa qualité de sophiste, il a juré de ne jamais parler. Il se sert même exprès d'une tournure ambiguë, et qui le dispense d'affirmer ce qui aurait pu paraître trop révoltant, qu'il n'y a en effet aucune loi naturelle, aucun ordre moral, si ce n'est ce qu'il appelle les affections bienfaisantes, qu'il a soin, comme vous le verrez, de faire naître seulement de nos besoins. C'est toujours le même fond de système, plus ou moins déguisé ou modifié, celui de la sensibilité physique, ou de l'animalité, ou de l'organisation; mais toujours à l'exclusion de tout ce qui suppose une faculté intelligente, capable de discerner, par sentiment et raisonnement, le juste et l'injuste. Ainsi, en nous disant ce que devrait être la morale, il s'abstient de dire s'il y en a une ou s'il n'y en a pas; et dans tout son livre il n'en est pas question. Il déclame contre tout ce qu'ont fait les hommes et les législateurs, il déclame sur tout ce qu'on aurait dû faire, et rien de plus. Et à quoi bon s'envelopper ainsi? Vous allez le savoir. Si on lui eût dit, Répondez net; y a-t-il ou n'y a-t-il pas de morale, de loi naturelle? il aurait répondu, pour peu qu'il y eût eu du danger à dire non: « Vous voyez bien que « de mes paroles mêmes il suit qu'il y en a une. « Quand je dis qu'elle devrait être simple et évi-

« dente comme les mathématiques, n'est-ce pas « dire qu'elle existe? Dire qu'une chose devrait « être telle, mais qu'on l'a faite tout autre, c'est « au moins affirmer qu'elle est. » Mais je suppose qu'un de ses confrères, un athée, lui eût dit : A quoi pensez-vous donc? Est-ce que vous voudriez insinuer, en rapprochant la morale et les mathématiques, qu'il y a une morale, comme il y a des mathématiques? Alors il aurait répondu: « Vous devez voir le contraire; car, en disant ce « que devrait être la morale, et ce que j'affirme « être tout le contraire de ce que l'on appelle « morale, j'affirme implicitement, mais claire-« ment, que la morale est une chimère, un être « de raison, comme les formes substantielles de « l'école. Et ne voyez-vous pas que, si je l'avais « dit aussi crûment, tous ces cagots de déistes « auraient crié comme Voltaire, et réclamé leur « grand Étre et leur conscience, etc.? » Vous voilà, messieurs, initiés tout comme moi dans les rubriques de la secte : elles ont été un peu négligées, il est vrai, depuis la révolution, qui en dispensait; mais ne croyez pas qu'on y ait toutà-fait renoncé. Non: mais cela dépend du caractère et du genre de prétention. Parmi les athées, il y en a tel qui se sait si bon gré de l'être, qu'il le crie à pleine tête dans un salon, au milieu d'un cercle : celui-là ne s'assiéra pas à côté d'une personne inconnue sans lui apprendre, à la seconde ou peut-être à la première phrase de sa

conversation, qu'il n'y a pas de Dieu. Il ne se nomme pas sans ajouter: Et on sait que je suis athée (1). Ce sont les zélés du parti. Mais il y a aussi les politiques, ceux qui spéculent sur tel état de choses éventuel où il y aurait peut-être quelque inconvénient à s'être déclaré athée un peu trop haut: ceux-là ne s'en cachent pas trop, il est vrai, ni dans leurs écrits, ni dans leurs conversations; ils ne manquent jamais de justifier les athées, et de faire cause commune avec eux. Mais pourtant si vous imprimiez de l'un d'eux qu'il est athée lui-même, il crierait à la calomnie, attendu qu'il n'a jamais écrit en toutes lettres, dans aucun ouvrage: Il n'y a pas de Dieu.

Revenons à l'insidieuse comparaison de la morale et de la géométrie. Les axiomes de l'une doivent être et sont en effet de la même certitude que ceux de l'autre, puisqu'en philosophie l'évidence qui naît du sens intime équivaut à celle du raisonnement; et en effet, il n'est pas plus sûr qu'un triangle ne peut exister sans trois côtés, qu'il ne l'est que nous ne devons pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fit. Jusque-là tout est égal. La différence est et doit être dans l'application. Celle des vérités mathématiques se fait par l'entendement seul, qui, en suivant les règles du calcul, ne saurait se tromper,

<sup>(1)</sup> Ces détails sont d'une exactitude littérale, et il y a tel philosophe que là-dessus tout le monde nommera.

et surtout n'a aucun intérêt à se tromper. Celle des vérités morales ne se fait pas seulement par l'intelligence, mais bien davantage et bien plus souvent par la volonté, que les passions égarent, et qui dès lors obscurcit l'entendement ou résiste à la raison. Cette distinction est-elle assez sensible et assez décisive? Ne s'ensuit - il pas que dès lors l'incertitude et l'obscurité ne sont pas dans la chose, mais dans l'homme intéressé à les y porter? Connaissez-vous quelque chose de plus pitoyable que ce raisonnement, si commun parmi ceux qui voudraient que la morale n'eût rien de certain, afin qu'elle n'eût rien d'obligatoire? « S'il y avait « réellement une justice, tout le monde convien-« drait de ce qui est juste, comme l'on convient « que deux et deux font quatre? » Doit-on avoir plus de pitié que de mépris ou plus de mépris que de pitié pour des hommes capables de se payer de pareilles inepties? Qui peut ignorer qu'il n'y a rien de démontré pour les passions, si ce n'est ce qui les favorise? Quel est l'homme qui n'a pas assez d'esprit pour être sophiste dans sa cause? Mais de ce que l'intérêt déraisonne, s'ensuit-il qu'il n'y ait plus de raison? Ce qui est renfermé dans l'idée claire d'un objet et en constitue l'évidence cesse-t-il d'y être parce que la passion s'obstine à ne l'y pas voir? S'il n'y avait pas d'évidence en morale, c'est qu'il n'y en aurait dans rien; car celle-là est de même nature que toute autre, et nos adversaires admettent une évidence

dans les faits et les calculs des sciences exactes et physiques. Il y a plus : l'auteur lui-même du Code prétend bien nous montrer l'évidence dans son système, qui renverse toute morale. Il la croit donc possible cette évidence, en matière purement spéculative, et elle ne le serait pas dans le système opposé au sien, et qui est celui du monde entier! Il ne saurait nier la parité, et dès lors tout rentre dans l'examen du rapport des idées avec les choses, pour décider qui a raison, ou de l'auteur du Code, ou du monde entier. C'est précisément cet examen qu'il aurait bien voulu éluder en rejetant toute certitude en morale; mais c'est précisément aussi ce qui suffirait pour le condamner d'avance, puisqu'il a commencé par poser en fait, non-seulement ce qui n'est pas, mais ce qu'il n'essaie pas même de prouver.

Mais, suivant l'usage, il cherche des autorités dans de grands noms, et outrage de grands hommes jusqu'à vouloir en faire ses complices. « Dans les derniers temps, et même de nos jours, « les Bacon, les Hobbes, les Locke, les Montes- « quieu, les Pope, ont tous aperçu que la partie « la plus imparfaite de la philosophie était la « morale, tant à cause de la complexité embar- « rassante de ses idées, que par l'instabilité de « ses principes, par l'irrégularité de sa méthode, « qui ne peut rien réduire en démonstration,

« trouvant à chaque pas des propositions dont « la négative peut également se défendre. »

Avec un homme qui va toujours affirmant, sans rien prouver, la simple dénégation pourrait suffire. Il suffirait de lui répondre: Jusqu'à ce que vous nous citiez ces propositions morales sur lesquelles on peut également soutenir le pour et le contre, j'affirme qu'il n'y en a point; jusqu'à ce que vous nous fassiez voir en quoi consiste l'instabilité des principes de la morale, j'affirme que cette instabilité n'existe point. Et certainement tout serait égal entre le sophiste et moi, si ce n'est qu'il resterait à peu près seul de son côté avec quelques écrivains aussi décriés que lui, et que j'aurais du mien tous les plus illustres moralistes anciens et modernes, avec le témoignage de toutes les nations. Mais il est généralement plus utile d'éclaircir l'erreur que de la mépriser; et quand l'erreur n'est que mauvaise foi, il suffit de remettre les choses à leur place. C'est seulement sur la méthode, mot que glisse subtilement l'auteur pour confondre les notions naturelles de la morale avec les Traités didactiques qui en ont classé les devoirs; c'est uniquement sur cette partie scientifique que peuvent tomber les reproches d'embarras et de complexité, qui peuvent s'adresser de même, plus ou moins, à tous les livres méthodiques composés sur toutes les parties de la philosophie, sans que pour cela jamais personne ait prétendu qu'il n'y avait point de vérités incontestables en logique, en métaphysique, en physique, etc., parce que ceux qui en traitaient dans leurs écrits en expliquaient différemment quelques conséquences, ou en posaient différemment les bases. C'est là-dessus seulement que les Bacon, les Locke, les Montesquieu, les Pope, ont pu désirer des rédactions plus parfaites, des méthodes plus exactes. Mais il est faux qu'aucun d'eux ait jamais attribué ces défectuosités de composition à l'instabilité de la morale; et pour qu'on ne doute pas de mon assertion c'est assez que l'auteur n'ose alléguer aucun exemple, un seul passage de ces philosophes à l'appui de la sienne; car, s'il eût pu en trouver un, vous pouvez juger avec quelle joie, quelle exaltation, il eût tâché d'en tirer parti. Après ce que nous avons vu Helvétius et Diderot risquer en ce genre, et après tout ce que nous verrons encore, nous pouvons hardiment, de leur silence, conclure toujours l'impossibilité. Concluezla surtout de cette autre assertion, avancée de même sans la plus légère preuve, que dans nos méthodes de morale rien ne peut être réduit en démonstration. Cela est aussi faux de la morale en elle-même que d'aucune des méthodes connues dans les classes de philosophie, quelle qu'en puisse être l'imperfection. Je réponds à sa pensée comme à ses paroles; car si celles-ci ne se rapportent qu'à la méthode, celle-là indubitablement

se rapporte à la morale même. Le Code entier ne laisse là-dessus aucun lieu à l'équivoque.

Passerons-nous sous silence un homme tel que Hobbes placé sur la même ligne avec les Bacon, les Montesquieu, etc.? Puisque Diderot n'en a pas craint la honte, il faut la lui faire tout entière. Tout ce qu'il y gagnera, c'est que vous verrez qu'avant lui, dans le dernier siècle, il y eut en effet un écrivain anglais qui aurait pu revendiquer sur Diderot la primauté de beaucoup de paradoxes impudemment absurdes et pervers. Vous allez juger sur-le-champ si les qualifications sont trop fortes. Quelques lignes fidèlement extraites de ce Hobbes vous feront comprendre quels axiomes lui ont valu l'estime de Diderot. « Le vrai « et le faux ne sont que des mots dont nous ne « pouvons constater la réalité.... Il n'y a aucune « propriété légitime.... Il n'y a rien qui soit na-« turellement juste ou injuste... Tous ont naturel-« lement droit sur tout.... Le droit naturel n'est « autre chose que la liberté d'user à son gré de « ses moyens de considération, etc., etc...» Voilà, messieurs, quelques-unes des bases de la philosophie de Hobbes. Vous conviendrez qu'elles sont éminemment révolutionnaires, et peut-être serezvous surpris que le nom d'un philosophe de cette force n'ait pas retenti chaque jour dans nos harangues et nos feuilles patriotiques, qu'il n'ait pas été un des apôtres dont on citait les oracles, que son portrait ne soit pas à la convention, et

qu'on ne lui ait pas au moins décrété une rue de son nom, comme à quelques autres qui en vérité ne le valaient pas, et qui n'ont fait que le répéter. Un seul mot vous expliquera le sujet de votre surprise. Hobbes a écrit en latin, et il n'y en a pas de traduction connue. Or, vous savez que l'érudition de nos patriotes ne s'étendait pas communément jusqu'au latin; et de plus, Hobbes ne s'était pas fait un devoir, comme nos philosophes, de se mettre à la portée de l'ignorance, afin de propager la vérité. Il est abstrait, et même profond, comme on peut l'être en athéisme et en, immoralité, c'est-à-dire, qu'il va très-avant dans le faux, et qu'il bâtit très-savamment sur des abymes et sur des nuages. Il fut proscrit tour à tour en Angleterre et en France; mais il mourut tranquille sous la protection de Charles II, par deux raisons: d'abord, parce qu'il avait enseigné les mathématiques à ce prince lorsque tous deux étaient également réfugiés à Paris; ensuite, parce que, dans son livre intitulé de Cive (du Citoyen), il avait poussé les droits de la monarchie jusqu'au despotisme; car cet homme, qui avait un esprit si indépendant, avait le cœur esclave. Tous nos prédicateurs de matérialisme et d'impiété l'ont mis largement à contribution, et ne s'en sont pas vantés.

L'auteur du Code ne s'écarte de Hobbes qu'en un seul point : celui-ci soutient que l'homme est essentiellement méchant; il définit le méchant

un enfant qui a de la force: Homo malus puer robustus. Ce mot, qui est ingénieux et vrai en un sens, est en lui-même, et bien entendu, la réfutation de l'auteur qui l'a dit. Il est bien vrai qu'il ne manque à l'enfant que de la force pour faire beaucoup de mal; mais pourquoi? c'est que sa force ne serait pas réglée par la raison; et si le méchant, avec toutes ses forces et toute sa raison, abuse des unes, c'est qu'il n'écoute pas l'autre. Mais à qui la faute? A sa volonté sans doute, et non pas à sa nature, puisque celui qui obéit à cette raison dans l'emploi de ses forces s'appelle bon, comme l'autre s'appelle méchant. Il n'y a donc là rien d'essentiel de part ni d'autre, si ce n'est la faculté de suivre ou de ne pas suivre la raison, faculté qui n'est autre chose que la liberté de l'homme. Ce raisonnement est sensible pour tout le monde, et surtout pour ceux qui savent la valeur du mot essentiel dans la langue métaphysique. Mais c'est ici encore, puisque j'en ai l'occasion, que je dois faire voir dans l'Évangile cette métaphysique sublime qui n'est méconnue que par l'ignorance. C'est là que sont toutes les vérités premières, pour qui les y cherche de bonne foi. Jésus-Christ, qui ne voulait pas faire des docteurs, n'a pas donné ses leçons dans la forme des Traités de philosophie, comme le voudraient ceux qui regardent comme au-dessous d'eux d'étudier ou d'entendre la sienne. Il a dit au cœur humain tout ce qui était nécessaire pour l'attirer à la foi par l'amour, et il s'est mis alors à la portée des plus simples, à qui cette lumière suffit comme à tous. Mais en même temps il a semé dans ses discours divins le germe des vérités les plus hautes, pour ceux qui seraient capables de les apercevoir, c'est-à-dire, pour ceux qui n'obscurciraient pas leur propre jugement par l'orgueil. Je vais en citer un exemple qui n'étonnera que ceux qui n'ont jamais cru que l'Évangile méritât d'être approfondi, mais qui les étonnera au point qu'ils n'auront rien à y répondre. Ce n'est point m'écarter de mon sujet; car l'explication des paroles de Jésus-Christ, philosophiquement démontrée, sera la réfutation de deux erreurs tout opposées : celle de Hobbes, qui prétend que l'homme est méchant par sa nature, et celle de Rousseau et de Diderot, qui soutiennent qu'il est naturellement bon. Nous détaillerons dans la suite, à l'article de Rousseau, comment et pourquoi la dernière de ces deux erreurs était la plus pernicieuse, et a dû faire plus de mal que l'autre, quoiqu'elle se présente sous un aspect beaucoup moins repoussant. Mais je ne veux d'abord considérer, dans les deux thèses, que le principe, dont je prouverai la fausseté d'après les paroles de Jésus-Christ. Quelqu'un, s'adressant à lui, l'avait appelé bon Maître, Magister bone. Jésus-Christ, ne parlant ici que comme homme et comme simple envoyé de Dieu, répond: « Pourquoi m'appelez-« vous bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Non

dent qu'il s'exprime ici dans toute la rigueur philosophique; car, dans le langage usuel, luimême admettait, comme tout le monde, la distinction des bons et des méchants. Mais comme toutes ses paroles sont faites pour être méditées, et qu'il n'y en a pas une qui ne tende à nous instruire, il nous est permis de chercher dans celle-ci tout ce qu'elle contient; et si nous n'y voyons rien qui ne rentre dans sa doctrine et dans l'esprit des mystères de notre religion, nous pouvons être sûrs de ne pas nous tromper. Voici donc ce qui est contenu dans cette proposition du maître de toute science.

Celui-là seul est réellement et essentiellement bon, qui est bon par lui-même, c'est-à-dire, dont la bonté est renfermée dans l'idée de son essence, tellement qu'il est bon, parce qu'il est lui, et que, s'il n'était pas bon, il ne serait pas. Cela n'appartient qu'à Dieu: et l'on en convient; il n'y a pas là-dessus de controverse parmi tous ceux qui reconnaissent un Dieu. Mais il s'agit des conséquences, qui n'ont pas été, à beaucoup près, aperçues et saisies comme le principe. Si Dieu seul est bon parce qu'il l'est par lui-même, il s'ensuit qu'aucune de ses créatures ne peut partager cet attribut incommunicable, qu'aucune ne peut avoir une bonté absolue, mais seulement une bonté relative à sa nature; et, dans toute intelligence créée, cette bonté ne peut

consister que dans la conformité à la loi de son auteur, puisque la perfection appartient au Créateur, et la dépendance à la créature. Tout celà est conséquent et évident. Dieu, qui ne peut rien faire qui ne soit bon, mais seulement de cette bonté relative que je viens d'expliquer, a donc fait l'homme bon dans ce sens, dans ce seul sens, dans le même sens où il est dit que toutes les œuvres du Créateur étaient bonnes, très-bonnes, valdè bona. Il donna au premier homme la loi naturelle, celle de la conscience, et y ajouta la loi de la dépendance, renfermée dans cette défense dont la violation a été si fatale. Mais cette dépendance de la loi de Dieu n'excluait nullement la liberté de l'homme. Et pourquoi? c'est qu'il fallait que l'homme fût libre, par cela seul qu'il avait reçu l'intelligence: et c'est une des vérités métaphysiques que n'ont pas aperçues ceux qui ont si follement nié la liberté de l'homme. Ils n'ont pas vu qu'il y aurait contradiction, impossibilité à ce qu'une substance intelligente ne fût pas libre; car, à quoi lui servirait l'une sans l'autre? Que serait l'intelligence sans la liberté? Ce serait une faculté active sans action. Cela répugne autant que si Dieu nous eût donné des mains sans aucun pouvoir de les remuer; et Dieu ne saurait être inconséquent. La bonté de l'homme est donc subordonnée à l'usage de sa liberté, réglé par la loi divine. Il n'est bon qu'autant qu'il suit cette loi; il est

mauvais dès qu'il s'en écarte. Et qu'on ne dise pas que la loi détruit la liberté: ce serait une absurdité aussi évidente que si l'on disait que les déterminations de l'homme ne sont pas libres, parce qu'il a reçu la raison pour les diriger; que les actions des citoyens ne sont pas libres, parce qu'ils doivent les subordonner aux lois de la cité. Hélas! c'est pour n'avoir pas entendu ni voulu entendre ces notions si simples, mais qui demandent l'attention et la bonne foi, que l'on s'est tant égaré, en morale et en politique, dans l'acception du mot de liberté. Tout ce qui est ordre essentiel, c'est-à-dire, coordonné par la raison aux rapports essentiels de la nature humaine, à son bien-être et à sa fin, non-seulement n'altère pas sa liberté, mais même est ce qui la constitue, en morale comme en politique. La sagesse humaine l'a même compris, puisqu'elle a posé si souvent ces deux thèses, que la liberté civile consistait dans l'obéissance aux lois, et que la liberté morale consistait à obéir à la raison. La preuve en est claire, et les anciens philosophes l'avaient très-bien vue. Quand est-ce que l'on s'écarte de la raison? C'est quand on est maîtrisé par la passion. Dès lors, vous n'êtes donc plus libre. Quand est-ce aussi que la liberté civile est menacée? C'est quand les volontés particulières prennent la place de la volonté publique, qui est la loi émanée de l'autorité légitime, quelle qu'elle soit; et dès lors on ne

repose plus sous le paisible abri de la loi; on est exposé au pouvoir arbitraire de la force, on n'est plus libre. J'indique souvent ces rapprochements de choses qui paraissent très-diverses, pour bien confirmer cet axiome, si capital en philosophie, que toute espèce d'ordre remonte toujours à un même principe, que toute espèce de désordre tient originairement à une même cause.

Maintenant que nous avons bien établi quelle est l'espèce de bonté dont l'homme est susceptible, voyons d'où est venue la méprise des sophistes modernes, qui l'ont également méconnu, soit en le faisant nécessairement méchant, soit en le faisant bon tout autrement qu'il ne l'est et ne peut l'être. C'est des deux côtés erreur de l'imagination fortement frappée. Hobbes et consorts ont vu la société exposée à des désordres plus ou moins grands, selon que l'action du gouvernement était plus ou moins répressive. Hobbes en a conclu que, puisque le frein de la morale était insuffisant sans le secours des lois, qui ne doivent leur origine qu'au besoin général, le frein moral n'existait pas, et qu'il n'y en avait pas d'autre que l'autorité coercitive, sans laquelle chacun serait plus ou moins méchant. Ce n'est pas la peine de dire à quel point cette opinion est fausse. Elle a été réfutée partout, et même par plusieurs des philosophes que je combats. Son erreur tenait d'ailleurs, comme vous l'avez

vu, à toutes les conséquences du matérialisme pur, et de l'athéisme, qui ne s'en sépare guère. Rousseau, tout au contraire, et Diderot, et ceux qui les ont suivis, ont mieux aimé se persuader que les maux et les crimes du monde ne venaient pas de notre nature, qui, selon eux, est bonne par elle-même, mais d'un vice radical, inhérent à tous les gouvernements établis, qui, selon eux, sont tous faits pour rendre l'homme méchant. C'est une absurdité tout autrement grave par ses résultats, une absurdité vraiment monstrueuse, et qui ne tend à rien moins qu'au bouleversement de tout ordre social chez toutes les nations. Mais à quoi tenait-elle chez les écrivains qui les premiers l'ont mise en avant? A un excès d'orgueil, qui produisait deux effets également avoués, également odieux et coupables. L'un était l'aversion pour toute autorité, parce qu'il n'y en avait pas une qui ne leur parût une injure à leur supériorité personnelle. L'autre, la conviction intime que cette même supériorité était suffisante en eux pour donner au monde une nouvelle forme, et au genre humain de nouvelles lois. Il n'y a personne qui ne doive à présent s'apercevoir combien cette prétention était plus dangereuse que le paradoxe du misanthrope anglais; et nous pouvons d'abord observer, d'après l'expérience, que c'est un plus grand mal de flatter la nature humaine que de la calomnier : son amourpropre se défend bien mieux de l'un que de

l'autre. On a dit, et non sans raison, du système de Hobbes, qu'assurer que tout homme est méchant, c'était inviter à l'être. Oui, et je crois bien que des hommes décidément pervers ont pu ne pas rejeter une excuse dont ils avaient besoin. Mais c'est partout le petit nombre, même depuis notre révolution, ce qui est sans réplique; et partout aussi, hors dans les convulsions passagères de cette révolution, les lois sont là pour contenir les méchants. Au contraire, une doctrine qui va droit à la subversion de tous les appuis quelconques du corps politique; une doctrine qui pose en fait que la cause unique, la cause primitive et subsistante de tous les maux de la société est précisément dans ces mêmes lois qui la maintiennent; une doctrine qui nous apprend que, sans ces mêmes lois, qui sont la seule digue contre les ravages des passions malfaisantes, ces mêmes passions n'existeraient pas; une semblable doctrine fournit bien plus qu'une excuse à tous les vices et à tous les crimes : elle leur offre le plus spécieux prétexte pour usurper le titre et les droits de la sagesse et de la vertu, pour tout oser sans rougir de rien, pour tout renverser sous ombre de tout reconstruire, pour tout envahir sous la promesse de tout réparer. Certes, le mal qu'ont fait ces écrivains est grand, bien grand: l'étendue s'en développera devant nous, à mesure que nous avancerons dans l'examen

de leurs livres, et de l'usage qu'on en a fait; et vous verrez bientôt, pour ce qui concerne Diderot en particulier, ce qu'a été pour les brigands de nos jours l'ouvrage que nous examinons.

Après avoir conclu, contre les sophistes, que l'homme n'est et ne peut être ni absolument bon ni absolument méchant par sa nature; mais que sa bonté ou sa méchanceté ne dépend que de sa libre conformité ou non conformité à la loi du Créateur, venons au premier probléme de morale que Diderot propose en ces termes : « Trou-« ver une situation dans laquelle il soit presque « impossible que l'homme soit dépravé ou mé-« chant, ou le moins possible. » Ces derniers mots d'atténuation me font présumer que l'auteur fut lui-même frappé un moment du ridicule de sa proposition; mais il n'a pas vu que, si elle était d'abord en elle-même extravagante, à force d'être neuve, il la modifiait de façon à ce qu'elle devînt tout à coup à peu près nulle, à force d'être triviale; car un état de choses où l'homme ne soit dépravé ou méchant que le moins possible est tout simplement le problème dont tous les législateurs ont cherché la solution, et Diderot venait un peu tard pour nous en aviser. Mais la différence très-grande, entre eux et lui, c'est qu'ils ont cherché à résoudre ce problème en législation et non pas en morale, deux objets très-distincts, et d'autant plus, que l'auteur affecte sans cesse de les confondre dans son fatras scientifique. Ces législateurs savaient, ce què nous savons tous, que la morale est invariable, et que ses principes universels ne sont point des sujets de problème. S'il se trouvait à l'avenir quelqu'un d'assez malheureux pour en douter, il suffira dans tous les temps de lui rappeler ce que nous avons vu dans le nôtre. A jamais on se souviendra qu'il a existé une fois une puissance, la plus épouvantable qui eût jamais existé; une puissance qui, dominant dans toute l'étendue d'un grand empire, s'est fait un systême et un devoir de nommer vertu tout ce qui était crime, et crime tout ce qui était vertu, sans aucune exception; de traiter la vertu comme partout ailleurs on traite le crime, et le crime comme partout ailleurs on traite la vertu, et de soutenir cette doctrine législative par tous les moyens de violence et d'oppression les plus atroces qu'il soit possible d'imaginer; et l'on ajoutera que, malgré les efforts de cette puissance qui a subsisté pendant des années, le crime et la vertu, le bien et le mal, n'en sont pas moins restés, dans la conscience de tous les hommes, ce qu'ils étaient, ce qu'ils seront toujours, et ont bientôt repris leur nom dans le langage général, même avant d'avoir repris leur place naturelle dans l'état, et seulement dès qu'il a été possible d'appeler tout haut les choses par leur nom sans aller sur-lechamp au supplice. Voilà ce qui ne sera jamais

oublié, et ce qui constatera l'indestructible force des idées morales, qui, bien que plus ou moins combattues dans tous les siècles par l'erreur, l'ignorance et la perversité, n'avaient du moins jamais eu à soutenir aucune attaque qui ressemblât en rien à cette guerre nouvelle, aussi horrible qu'inouïe.

Il n'en est pas de même de la législation. Personne n'ignore que les lois civiles et politiques, sous lesquelles les peuples se sont réunis à diverses époques, soit par une convention expresse ou tacite, soit même par la force des armes, ont toujours varié et devaient en effet varier : et les raisons de cette diversité ont été mille fois expliquées; elles tiennent au climat, au site, aux habitudes naturelles ou locales qui en sont la suite, aux idées religieuses, au caractère national, aux anciennes traditions, aux coutumes, aux besoins, à la richesse ou à la pauvreté du sol, etc. Tout cela est entré et a dû entrer dans les dispositions et les vues des législateurs, dont aucun n'a négligé de s'y conformer, parce que c'était une force prépondérante, qui ne peut être méconnue que des insensés: il n'y a que des insensés qui soient capables de vouloir plier les. hommes et les choses sous le niveau de leurs phrases, et tel sera aux yeux de la dernière postérité le caractère de nos législateurs philosophes.

Personne ne doute non plus que dans tout gouvernement, même le mieux ordonné, ne se

trouvent encore et ne doivent se trouver les désordres et les abus, soit publics, soit particuliers, attachés à la condition humaine. Mais c'est parce que personne, en avouant le mal, n'en a méconnu la cause; c'est parce que tous ont pensé que la sagesse du gouvernement consistait à réprimer sans cesse les abus plus ou moins dangereux, plus ou moins nombreux, plus ou moins inévitables, sans jamais se flatter de les extirper tous; c'est parce que cette vérité d'expérience vient, depuis tant de siècles, à l'appui de toutes les notions morales sur la nature de l'homme, que les sophistes ont nié hautement l'un et l'autre, se fondant sur cette proposition, qui est l'axiome de leur école: « Si tout est mal, c'est qu'il n'y a que « nous qui connaissions le bien: si l'on veut que « tout soit bien, il n'y a qu'à nous écouter. » Ainsi, pour entrer en matière, Diderot, après avoir posé son problème, nous déclare d'abord que, si nous ne sommes pas en état de le résoudre, c'est que nous croyons bonnement que l'amour-propre, qui est dans tous les hommes, est une cause naturelle de leurs fautes et de leurs maux. Le maître nous assure que nous n'y entendons rien; que c'est seulement par le vice de la société que l'amour-propre est un vice. « Vous « en faites, dit-il, une hydre à cent têtes, et il « l'est en effet devenu par vos propres préceptes. « Qu'est-il cet amour de soi-même dans l'ordre de « la nature? Un désir constant de conserver son

« être par des moyens faciles et innocents que la « Providence avait mis à notre portée, et auxquels « le sentiment d'un très-petit nombre de besoins « nous avertissait de recourir. Mais dès que vos « institutions ont environné ces moyens d'une « multitude de difficultés presque insurmontables, « et même de périls effrayants, était-il étonnant « de voir un paisible penchant devenir furieux et « capable des plus horribles excès, vous obliger à « travailler pendant des milliers de siècles (1), avec « autant de peine que peu de succès, à calmer ses « transports on à réparer ses dégâts? Est-il éton-« nant que vous ayez vu cet amour de nous-« mêmes, ou se transformer en tous les vices « contre lesquels vous déclamez, ou bien prendre « le masque des vertus factices que vous pré-« tendez lui opposer? »

Si un fou, renfermé comme tel, parlait ainsi à travers les barreaux de sa loge, on ne pourrait qu'en avoir pitié; et quoique l'atrocité soit implicitement, mais très-clairement, renfermée à chaque ligne dans chaque absurdité, on ne prendrait garde ni à l'une ni à l'autre, en faveur de la démence reconnue. Mais c'est un philosophe qui nous dit que, dans l'ordre de la nature, l'amourpropre tend au bien-être par des moyens faciles

<sup>(1)</sup> C'est beaucoup. Mais il ne faut pas prendre garde à ce calcul: tous ces *philosophes*-là veulent que le monde n'ait ni commencement ni fin.

et innocents. S'il eût dit dans l'ordre de la raison, je l'entendrais, et je me contenterais de lui répondre qu'avec sa raison l'homme a aussi ses passions, et que si l'une tend à régler l'amourpropre, les autres tendent à l'égarer, et sont trèscommunément les plus fortes. Mais cette méprise n'est rien encore près de l'oubli incompréhensible d'un fait général, dont il ne tient pas plus de compte que s'il n'existait pas; et ce fait, qui apparemment à ses yeux n'est rien ou presque rien, c'est l'inévitable concurrence des mêmes besoins partout où les hommes sont rassemblés, et de quelque manière qu'ils le soient. Et que deviennent alors ces moyens faciles et innocents, qui pourraient l'être en effet, si chaque individu était seul, mais qui courent grand risque de ne plus l'être dès que l'homme n'est pas seul? et il ne peut ni ne doit l'être, dès qu'il a seulement une famille; et les frères mêmes peuvent devenir ennemis, à dater de Cain: Fratrum quoque gratia rara est... Rara est concordia fratrum. Je ne parle pas même ici de l'état de civilisation; je prends l'homme là même où l'auteur ne peut nous objecter le crime de la société, là où il n'y a de loi que la volonté et la force individuelle, et les affections bienfaisantes de la nature, à qui Diderot attribue un si grand pouvoir. Assurément, dans cet état, rien n'est plus innocent et plus

<sup>(1)</sup> Ovide, Métamorphoses, I, 145.

facile que de tuer un mouton pour en manger la chair, et pour se couvrir de sa peau. Mais s'il se trouve là deux hommes qui aient besoin ou envie de l'un et de l'autre (car il serait aussi par trop inepte de supposer que l'homme n'a que ses besoins pour unique mesure de ses désirs), à coup sûr il y aura bataille pour le mouton, à moins qu'il ne se trouve à point nommé un philosophe pour leur prêcher les affections bienfaisantes: encore n'oserais-je pas répondre qu'il fût écouté; et les deux contendants pourraient bien se moquer de ses affections bienfaisantes, comme vous avez vu le matelot hollandais se moquer de la raison universelle de Pangloss. Dans l'ordre de cette raison, ils pourraient s'accorder pour le partage; mais dans l'ordre de la nature, infiniment plus commun, il y a tout à parier qu'ils se battront; et je prends mes preuves où je dois les prendre, où notre adversaire ne saurait les récuser, chez les sauvages. Qui ne sait les guerres sanglantes, les haines implacables qu'excite entre eux la concurrence de la chasse et de la pêche, et ce que deviennent pour eux ces moyens faciles et innocents, malgré la vaste étendue de pays qui les offre à leurs besoins? Les peuplades rivales vont se chercher à trente, quarante, cinquante lieues, pour se disputer une forêt, une montagne, une baie poissonneuse, et se battent avec une rage et un acharnement dont le résultat dernier a été souvent l'extermination entière de plusieurs de ces tribus barbares, dont il ne reste en Amérique que le nom. Voilà pourtant la nature dans sa beauté sauvage, dans sa bonté philosophique; car apparemment on ne nous dira pas ici que sa méchanceté est sociale et politique, et que ce sont nos lois qui ont corrompu l'amour-propre. Je vous cite les expressions de l'auteur, aussi saines et aussi belles que ses idées.

Vous avez vu l'absurde prouvé en fait; voici l'atroce qui s'y joint. A entendre Dideret, nos lois ont environné les moyens de subsistance de difficultés presque insurmontables, et même de périls effrayants. Ou ces paroles ne signifient rien, absolument rien, ou ces difficultés presque insurmontables et ces périls effrayants consistent en ce que, dans l'ordre social, il n'y a point d'autres moyens de subsistance que la propriété et le travail. Pour la propriété, il n'y a pas d'équivoque possible, et c'est bien ici un des objets de réprobation, puisque vous allez voir que celui de l'ouvrage entier est de la proscrire avec horreur. Pour le travail, vous verrez ensuite ce qu'il en fait et ce qu'il deviendrait; mais il faut commencer par justifier l'un et l'autre, puisqu'un philosophe nous y réduit. Qu'y a-t-il donc de plus juste en soi que le droit de propriété? Elle est ou héréditaire ou acquise; et à qui donc appartient le bien de mes pères plus légitimement qu'à moi? A qui ontils voulu le transmettre, si ce n'est à leurs enfants? et qui sera en droit de le leur ravir ou de

le leur disputer? Et le fruit de mon travail, à qui donc appartient-il, si ce n'est pas à moi? Il est impossible de nier l'un et l'autre titres de propriété sans donner le plus insolent démenti à la justice naturelle, sans être ou un scélérat, ou un insensé. Les sophistes qui l'ont osé sont ici obligés de choisir: hors de cette alternative, il n'y a rien. L'échafaud ou l'hôpital des fous, voilà ce qu'ils ont mérité, parce que la justice humaine ne saurait aller plus loin. Mais il y en a une autre qui voit plus loin, et qui peut bien davantage... Puissent-ils avoir songé à la fléchir!... Ils ne sont plus; mais leurs crimés subsistent, et nous en voyons le fruit.

Si nous passons du principe aux conséquences, est-ce donc un mauvais ordre de choses que celui qui satisfait aux besoins de tous, excepté de ceux qui prétendent que la société doit tout faire pour eux, sans qu'ils fassent rien pour elle ni pour eux-mêmes, et qui veulent que tout soit à eux, précisément parce qu'ils n'ont rien? Ai-je besoin d'ajouter qu'il ne s'agit pas ici de l'indigence infirme? Si les secours particuliers lui manquent, elle est partout sous la protection de l'humanité publique, et parmi nous, avant la révolution, elle était confiée à la charité religieuse. Il ne s'agit pas non plus des accidents physiques, des pertes fortuites et imprévues : quel gouvernement pourrait les prévoir? et quel extravagant

pourrait l'exiger? Les ressources sont alors éventuelles comme les disgraces; mais qui jamais a pu se permettre de ne considérer dans la force et la santé habituelle du corps social que quelques parties malades, et de sacrifier tout ce qui fait cette santé et cette force à la chimérique prétention de prévenir d'inévitables infirmités? Celui-là est coupable qui se propose de renverser une économie universelle et immémoriale, celle à qui tant de millions d'hommes doivent leur existence et leur sécurité. Celui-là est coupable, qui, dans cette admirable harmonie, ouvrage et preuve d'une Providence qu'on doit adorer et bénir, ne voit rien de respectable, rien de sacré, que quelques milliers de fainéants et de vagabonds, qui ne doivent qu'à eux-mêmes leurs vices et leur dénûment: sauf quelques exceptions qui n'entrent jamais dans aucune théorie générale, c'est leur histoire. Et pour qui, sinon pour cette très-petite portion de chaque état, pour qui osera-t-on dire, en parcourant les villes et les campagnes, où tout le monde est occupé, que les moyens de subsistance sont environnés de difficultés presque insurmontables, et même de périls effrayants? A quoi bon s'envelopper dans le vague de cette criminelle déclamation, si ce n'est qu'on a eu quelque honte, et je ne sais pourquoi, de nous dire sans détour qu'il est trèsdifficile de subsister sans travail, et de voler

sans courir le risque d'être pendu (1)? Cela se peut; mais je ne crois pas que cette espèce de difficulté et ce genre de péril soient d'un intérêt fort touchant, surtout devant celui de toutes les nations dont l'existence est appuyée sur la propriété et le travail. C'est pourtant cet intérêt de la fainéantise et du brigandage qui est le seul, bien évidemment le seul que l'on ose ici consacrer et préférer à tout : c'est le sens des paroles de Diderot, je le répète, ou bien elles n'en ont aucun; et je couronnerai la démonstration quand j'y joindrai les paroles des brigands de nos jours, qui sont le commentaire exact du texte de l'auteur, et qui prouvent qu'ils l'ont parfaitement compris, et qu'ils ont parfaitement appliqué sa doctrine dès qu'ils l'ont pu. Le mattre continue, et il faut le suivre.

« C'est de votre triste morale que l'éducation « commune des hommes empruntant ses lugubres « couleurs, on a vu et l'on voit ses leçons porter

<sup>(1)</sup> Ils nous objecteront, j'en suis sûr, les maîtrises, quoiqu'elles n'existassent que dans une très-petite partie de la France. Mais d'ailleurs, sur cette institution très-sage et trèsfavorable à l'industrie, bien loin de lui être nuisible, voyez la troisième partie de l'Apologie. Il suffit ici d'observer que cette objection ne peut ni expliquer ni excuser les propositions et les termes de Diderot, puisque, dans aucun cas, les maîtrises ne peuvent être une difficulté presque insurmontable, ni un péril effrayant. L'exposé des faits anéantirait cette honteuse déclamation.

« dans leur cœur, dès leur plus tendre enfance, « le funeste levain que vous attribuez faussement « à la nature. Le premier usage que fit un père « de pareils préceptes, pour instruire ses enfants, « fut l'époque fatale de l'esprit d'indocilité, de ré-« volte et de violence. Était-ce un vice de la na-« ture que cette résistance? Non certainement;

« c'était une défense bien légitime de ses droits. »

Avant d'éclater en indignation contre un écrivain qui appelle l'indocilité, la révolte, la violence, la résistance à l'autorité paternelle, une défense bien légitime des droits de la nature, on est tout prêt à lui dire d'abord, ne fût - ce que pour chercher une excuse, s'il est possible, à ces affreux documents: Mais dis-nous au moins, et articule nettement quels sont ces préceptes, quel est ce funeste levain; dis-nous quelles sont les leçons de cette triste morale qu'un père enseigne à ses enfants dans l'éducation commune, et qui les autorisent, selon toi, à une résistance légitimée par la nature. Ne le lui demandez pas, messieurs. Il ne l'a pas dit, et il ne le dira pas; il n'articule pas un seul de ces préceptes, une seule de ces leçons: non. Mais plus cela était facile, s'il eût pu dire vrai, et plus cela était même indispensable, s'il était possible qu'il eût raison; plus aussi devons-nous conclure que, s'il ne sort jamais un moment de ces invectives ténébreuses, de ces vociférations forcenées, c'est que lui-même, oui, lui-même, a senti l'impossibilité de dire ici

rien qui fût clair et formel sans être infame et révoltant. Quoi! dira-t-on, l'impudence même peut donc rougir? - Non, le front des sophistes ne rougit pas, ne rougit jamais, mais apparemment leur conscience n'est pas toujours aussi endurcie que leur front; ou plutôt ils craignent la rougeur que leurs paroles, si elles étaient trop claires, feraient monter sur le front d'autrui. Et en effet, que peut être cette triste morale aux couleurs lugubres, qui donne aux enfants un droit de résistance à leurs pères, fondé sur la nature même? J'en appelle à l'intelligence de tous les lecteurs, j'en appelle au sens commun, et je défie que ce puisse être autre chose que la morale qui veut que l'on combatte les penchants vicieux nés de cet amour-propre que vous avez entendu préconiser dans le paragraphe précédent, et qui n'a que des besoins et des moyens innocents. Certes, ce qui précède entraîne ce qui suit, et ce qui suit résulte de ce qui précède. Ce sont donc là les préceptes et les leçons, qui sont tristes en effet et lugubres, mais pour la perversité; qui environnent, mais pour elle seule, les moyens de subsistance de difficultés presque insurmontables et de périls effrayants. Ainsi, selon l'auteur, dès qu'un père a prescrit à ses enfants de ne pas toucher à ce qui ne leur appartient pas, dès qu'il leur a donné l'idée des droits de la propriété, que l'auteur déteste, et de la nécessité d'un travail qui serve à l'acquérir ou à la suppléer, ces instructions, qui sont le devoir de tous les pères, et dont peut-être aucun ne s'est dispensé, si ce n'est dans les sociétés de voleurs de grand chemin, ces instructions ont été l'époque fatale de l'indocilité, de la révolte et de la violence : et j'avoue qu'il n'y aurait point d'enfant indocile, si on lui permettait de faire tout ce qui lui plairait, et de prendre tout ce qui lui conviendrait; qu'il n'y aurait point de révolte dès qu'il n'y aurait point de prohibition, et qu'il n'y aurait point de violence dans les actions ni dans la volonté, si la volonté et les actions n'éprouvaient aucun obstacle. C'est tout ce qu'il y a de vrai dans la pensée et dans les termes de l'auteur; et cette vérité, qui n'est qu'un excès de niaiserie et de ridicule, est réellement le fond de tout son livre, celui qu'il développe avec une satisfaction indicible. Mais lorsque, dans le cas contraire, dans l'état général des choses, tel qu'il a toujours été, l'auteur affirme que cette indocilité, cette violence, cette résistance aux leçons paternelles, c'est-àdire, tout ce qui partout et en tout temps caractérise le méchant, n'est point le vice de la nature, mais une défense bien légitime de ses droits, alors j'entends le ciel et la terre s'élever contre lui, à l'exception des révolutionnaires et des bandits de toutes les contrées; alors je demande, à la face du ciel et de la terre, si ce n'est pas là le crime mis en principe, et si ce n'est pas le plus grand de tous les crimes qu'une doctrine qui les légitime tous.

Quelqu'un des initiés de la secte objectera peutêtre (car il faut bien batailler jusqu'à l'extrémité) que la sentence portée par Diderot ne tombe que sur l'éducation qui a précédé la civilisation; qu'il indique son intention dans ce même endroit où il parle d'un père simple et sauvage qui errait dans les moyens de policer sa famille, et d'y maintenir la paix; qu'il avoue même que, si l'ordre que ce père s'était avisé d'établir pour cette fin était vicieux, les inconvénients dans ses commencements n'étaient pas considérables.

Oui, il s'exprime ainsi, et avant de répondre à l'objection, j'ajoute qu'il poursuit ainsi: « Vous, « réformateurs du genre humain (c'est aux légis-« lateurs anciens qu'il s'adresse), qui deviez être « avertis, par ces inconvénients, des défauts de « cette police, en sentir la cause, en remarquer « les effets, en prévoir les dangereuses consé-« quences, étes-vous excusables d'avoir adopté ces « erreurs, d'en avoir favorisé le progrès, de les « avoir multipliées comme les nations au gouver-« nement desquelles vous les avez fait servir de « règles? »

A présent, je réponds que l'objection tirée des paroles de Diderot, et celles que je viens de citer, et qui les suivent immédiatement, ne me fournissent qu'une surabondance de déraison. Il s'ensuit en effet que si les idées de propriété et celles de justice distributive qui en sont la suite, ont dû être, de l'aveu même de l'auteur, le pre-

mier usage et les premiers préceptes de l'autorité paternelle dans un père simple et sauvage, elles ne sont donc pas originairement le vice de nos institutions sociales et politiques, qu'elles ont précédées de fort loin; et ce seul aveu fait crouler tout son ouvrage et son systême. Je sens bien que c'est l'uniformité des traditions historiques, jointe à celle des probabilités naturelles, qui l'a entraîné comme malgré lui dans cet aveu; mais il n'en a pas aperçu les conséquences accablantes. Il est de toute vérité, et je l'avais déja dit, que le droit de propriété, et tout ce qui en émane, est nécessairement antérieur à toute loi positive; mais pourquoi, si ce n'est parce que c'est une loi naturelle? Celui qui fait un Code de la Nature doit au moins entendre ce mot de nature; et qu'il nous dise donc, ou que quelqu'un nous dise pour lui, ce que nous devons appeler un droit de nature, si ce n'est pas celui que Diderot lui-même avoue comme ayant existé et dû exister avant tout droit positif. Dès lors quelle contradiction plus absurde que d'attaquer, au nom de la nature, un droit qui n'a point d'autre origine que ce que tout le monde appelle l'état de nature? Une pareille démonstration est une corollaire de géométrie.

Ce n'en est pas une moins forte que celle qui réduit de même à l'absurde les reproches qu'adresse l'auteur, au nom de la nature, aux législateurs dont les institutions politiques n'ont fait que con-

firmer et sanctionner un droit de la nature. Eh! que voulait-il donc qu'ils fissent de mieux? Il affecte de les nommer ironiquement réformateurs du genre humain, et ils l'ont été en effet. Mais dans quel sens? En cela seulement qu'ils ont mis sous la sauvegarde publique, et sous l'abri de l'autorité souveraine, ce qui n'avait jusque-là d'autre sanction que l'équité naturelle et la force individuelle, et ce qui, par conséquent, était exposé à tout moment à l'usurpation et à la violence. C'étaient là les seuls inconvénients, absolument les seuls de cet ordre qui s'était partout établi de lui-même, et la législation y remédiait autant qu'il était possible. L'auteur prétend que cet ordre était susceptible des plus grands inconvénients, qui entraînaient des conséquences funestes; et il ne pardonne pas aux législateurs de ne les avoir pas vus dans un temps où lui-même avoue qu'ils n'étaient pas considérables. C'est encore se contredire grossièrement dans les termes; et il fallait au moins nous apprendre en quoi ces inconvénients pouvaient consister: il fallait nous indiquer ceux de cette éducation primitive dans les familles; il fallait nous spécifier en quoi errait ce père simple et sauvage; comment il aurait pu, sans être insensé, ne pas donner à ses enfants des préceptes que sans doute il avait reconnus bons par sa propre expérience; comment il aurait dû, comment il aurait pu ne pas les avertir, pour leur propre intérêt, de respecter les propriétés et les droits

d'autrui, afin que l'on respectât les leurs; comment il aurait pu ne pas suivre en cela ce premier instinct fondé sur le désir de notre conservation, et qui nous engage à nous abstenir du bien d'autrui par intérêt même pour le nôtre, et à moins que la violence des passions perverses ne vienne obscurcir la raison. Jamais, sans cet instinct, qui n'en est ni moins puissant ni moins général pour être souvent violé, jamais sans cette loi de la nature, la plus petite peuplade n'aurait pu se former. L'ignorance et les passions durent sans doute troubler souvent cet ordre primitif qui a précédé tout ordre légal; et ne troublent-elles pas encore celui-ci même, quoique sa puissance soit autrement répressive? Cependant il subsiste, et l'autre subsistait aussi auparavant, parce que heureusement il n'y avait pas alors de philosophe qui l'appelât préjugés; et l'ordre social subsiste et subsistera, comme le corps humain avec ses nialadies, comme le monde physique avec ses accidents. Ces deux ordres du temps, le moral et le physique, subsistent par les principes conservateurs que la Providence a su y attacher, et dont elle a seule le secret; mais ni l'un ni l'autre ne sont à l'abri des atteintes passagères de la perversité humaine, qui ravage la terre et corrompt la morale; et de là tous les fléaux et tous les crimes, qui sont l'ouvrage de l'homme et sa punition.

Retracez ces vérités si lumineuses et si simples, retracez-les à la raison naissante des enfants ou à la raison cultivée de l'âge adulte, et il est impossible d'en tirer autre chose que des instructions salutaires. Mais qu'un enfant de dix, de douze, de quinze ans, lise le Code de la Nature, ne se croira-t-il pas fondé à en opposer les lecons à celles de son père? Pourra-t-on nous dire que sa résistance n'est pas légitimée par Diderot dans l'ordre social, quand elle est précisément la même chose que celle qui, dans l'ordre primitif, n'était, selon lui, que la défense bien légitime des droits de la nature? Ces droits-là ne sont-ils pas les mêmes en tout temps, et en tout temps imprescriptibles? L'enfant qui croira les trouver dans la doctrine de Diderot n'aura donc qu'à dire à son père: Et moi aussi, je suis philosophe. Et le malheureux, en attestant ces droits prétendus, qui ne sont que ceux des brigands, abjurera dès ce moment toutes les lois divines et humaines, à commencer par l'autorité paternelle: et celle-ci n'a-t-elle pas été en effet, comme toutes les autres, foulée aux pieds par nos législateurs révolutionnaires, et d'après les documents de nos philosophes? Cependant l'enfant rebelle et coupable pourra du moins avoir encore une excuse, son âge et son ignorance; mais l'excuse des maitres, où est-elle?

Diderot nous dit, avec son assurance ordinaire: « L'homme n'a ni idées ni penchants in-« nés. » Il n'eût pas risqué cette réunion aussi inconséquente qu'insidieuse des idées et des penchants, s'il n'en avait pas eu besoin. Sans doute il n'y a point d'idées innées, et celles mêmes du juste et de l'injuste, qui font notre conscience et qui sont communes à tous les hommes, ne peuvent être que les jugements de la faculté pensante, développée avec nos organes, et formée d'après la perception réfléchie des objets. C'est cette métaphysique exacte qui a écarté le systême de Malebranche, quoique très-ingénieusement soutenu. Mais jamais personne n'a douté qu'il n'y eût des penchants innés, c'est-àdire, inhérents à notre nature, tels que l'amour de nous-mêmes, le soin de notre conservation, l'attrait réciproque des deux sexes, etc. Tout ce qui est inséparable de notre nature peut rigoureusement s'appeler inné: il n'y a qu'un fou ou un sophiste qui puisse le nier. Mais l'auteur n'a mis en avant cette fausseté palpable que pour appuyer ses hypothèses fantastiques, où il modifie l'homme à son gré, sans s'embarrasser un moment de ce qu'en a fait la nature, cette nature qu'il invoque sans cesse et contredit sans cesse avec la puérile audace d'un charlatan. Ne nous assure-t-il pas que « la nature a voulu que nos « besoins excédassent toujours de quelque chose « les bornes de notre pouvoir? » Rien n'est plus faux : si cela était, l'homme aurait été plus maltraité que tous les autres animaux. Il n'en est pas un seul qui n'ait reçu des moyens en proportion exacte avec ses besoins; et c'est même

cette proportion qui nous fait admirer, dans leur conformation et dans leur instinct, des prodiges si nombreux et si variés : il serait bien étrange que l'homme seul eût été disgracié. Mais l'auteur n'en attribue pas moins à cette prétendue disproportion la sociabilité, qui en est le supplément, en appelant les moyens de l'un vers les besoins de l'autre, et réciproquement. Il se trompe encore, ou veut se tromper: il confond les besoins avec les désirs. Les besoins de l'animal brute sont très-bornés, comme l'auteur en convient dans ce même endroit; les désirs de l'animal raisonnable sont sans bornes, à raison de la supériorité de ses facultés qui embrassent le possible. Mais comme la civilisation seule les développe, l'exemple des peuplades sauvages suffirait pour démentir l'assertion de Diderot; car on sait que leurs désirs n'allaient point audelà des nécessités physiques avant que notre commerce leur fit connaître de nouveaux objets: et ce qui prouve que tous leurs besoins étaient, satisfaits par des moyens proportionnés, c'est que jamais un sauvage n'a été tenté de venir chercher parmi nous d'autres jouissances. Il se peut qu'il n'y ait que de l'artifice à mettre ici les besoins à la place des désirs, pour ne déroger en rien au noble système qui assimile en tout l'homme à la bête; mais pourtant, comme de semblables méprises reviennent à toutes les pages, il est difficile de n'y pas reconnaître un esprit

naturellement faux, ou tout-à-fait faussé par le malheureux métier de sophiste, et l'un et l'autre produisent l'ignorance absolue de toute bonne philosophie. Comment concevoir autrement qu'un homme instruit ne distingue pas des choses aussi différentes, aussi généralement distinctes, que les besoins uniformes de l'animalité, et les désirs indéfinis de l'intelligence? Quelle bévue plus lourde et plus honteuse? Pauvres gens! vous avez bien raison de hair, de détester tout homme de sens et de bonne foi; c'est pour vous un ennemi naturel. Vous faites bien d'employer tous les moyens pour étouffer la voix des hommes honnêtes et éclairés. A qui pouvez-vous parler en sûreté, si ce n'est au vice et à l'ignorance?

De cet excédant supposé de nos besoins sur nos moyens, qui n'existe en effet que dans l'état social, où il a été l'origine de l'industrie et du commerce, Diderot fait dériver : 1° une affec-« tion bienfaisante pour tout ce qui secourt et « soulage notre faiblesse ; 2° le développement « de notre raison, que la nature a mise à côté de « notre faiblesse pour la soutenir.

Un peu de vrai, qui est à tout le monde, et beaucoup d'erreurs, qui sont à l'auteur. L'affection pour ceux qui nous secourent et nous soulagent est dans la nature. Qui en doute? Mais la jalousie de ce qu'un autre a de plus que nous, et l'envie de le lui ôter pour nous l'approprier,

n'y sont pas moins. Et qui en a jamais douté? Personne que l'auteur du Code, qui ne voit de mauvais dans l'homme que ce que nos institutions y ont mis, et dans ces institutions que l'esprit de domination, d'usurpation, de superstition, de fraude, d'avarice, d'imposture, etc., etc. Laissons de côté cette supposition insoutenable, que tous les législateurs aient été si odieusement pervers, et tous les peuples si bêtement dociles. Dans la foule d'absurdités trop longues à énumérer, et à plus forte raison à réfuter, je préfère de choisir celles qui nous mettent à portée de battre le sophiste avec ses propres armes, et rien n'est plus aisé. Très-décidément, il n'aperçoit d'essentiel dans l'homme que les affections bienfaisantes, qu'il fait dériver, ainsi que le développement de sa raison, du rapport inégal de ses moyens avec ses besoins : tout le reste est le fruit des institutions sociales et politiques. Voilà bien tout son système en substance et en texte. Mais il y a là un cercle vicieux si frappant, que, dès qu'il sera énoncé, le sophiste n'en sortira jamais. Qui a fait ces lois si funestes? Des législateurs. Qui a fondé toutes ces institutions si perverses? Des hommes. Donc l'esprit de domination, d'usurpation, de superstition, de fraude, d'avarice, d'imposture, était dans l'homme avant les lois et les institutions, puisque ce sont des hommes qui les ont faites. Cet esprit était aussi dans l'état de famille qui a précédé l'état social.

Et d'où cet esprit pouvait-il dériver, si ce n'est de cette même nature humaine dont tu prétends ne faire dériver que des affections bienfaisantes et le développement de la raison? Certes, l'esprit qui a dicté les institutions était, avant les institutions, comme la cause avant l'effet, comme l'ouvrier avant l'ouvrage..... Pauvres sophistes! réunissez-vous tous ensemble, et tâchez de vous tirer de là, sans nier qu'il fait jour à midi. Les voilà, messieurs, ces hommes si insolents, les voilà! Ai-je tort de vous dire qu'ils ont écrit comme si jamais personne n'avait dû leur répondre, ou comme si la réponse n'eût jamais dû être entendue? Il est impossible d'en douter, puisque, du moment où l'on entend la réponse, il n'y a aucun moyen de répliquer. Mais comment ont-ils pu se persuader que jamais on ne leur répondrait? Comment sont-ils parvenus, en effet, pendant trop long-temps, à se faire entendre seuls? C'est ce que nous verrons à la fin dans le détail des faits. Poursuivons celui des ouvrages.

Vous me dispenserez de prouver que le développement de la raison n'est point venu non plus de cette disproportion, si gratuitement supposée, entre les besoins naturels de l'homme et ses moyens, dès qu'il est reconnu qu'elle n'existe pas et n'a pu exister: il n'y a plus d'effet quand il n'y a plus de cause. On sait assez que ce développement est venu d'abord de l'état de

famille, qui est de la nature humaine, et ensuite de l'état social, qui est de sa perfectibilité, et qui en a suivi les progrès. Ce sont de ces vérités communes comme la lumière, et que l'on ne serait pas obligé de répéter, s'il n'y avait pas des philosophes qui les ont niées ou méconnues. Je me hâte d'arriver au grand objet du Code, à ce que l'auteur nous donne pour le grand remède à tous les maux, à ce qui est pour lui comme la pierre philosophale de l'économie politique, à ce qu'il appelle les fondements, l'ordre et l'assortiment des principaux ressorts d'une admirable machine.... C'est dommage qu'après ce magnifique préambule, je ne puisse éviter une espèce de chute qui paraîtra un peu lourde; mais ce n'est pas ma faute, et je ne puis dissimuler que, si vous avez lu le procès fameux du fameux Babœuf, vous êtes au fait d'avance, et je ne puis rien vous apporter ici de nouveau. Le tribun du peuple a rendu très-vulgaire la philosophie de Diderot; c'est tout uniment la communauté des biens, et voici les termes sacramentels de la nouvelle religion: Unité indivisible de fonds de patrimoine, et usage commun de ses productions. Maintenant que nous savons à quoi nous en tenir, et que nous sommes sûrs de notre fait, nous pouvons nous permettre un moment quelques réflexions tranquilles, soit sur le partage des terres, tant prôné dans notre révolution,

soit sur la communauté des biens, proposée ici par Diderot.

Ce rêve, qui a un faux air de philanthropie, a pu s'offrir souvent à l'imagination, non pas assurément comme une idée politique et praticable, ce qui serait la démence complète, mais comme la fable de l'âge d'or, comme une espèce d'Utopie (1), dont s'amusent quelquefois trèsinnocemment ceux qui cherchent dans les illusions une perfection imaginaire qu'ils ne trouvent pas dans les réalités. S'il n'y avait ici que cette espèce de jeu d'esprit, on n'y ferait pas plus d'attention qu'à quelques autres romans philosophiques du même genre, et l'on renverrait ces fictions aux pays des Sévarambes et à la terre d'Eldorado. Mais ce Code est tout autre chose; c'est la conception méditée, quoique très-creuse, d'un esprit ardent, sombre et mélancolique, d'un réformateur impérieux, qui a pris dans la plus noire haine tout ce que les hommes ont fait et pensé avant lui, qui déclare insensé et coupable tout ce qui ne rentre pas dans le plan qu'il a rêvé, et qui voudrait porter dans tous les esprits, dans tous les cœurs, l'horreur et le mépris qu'il manifeste partout contre tous les gouvernements du monde, et le désir furieux de les renverser.

<sup>(1)</sup> C'est le titre d'un ouvrage de Thomas Morus, où il a tracé de fantaisie un gouvernement d'hommes parfaits.

Enfin, nous ne pouvons pas nous cacher que ces abominables folies sont devenues des dogmes révolutionnaires, et qu'on est fort loin d'y renoncer. Il faut donc, quoique nous soyons au dix-huitième siècle, rappeler des vérités de tous les siècles, et faire au moins, en peu de mots, ce que l'auteur, s'il eût été conséquent ou de bonne foi, aurait dû faire dans tout son livre, et ce qu'il ne fait jamais. Pour justifier un système social quelconque, et surtout quand il est aussi extraordinaire que celui-là, il faudrait d'abord en prouver la possibilité, en déduire les moyens, en prévoir les inconvénients, en spécifier les remèdes. Vous allez voir pourquoi l'auteur s'est dispensé, ou plutôt s'est soigneusement abstenu d'en parler.

Que des associations volontaires, comme, par exemple, celle des compagnons de Romulus, ou des établissements formés par la conquête, comme ceux des peuples du Nord dans les provinces romaines, aient commencé par un partage de terres, c'est ce qui est assez naturel en soi, et ce que nous atteste l'histoire, qui d'ailleurs, nous donnant fort peu de lumières sur les temps plus reculés, ne nous permet pas d'aller au-delà des conjectures et des vraisemblances sur la formation des premières sociétés politiques. Ce partage, constaté dans les temps postérieurs, ne fut pas même égal entre tous: on y voit déja des différences et des distinctions proportionnées à l'état des per-

sonnes, et l'on sait assez ce que devint en trèspeu de temps cette première égalité distributive, quelle qu'elle fût; et le bon sens le plus commun nous apprend ce qu'elle devait devenir, puisqu'il suffit de songer à la différence des facultés individuelles, et à la multitude des accidents physiques, pour comprendre que l'égalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, et que, si l'on prétend la maintenir, les arrangements iront à l'infini comme les difficultés. Aussi jamais personne n'y a pensé: le partage, qui n'a jamais été possible et raisonnable que dans une société nouvellement formée, n'a jamais été non plus que le premier titre de propriété personnelle pour la suite des temps, avec toutes les chances éventuelles d'accroissement ou de diminution, qui dépendent de la nature des hommes et des choses; et de là, en tout temps et en tout lieu, l'inégalité inévitable et nécessaire. Mais, dans l'état actuel du monde, et au milieu de la civilisation universelle, fondée sur cette propriété et cette inégalité, qui sont deux lois de la nature, venir nous parler sérieusement de partage! il faudrait un volume pour détailler ce que le mot seul contient d'extravagances et d'iniquités. Dieu me garde d'en faire seulement la première page! Ce serait à la fois se désier injurieusement, et de la raison de l'homme, et de la providence de Dieu. Ce n'est plus là le cas de raisonner. Dès qu'un homme imagine de dire à un autre homme, « Tu as des

« terres et de l'argent, et je n'ai ni l'un ni l'autre; « donc il faut que tu partages avec moi »; ce n'est pas là un argument de philosophie, c'est le compliment d'un voleur de grand chemin; et la réponse, c'est le pistolet ou le gibet.

Je dois pourtant dire un mot de Sparte et de Lycurgue, qui de nos jours ont été pour l'ignorance le texte de tant de sottises. C'est, il est vrai, le seul état qui ait subsisté sur le principe d'une sorte d'égalité dans les possessions territoriales, et même d'une sorte de communauté dans l'usage des produits. Mais cet exemple unique est de nature à prouver beaucoup plus contre ceux qui en abusent que contre nous. D'abord, c'est une exception, et argumenter d'une exception est déraisonnable en soi; mais de plus, quelle exception! et comme elle est, dans le détail, accablante pour nos adversaires! Qu'était-ce que la très-petite république de Sparte, qui ne compta jamais plus de dix mille citoyens? tout le reste était sujet ou esclave. Qu'était-ce que Sparte avec sa monnaie de fer, ses mœurs féroces, et ses repas en commun? Une communauté guerrière, une espèce de couvent militaire, un séminaire de soldats. Et à quel prix a-t-elle pu subsister? En outrageant toutes les lois de la nature dans des milliers d'Ilotes, plus esclaves que tous les esclaves du monde, et chargés de veiller pour les Spartiates à tous leurs moyens de subsistance, jusqu'à ce que la multitude des Ilotes alarmant le

petit troupeau spartiate, on prît tout uniment le parti de se défaire de l'excédant, comme on tue des bestiaux malades. Une constitution fondée sur une pareille monstruosité est-elle un modèle politique? N'est-il pas démontré qu'il n'y avait point de Spartiates, s'il n'y avait pas eu des Ilotes? Et en voyant les Ilotes je ne saurais estimer le gouvernement spartiate : c'est un phénomène, et non pas un exemple. J'admire les qualités guerrières et patriotiques dans les individus, et leur héroïsme m'étonne comme tout ce qui est hors de la mesure commune; mais je ne saurais approuver ce qui contredit la nature. Cependant le droit de propriété était reconnu à Sparte; la communauté se bornait à ce qui était destiné pour les repas communs, dont il n'était pas rare de se dispenser; et ce qui prouve la propriété, c'est qu'on y connaissait le vol, et qu'il y était puni. Il y avait donc, comme partout, le cuique suum, que l'auteur du Code veut abolir entièrement dans les plus grands et les plus riches états, quand il existait même à Sparte. Au reste, les institutions de Lycurgue ne pouvaient être et ne furent pas long-temps en vigueur : bientôt elles furent affaiblies et éludées de toute manière, et la mémoire même en devint si odieuse, qu'un roi de Sparte fut mis à mort pour avoir voulu les faire revivre.

L'effet moral le plus sensible des lois de Lycurgue fut d'étouffer pendant long-temps la cupidité, mais en la remplaçant par toutes les passions orgueilleuses et tyranniques; et quand les Lacédémoniens, après avoir été vaincus successivement par les Thébains, les Macédoniens, les Achéens, succombèrent sous les armes romaines, ils avaient tout perdu depuis long-temps, même leur supériorité militaire; et c'était l'Achéen Philopémen qui avait été le dernier héros de la Grèce.

L'auteur du Code, qui ne pouvait trouver nulle part sa communauté de biens, pas même à Sparte, a recours (qui le croirait?) à l'exemple des chrétiens des premiers siècles, dont il fait l'éloge le plus magnifique et le mieux mérité, et il intitule ainsi le paragraphe où il retrace ce premier âge du christianisme : « L'esprit du christianisme rap-« prochait les hommes des lois de la nature. » Oui, en les perfectionnant par la loi révélée. C'est ce qu'ajouterait un chrétien instruit de sa religion, et ce qu'il ne faut pas demander à un de nos philosophes. Mais n'est-ce pas assez qu'il s'en trouve un qui donne un démenti si formel à tous ses confrères, sur cette assertion tant répétée, que le christianisme était contraire à la nature humaine? Avons - nous assez souvent le plaisir de voir nos adversaires soutenir le pour et le contre, et n'être pas plus d'accord entre eux que chacun d'eux avec lui-même? Voyons donc ce que dit celui-ci, dont les louanges ont besoin de quelques commentaires, parce qu'elles sont données beaucoup moins à la vérité qu'à l'intérêt momentané de son opinion, le premier de tous, ou plutôt le

seul, comme vous savez, pour toute l'école des sophistes.

« Les premiers chrétiens opposaient pour toute « défense à leurs persécuteurs cette maxime : Ne « faites pas à autrui ce que vous ne voudriez « pas qu'on vous fît. Faible négative, dont ils « n'avaient pas besoin entre eux ni envers leurs « plus cruels ennemis; ils étaient trop éloignés « de toute violence. »

Cette négative n'est pas faible. C'est un excellent axiome de morale naturelle que celui qui contient la prohibition de tout ce qui peut léser le prochain, fondée sur le rapport de la justice avec notre propre intérêt. La raison humaine pouvait d'elle-même aller jusqu'à ce précepte; elle pouvait même comprendre qu'il était aussi de notre intérét de faire du bien, afin que l'on nous en fît; mais elle n'avait pas été jusqu'à en faire un commandement. Et comme de nos jours on a poussé l'ignorance ou l'impudence jusqu'à reprocher à notre religion cette faible négative, suivant les termes de Diderot; comme on s'en est servi pour affirmer qu'elle ne faisait que défendre le mal sans prescrire le bien, il est bon de confondre, en passant, les ignorants et les impudents, et de leur apprendre les faits. La maxime qu'ils citent n'est point de l'Évangile; et quoique très-bonne, comme je l'ai dit, elle est de la morale païenne, en cela conforme, comme en bien d'autres points, aux principes

1

de justice universelle que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, non-seulement pour les guider dans cette vie, mais pour les juger dans l'autre. La loi de grace, apportée par un Dieu sauveur pour relever notre nature déchue, devait aller plus loin et prescrire davantage, parce qu'elle promettait de nouveaux secours. Aussi est-ce Jésus-Christ lui-même qui dit en propres termes: Faites à autrui tout ce que vous voudriez qu'on vous fit (1). Et cette parole n'est pas de conseil, elle est de précepte, et si bien de précepte, que Jésus-Christ ajoute: car c'est la loi et les prophètes (2). Aussi est-ce tout simplement le résultat de cette loi de charité qui remplit tout l'Évangile et tous les livres du Nouveau-Testament, au point que les détracteurs de ces livres saints leur ont reproché d'exiger de l'homme une perfection qui est au-dessus de lui, en même temps qu'ils prétendaient que le christianisme avilissait l'espèce humaine et dégradait la raison. Ces contradictions paraissent inconcevables: elles n'en sont pas moins réelles ni moins nombreuses; et, quoique je les aie rassemblées dans un ouvrage particulier (3), je ne

<sup>(1)</sup> Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Sermon sur la montagne. S. Mathieu, chap. VII, vers. 12.

<sup>(2)</sup> Hæc est enim lex et prophetæ.

<sup>(3)</sup> L'Apologie.

crois pas inutile de les noter ailleurs quand je les rencontre. Continuons le paragraphe.

« Quelques-uns de leurs principaux dogmes « leur faisaient sentir l'égalité naturelle de tous « les hommes. » (Did.) Oui, devant Dieu seulement, dans la fraternité en Jésus-Christ; dans l'ordre de la charité, qui est tout spirituel. Mais dans l'ordre temporel, dans l'état civil et politique!... Il faut toute l'effronterie philosophique et révolutionnaire pour avoir osé appeler au secours de leur extravagante et abominable égalité nos livres saints, qui en sont la condamnation la plus expresse, qui consacrent partout les puissances ordonnées de Dieu, qui font partout de la plus respectueuse obéissance une loi sacrée pour les peuples, et de la subordination sociale dans tous sés degrés, un devoir, non pas seulement de convenance, d'intérêt, de crainte, mais de conscience.

« Ils ôtaient au maître toute la riguenr des son « autorité. » Oui, par la charité seule, et non pas au détriment de l'autorité même. « Ils adoucis-« saient l'esclavage. » Le christianisme, dès qu'il a régné, a fait plus; et Diderot aurait pu ajouter aveo Montesquieu, ce qui est au vu et au su de tout le monde, que c'est le christianisme seul qui a fait disparaître, dans une partie du globe, cette coutume barbare de l'esclavage, commune à toutes les nations de l'univers.

« Ils rendaient la soumission volontaire. » Oui,

à raison de l'autorité divine, source de toute autorité légitime; et, cette loi étant fondée sur l'amour de Dieu, l'amour rendait volontaire dans le cœur ce qui était de droit dans la société: et cette perfection, dont ailleurs on ne trouve ni la trace ni l'idée, ne pouvait appartenir qu'à une loi divine, la seule qui puisse commander l'amour, parce que son auteur peut seul agir sur le cœur humain.

« Leurs préceptes, ne permettant qu'un usage « passager des biens de cette vie, recomman-« daient aux riches de se détacher de leurs pos-« sessions et de les répandre dans le sein des « pauvres. »

Il n'est pas étonnant qu'un philosophe entende mal l'esprit de la religion, même quand il veut la louer. Ici il y a une phrase qui n'a pas de sens. Il n'y a point de loi qui puisse permettre autre chose qu'un usage passager des biens d'une vie passagère. L'auteur devait dire qu'en considération de cet usage nécessairement passager la loi des chrétiens leur prescrivait de ne point s'attacher à ce qui passe si vite, de s'en détacher de cœur par avance, puisqu'il fallait s'en séparer un jour. Cela est souverainement raisonnable : aussi n'est-ce pas ce que le sophiste y a vu.

« La douceur, la modération, une humble « modestie, ne leur étaient pas moins fortement « enjointes envers tous les hommes. Ces vrais « humains.... » Pour cette fois l'expression est

heureuse et juste, quoique sous la plume d'un philosophe; et il est très-vrai que le christianisme est la plus sublime perfection de l'humanité, comme le philosophisme en est la plus honteuse dépravation. « Ces vrais humains étaient « encouragés à remplir ces devoirs par des pro-« messes de récompenses infinies. » C'est qu'il ne faut pas moins que l'infini pour balancer le présent par l'avenir, et pas moins que les promesses d'un Dieu pour y faire croire. « Des menaces ter-« ribles les empêchaient de s'en écarter. » Oui; mais la crainte des menaces n'aurait pas suffi sans l'amour des promesses. Il n'y a que le chrétien qui ait jamais su que l'Être souverainement bon ne veut pas seulement être craint, mais qu'il veut être aimé parce qu'il doit l'être; et si le chrétien l'a su, c'est de Dieu même, car jamais l'homme n'a eu de lui-même une si haute pensée. « Aussi, pendant ces premiers temps, les sec-« tateurs • de cette belle morale l'observaient-ils « avec la plus scrupuleuse exactitude. » Ces premiers temps ont duré près de quatre siècles; et même, après l'affaiblissement de l'esprit de religion, affaiblissement prédit par son fondateur lui-même, quelle prodigieuse multitude de saints l'ont conservé jusqu'à nous dans toute sa pureté! Que l'on cherche ailleurs quelque chose de semblable à cette seule perfection de quatre siècles, avouée par nos ennemis mêmes. «Leurs repas « communs dans lesquels les riches pourvoyaient

« abondamment aux nécessités des pauvres, avec « lesquels ils s'asseyaient à la même table; des « sommes immenses mises en dépôt entre les « mains des pasteurs : toute cette conduite ten-« dait visiblement à rappeler chez les hommes « les vraies lois de la nature. Ainsi le christia-« nisme, à ne le considérer que comme institu-« tion humaine, était la plus parfaite. »

Dès qu'on suppose le christianisme une institution humaine, il est tout simple qu'il n'y ait plus de justesse ni dans les termes ni dans les conséquences. La religion (car le christianisme est seul digne de ce nom dans le sens absolu et complet), la religion est une institution divine, applicable, et la plus heureusement applicable à toutes les institutions politiques qui rentrent dans le plan de la Providence : voilà la vérité. L'auteur du Code, qui voulait fort mal à propos s'autoriser du christianisme des premiers siècles pour appuyer son absurde chimère de la communauté des biens, n'a oublié qu'un fait capital qui fait tomber toutes ses inductions; c'est que, jusqu'à Constantin, les chrétiens n'étaient, sous aucun rapport quelconque, un corps politique. Les lois de l'Évangile les dirigeaient comme chrétiens; mais, comme citoyens, ils observaient, à la religion près, toutes les lois de l'État; ils remplissaient toutes les fonctions publiques, à la cour, dans les armées, dans les magistratures, dans le commerce, etc. Jamais la communauté des biens,

même dans ce temps, ne fut chez eux autre chose qu'une pratique de charité, dans laquelle il n'entrait nulle dérogation au droit de propriété. L'auteur le reconnaît lui-même sans y penser, en distinguant dans son texte les pauvres et les riches; et assurément, sans propriété, l'on n'aurait connu ni riches ni pauvres. L'Évangile aussi, dans lequel il n'y a pas une parole inutile, et dont le divin Auteur ne voulait pas qu'on entendît autrement que dans le sens de la charité ces mots, dont on a voulu abuser, Erant illis omnia communia, Tout était commun entre eux; l'Évangile, pour nous apprendre que cette communauté était parfaitement volontaire, fait dire par saint Pierre à ce malheureux Ananie dont Dieu punit la fraude hypocrite: «Pourquoi mentez-vous à Dieu? N'étiez-« vous pas le maître de garder votre bien? » Cela est positif, et tous les faits connus viennent à l'appui pour expliquer le précepte et le conseil, et distinguer l'un de l'autre. La charité envers les pauvres, l'obligation de leur faire part de son superflu, de soulager la misère par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, tout cela est de précepte. Renoncer à tout, donner tout aux pauvres pour suivre Jésus-Christ, est une voie de perfection, un conseil, et c'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. L'expropriation en réalité est un sacrifice qui plaît à Dieu, mais qu'il ne commande pas : ce qu'il commande, c'est l'ex-

propriation du cœur, sans laquelle on ne saurait lui plaire, parce que sans cela on ne saurait l'aimer; et l'amour est de précepte. Il nous est donc prescrit d'user desbiens de ce monde « comme n'en usant pas, quasi non utentes, » dit l'apôtre; il nous est défendu de les aimer, parce que nous ne devons aimer que Dieu, et le prochain en vue de Dieu; mais il nous est très-permis d'user de ces biens en vue de Dieu et du prochain; et c'est ainsi que la loi de grace sanctifie tout, et qu'il y a des chrétiens et des saints dans toutes les conditions. Il y a plus, et cette dernière observation est péremptoire contre le ridicule fantôme de la communauté des biens, et contre les conséquences abusives qu'on a voulu tirer du renoncement évangélique; il entre essentiellement dans le plan de la Providence qu'il y ait des pauvres et des riches; et Dieu même, dont toutes les paroles sont vérité, a dit : Vous aurez toujours des pauvres parmi vous, Semper pauperes habebitis vobiscum. Cette diversité de conditions est d'abord de l'ordre temporel par la nature même des hommes et des choses, et il n'y a que des sophistes, dont toutes les paroles ne sont que mensonge, qui aient pu imaginer un état social où il n'y eût pas de pauvres, et donner le nom de philanthropie à ce rêve de la folie et de la vanité. Mais ensuite cette même diversité de conditions est évidemment dans les desseins de la sagesse divine, qui attache tant de prix au grand précepte de la charité. Et que deviendrait cette charité, s'il n'y avait ni pauvres ni riches? Dieu aurait donc fait un commandement si gratuit, que l'observance n'en pourrait avoir lieu dans un état de choses que nos prétendus sages nous donnent comme le meilleur possible. Heureusement, leur optimisme n'est qu'une sottise; et, sans vouloir épuiser ici un objet important que je traite ailleurs, je me borne à conclure qu'il doit y avoir, et qu'il y aura toujours des pauvres, selon la parole de Dieu, parce que la pauvreté est un sujet de mérite pour celui qui la souffre patiemment, comme pour celui qui la soulage, et qu'il est digne d'un Dieu qui nous aime tous et qui veut le salut de tous, de donner à tous des moyens de lui plaire.

« La nature a fait sentir aux hommes, par la « parité de sentiments et de besoins, leur égalité « de conditions et de droits, et la nécessité d'un « travail commun. » (DID.)

Il est difficile de penser et de s'énoncer plus mal. Je veux bien supposer que l'auteur n'entendait, par cette parité, que celle des sentiments naturels, qui est très-bornée; car on sait assez combien sur tout le reste la disparité de sentiments est étendue. Mais d'ailleurs comment se permet-on, en philosophie, de parler d'égalité de conditions et de droits, sans restreindre, avec la plus rigoureuse précision, des termes si susceptibles d'interprétations arbitraires et fausses?

C'est là d'abord, je le répète, un reproche qui pèsera éternellement sur nos sophistes. Il semble qu'ils ne se soient servis de la parole que comme d'un piége. Aussi la Providence a voulu qu'ils y tombassent eux-mêmes. Foderunt foveam, et inciderunt in eam. Il faut du moins articuler ici nettement ce que je me réserve de développer contre le grand champion de cette monstrueuse égalité, Jean-Jacques Rousseau. Les hommes sont tous également sujets à la mort, à l'ignorance, aux maux, aux erreurs; voilà leur seule égalité de conditions. Ils ont tous le même droit à se procurer le bien-être sans nuire à celui d'autrui: voilà leur seule égalité de droits dans l'état naturel. Ils ont tous le même droit à la protection des lois, à la garantie qu'elles assurent à leur personne, à la liberté coordonnée à ces mêmes lois, à leur propriété reconnue par ces mêmes lois; voilà leur seule égalité de droits civils. Sous tout autre rapport, l'inégalité des conditions est une conséquence nécessaire de l'inégalité nécessaire de leurs facultés personnelles, physiques et morales, soit dans l'état naturel, soit dans l'état social: d'où il suit que l'égalité des droits politiques est une extravagance, une impossibilité aussi prouvée en fait qu'en principe. Je puis en citer dès ce moment une preuve péremptoire, en attendant le détail des autres; et c'est la révolution française qui me la fournit. C'est elle qui, pour la première fois, a mis en avant, sur la foi de ses

maîtres les philosophes, le monstre de l'égalité absolue; et, sans rappeler tout ce qu'elle a fait pour l'établir en loi et en réalité, il suffit de savoir qu'elle-même a été forcée d'y renoncer. C'est à coup sûr ce qu'il est possible de dire de plus fort. Concevez ce qu'est un genre de démence devant lequel la révolution française a enfin reculé! C'est le premier pas rétrograde qu'elle ait fait; et, quoiqu'elle ait affecté de retenir le mot en abjurant la chose, elle a pourtant déclaré, dans son troisième essai de Constitution, que « l'égalité consiste en ce que tous les hommes « sont égaux devant la loi, soit qu'elle protège, « soit qu'elle punisse »; et cela est vrai. C'est peut-être la seule définition raisonnable qui se trouve dans l'immense fatras de leurs rêveries politiques; aussi est-elle d'une époque où le besoin d'un certain degré de raison avait donné un moment de crédit à quelques hommes instruits, mais sans que cette raison s'étendît jamais jusqu'aux grands révolutionnaires, aux grands patriotes: ceux-ci n'ont jamais reculé d'un pas, et c'est ce qu'il ne faut jamais oublier.

Mais ce qu'il y a ici de faux dans l'auteur du Code, c'est que la nature ait fait sentir aux hommes la nécessité d'un travail commun. C'est tout au plus ce que, dans quelques occasions particulières, une grande nécessité instantanée peut faire apercevoir à la raison éclairée par l'intérêt. Mais, en général, la seule nécessité que la

nature fasse sentir à l'homme, c'est celle de travailler pour lui-même, et cet instinct est même avoué par la raison. Il est bien vrai que, dans l'état de société, chacun, en travaillant pour soi, travaille aussi pour les autres, quoique sans y penser et sans chercher autre chose que son intérêt avant tout. Mais c'est là le chef-d'œuvre de l'ordre social, et ce chef-d'œuvre est primitivement celui de la Providence. Cette proposition n'est point hasardée; elle peut et doit être portée jusqu'à l'évidence, et son importance le mérite et m'y oblige. Mon sujet m'y ramènera tout à l'heure, et vous verrez que, bien loin qu'un ordre si admirable puisse jamais naître de la communauté de biens et de travail, folle hypothèse d'un cerveau malade, c'est au contraire le droit de propriété, fondé sur la nature et correspondant à toutes ses affections et à tous ses besoins, c'est lui qui est le principe de tous les avantages de la sociabilité, des progrès simultanés de toutes les connaissances et de toutes. les jouissances de l'homme civilisé; principe aussilumineux que fécond, qui remonte à la sagesse infinie de l'auteur des choses, et qu'on peut pardonner à Diderot l'athée de n'avoir pas mieux, soupçonné, puisque le déiste Rousseau, qui d'ailleurs était un autre homme, paraît l'avoir entièrement méconnu. Mais ne quittons pas ent, core Diderot, qui laisse échapper ici des aveux, dont il faut profiter. 

« Par la diversité de forces, d'industrie, de « talents, mesurés sur les différents âges de notre « vie ou sur la conformité de nos organes, la na-« ture indique nos différents emplois. » Fort bien; mais comment accorder cette diversité de moyens qu'il avoue, et dont il déduit lui-même celle des emplois, avec l'égalité de conditions qu'il suppose dans la nature? Je n'en vois pas la possibilité, à moins que celui qui saura tout au plus lire ne soit l'égal d'un magistrat; et celui qui saura tout au plus manier une arme, l'égal de celui qui pourra commander une armée; et celui qui saura bêcher la terre, l'égal de celui qui saura construire un vaisseau, etc., etc. Sophistes hypocrites et insensés, vous vous vantez de relever la nature humaine, et vous ne pouvez la contredire sans la dégrader. Vous osez parler des droits de l'homme, et avec votre absurde et vile égalité vous ne prétendez pas moins que lui ôter le plus précieux de tous ses droits, un droit qui tient à la noblesse de sa raison et à l'équité de sa conscience; celui d'estimer plus ce qui vaut plus, de distinguer dans l'ordre social un homme d'un homme, comme ils sont distingués dans l'ordre de leurs facultés; d'honorer, non pas par l'insuffisant tribut d'une opinion toujours plus ou moins incertaine et contestée, mais par des témoignages authentiques et des titres durables et respectés, tout ce qui mérite en effet d'être honoré, les talents, les services, les lumières, les vertus. Vous anéantissez

la justice dans les uns et l'émulation dans les autres, et vous seuls au monde étiez capables d'ignorer que cette émulation légitime, fruit d'un légitime amour de soi, n'existe plus sans cette inégalité de conditions, qui, avec toutes ses conséquences, est la base de l'édifice politique et l'ornement de la société, comme l'opposition apparente des éléments est en effet l'harmonie générale de l'univers. Et qu'est-ce donc que cette guerre déclarée de nos jours à cette heureuse et sage inégalité? Rien que le démenti le plus impudent donné à la nature humaine par des hommes qui en étaient l'opprobre. Pourquoi réclamaient-ils l'égalité? Parce qu'il n'y avait rien dans le monde au-dessous d'eux; et ils étaient conséquents en voulant tout exterminer, puisqu'il eût fallu qu'ils demeurassent seuls au monde pour y établir leur égalité, celle du crime et de la bassesse. Quelle leçon! Et l'on pourrait encore la méconnaître!

La vérité a une telle force, quelquesois même contre ses plus grands ennemis, que Diderot, dans la législation primitive, dont il reproche l'ignorance ou l'oubli à tous les fondateurs de gouvernement, consent que l'on y eût fait entrer les rangs, les dignités, les honneurs, qu'il appelle fort heureusement les tons de l'harmonie sociale. Mais comment se résout-il à cette concession, dont il exagère en même temps les abus? C'est qu'avec sa communauté de biens et de travail il

a le remède à toutes les maladies du corps politique, précisément comme le charlatan, avec son baume, défie toutes les maladies du corps humain. Cependant il juge à propos d'y joindre des leçons qui ne sont pas neuves, et qui supposent seulement qu'il suffit de précher la sagesse pour faire de tous les hommes autant de sages. Il nous dit donc : « Si l'on eût établi que les hommes ne « seraient grands et respectables qu'à proportion « qu'ils seraient bons, et plus estimés qu'à pro-« portion qu'ils auraient été meilleurs, il n'y au-« rait jamais eu entre eux d'autre émulation que « celle de se rendre réciproquement heureux. »

C'est toujours quelque chose que d'avoir de temps en temps occasion de rire, quand on a si souvent sujet de se fâcher. Je m'en rapporte au plus sérieux de nos adversaires : comment se défendre de rire d'un homme qui parle d'établir la sagesse en loi comme on l'établirait dans le discours? Donnons satisfaction à ce confiant législateur; la loi est faite : «Il est établi que nul « homme ne sera grand et respectable qu'à pro-« portion qu'il sera bon; que celui-là sera le plus « estimé qui sera le meilleur. » La loi est fort belle; il n'y manque qu'un supplément que voici : « Il est établi qu'à dater de la publication de cette « loi, tous les hommes, ayant le jugement éga-« lement sain, étant tous sans passion et sans « erreur, s'accorderont à estimer ce qui est esti-« mable, à juger grand ce qui est grand, et bon

« ce qui est bon. » Ajoutez encore, Car tel est notre plaisir; et ce plaisir du moins sera fort innocent, mais dans le même sens que la confiance de notre philosophe législateur, dans le sens de l'imbécillité: il est impossible de ne pas trancher le mot. Quand on ne suppose si gravement une telle perfection dans l'homme que pour étayer des systèmes qui ne tendent qu'à luiôter ce qu'il a de réellement bon, quand on ne Lait qu'appuyer des chimères pernicieuses surdes chimères ridicules, ce n'est pas le rêve d'un homme de bien, comme dans l'abbé de Saint-Pierre, qui, en demandant l'impossible, ne demandait au moins rien de mauvais; c'est le mensonge d'un orgueil adulateur, qui ne flatte l'humanité que pour la tromper, et qui ne trompe que pour substituer l'empire de sa doctrine à celui de la nature et des lois.

L'auteur veut bien convenir que, « malgré les « sages précautions de son système d'éducation,

« il eût toujours existé parmi les hommes quel-

« ques sujets de contention et de dispute; mais ces

« légères irrégularités auraient été aussi passa-

« gères que les causes qui les auraient produites. »

Il y a ici une singularité dont je ne crois pas qu'on trouvât un exemple ailleurs que dans les écrits de nos philosophes. Sur ce qu'on dit ici des sages précautions d'un système d'éducation, il serait naturel d'inférer que ce système fait partie du Code: point du tout, il n'y en a pas la plus légère trace, à moins que l'auteur ne regarde comme un système d'éducation tout le mal que vous l'avez entendu dire contre celle qui a existé partout et de tout temps; et je le croirais volontiers, car, dans l'école des sophistes, détruire se prend communément pour construire; et c'est de là que ce langage a passé chez nos révolutionnaires. Quant à ces légères irrégularités qui peuvent encore avoir lieu, et qui sont, dans son système, le seul inconvénient possible, si l'on s'avisait de douter d'un état de choses si parfait, il se fait fort de renverser tous les doutes par ce raisonnement, qui est pour lui une conclusion triomphante: « Je crois qu'on ne me contestera « pas, que là où il n'existerait aucune propriété il « ne pourrait exister aucune de ses pernicieuses conséquences. » Oh! cela est incontestable comme cet adage si connu: Sublatá causá, tollitur effectus, Otez la cause, vous ôtez l'effet. Otez la propriété, vous ôtez ses conséquences, bonnes ou mauvaises; et l'épithète est ici de trop. Mais, malgré son axiome, qui ne fait rien à la question, l'auteur ne sort pas de sa déraison accoutumée; car d'abord, et vous verrez que cette distinction n'est rien moins qu'indifférente, tous les maux, tous les vices, tous les crimes, qu'il appelle les conséquences de la propriété, ne naissent point de la propriété comme cause, mais comme occasion. Ce n'est pas parce que mon bien est à moi que le brigand me l'enlève; c'est parce

qu'il aime mieux que ce bien soit à lui qu'à moi, S'il me vole, ce n'est pas parce que je possède ce qu'il ne possède pas, c'est parce qu'il est injuste et méchant; et cela est si vrai, que ceux qui, étant pauvres comme lui, ne sont pas méchants comme lui, et c'est le grand nombre, ne sont pas voleurs comme lui. C'est douc la cupidité qui est la cause efficiente des délits, et non pas la propriété. J'avoue, en me prosternant devant la profonde découverte de l'auteur, que, s'il n'y avait pas de propriétaires, il n'y aurait pas non plus de voleurs; comme il n'y aurait pas d'adultères, s'il n'y avait pas de mariages. J'avoue encore, pour rendre hommage à toutes les vérités de la même force, « qu'avec le bien commun, la « probité serait demeurée inaltérable », celle au moins des hommes qui en ont, comme on dit, autant qu'il en faut pour n'être pas pendus. Il ne s'agit donc plus, à présent que nous sommes d'accord avec l'auteur sur sa théorie, que de l'appliquer en pratique, c'est-à-dire, de persuader à tous ceux qui ont quelque chose, que, pour qu'on ne puisse leur disputer ni leur prendre rien, le meilleur parti possible, c'est que personne n'ait rien à soi. L'auteur ne doute pas que cela ne soit trèsfacile, et je n'en suis pas surpris: un philosophe ne doute de rien. Mais, comme il faut rendre justice à tout le monde, les disciples me paraissent ici avoir raisonné mieux que les maîtres, et les révolutionnaires ont été plus conséquents que les philosophes. Ils ont voué à l'exécration le droit de propriété; mais en même temps ils ont établi en principe qu'il y en avait une sacrée, celle du peuple, et ils ont dit : « Les pro- « priétés des patriotes sont inviolables (1). » Voilà qui est clair, et la massue du peuple était la sanction du principe et du décret, sous la clause sous-entendue dans toute la législation révolutionnaire, que personne ne se défendrait; et en effet, la Providence a voulu une fois que personne ne se défendît, afin de manifester au monde toute la beauté de la philosophie moderne, réalisée dans la révolution française, avec des commentaires dignes de toutes deux.

Diderot continue les siens: «L'homme, exempt « des craintes de l'indigence, n'eût eu qu'un seul « objet de ses espérances, qu'un seul motif de « ses actions, le bien commun. »

Peut-être, si l'auteur était vivant, se ferait-on quelque peine de le tirer de son extase philanthropique; elle est si touchante! Mais tous les fous ne sont pas morts avec lui, et s'ils rêvent comme lui, il est permis de les réveiller. Je leur dis donc: Secouez-vous et ouvrez les yeux. Combien de vices, de désordres, de délits, de crimes, où le désir d'avoir n'entre pour rien! Quand l'Europe et l'Asie combattirent au siége de Troie,

<sup>(1)</sup> Expressions textuelles du décret porté sur le rapport de Robespierre.

était-ce pour des richesses? C'était pour une femme; et en supposant que l'homme, dans votre communauté bienheureuse, n'ait plus d'yeux pour la cupidité, n'en aura-t-il plus pour le plaisir? Vous voilà donc obligés de rendre aussi les femmes communes comme les productions de la terre. — Eh bien! soit : pensez-vous que cela nous arrête?— Dieu m'en garde: je ne ferai pas à des philosophes cette mortelle injure, qu'aucun mal réel puisse les arrêter dans la recherche du bien possible; ce serait trop méconnaître le sublime de leur doctrine. Mais il me reste toujours quelques doutes, quelques scrupules sur cette paix prosonde et cette félicité parfaite, à quelques irrégularités près, que vous allez faire régner sur la terre par ce seul moyen, que tout appartienne à tous. Cela ne coûte que quatre mots sur le papier; mais où avez-vous pris que l'on pouvait ôter à l'homme toutes ses passions en lui ordonnant de les soumettre à une égalité de possessions? Quoi! il n'aura plus ni cupidité, ni orgueil, ni jalousie, ni ambition, ni vengeance, etc.? Pardonnez, mais j'ai peur que cette prétention, qui est belle sans doute, n'aille un peu trop loin. Ne pourrait-il pas arriver à toute force que cette merveilleuse égalité ne convînt pas à tout le monde? N'y a-t-il pas toujours, même sous le règne de la philosophie, des hommes inquiets., ardents, jaloux, présomptueux, qui ne s'accommoderont pas aisément de n'avoir rien qui ne soit

à autrui, pas même une femme? Cela n'est-il pas sujet à quelque petit désordre, qui pourrait aller au-delà de l'irrégularité passagère, et troubler un peu la fortunée communauté? Je ne me permettrai qu'une hypothèse: vous vous en permettez tant; passez-m'en une. Je suppose donc, ce qui n'est pas impossible, qu'une passion aussi violente que l'amour, et l'amour jaloux, ne soit pas absolument étouffée par vos lois philosophiques, quoique sans doute bien plus puissantes que les lois divines et la raison humaine, qui n'ont pas encore opéré ce grand ouvrage; je suppose qu'un jeune homme amoureux, robuste et hardi, ait été le premier amant d'une de vos jeunes filles, et qu'il s'avise de trouver mauvais qu'un autre veuille lui succéder. Pour première preuve de son droit de possession, il le tuera; l'amour furieux n'a pas d'autre argument. Le rival tué et l'amant qui a tué ont des parents, des amis; on se bat, la querelle se propage, suivant les dissérentes affections; et voilà une guerre civile dans votre heureux gouvernement, malgré la communauté des biens, et même des femmes.

Revenons, il en est temps, à un ton plus sérieux; et quoique celui du mépris et de la dérision ne soit rien moins que déplacé contre l'extravagance, il en est un autre qu'il faut proportionner à la hauteur des vérités qu'elle a pu un moment ébranler, et qui sont encore menacées. S'il eût été possible que la communauté de biens

et de travail existât, même dans les premiers temps du monde, elle n'eût abouti qu'à resserrer l'espèce humaine dans les bornes les plus voisines de l'animalité; elle eût donc été en opposition directe avec cette perfectibilité sociale, qui est également dans les facultés de la créature raisonnable et dans les vues de la sagesse créatrice. Elle a voulu, cette sagesse infinie, et elle a dû vouloir que toute la beauté possible de son ouvrage rendît témoignage à sa gloire, en s'effectuant par les travaux progressifs de l'intelligence créée, et annonçat une Providence à quiconque ne refuserait pas de la reconnaître dans son œuvre. Mais qu'auraient été des hommes qui n'auraient eu pour objet et pour mobile que la subsistance commune? Qui peut douter que le plus grand nombre n'y eût mis que le moins qu'il aurait pu? Sans doute il est dans la vertu de faire beaucoup pour les autres; mais elle ne serait pas la vertu, s'il n'était du commun des hommes de ne faire beaucoup que pour soi. Aussi toute institution sociale doit être fondée sur la nature, qui est de tous, et nullement sur la vertu, qui est de quelques-uns (1). Ainsi, quand il eût fallu

<sup>(1)</sup> Comme ce principe a été celui de toutes les législations, et y est entré plus ou moins, selon le progrès différent des connaissances, il est dans l'ordre que nos législateurs philosophes, les régénérateurs du genre humain, ne se soient pas plus souvenus de ce principe que s'il n'eût jamais existé,

labourer, bâtir, chasser et lutter en tout genre contre les obstacles, les fatigues et les dangers, qui ne voit que le travail eût été généralement restreint au plus étroit nécessaire du moment, dès que personne n'eût été intéressé le moins du monde à faire plus pour avoir plus? Que serait devenue alors cette indispensable prévoyance de l'avenir, que chacun a pour soi et n'a point pour autrui? De cela seul, combien de périls et de fléaux! Qui peut ignorer, à moins de n'avoir jamais réfléchi à rien, que, si l'Europe est si supérieure au reste du monde, c'est que, dans les climats situés entre les tropiques, l'homme a fait d'autant moins pour lui, que la nature avait fait davantage, et que, par ce défaut d'industrie, il est resté généralement pauvre au milieu des prodigalités du sol, tant il a besoin de l'intérêt propre et du ressort de l'émulation pour étendre l'action de ses facultés? Plus il demeure près de la nature primitive, qui n'est jamais qu'une ébauche informe, plus il est porté à ne se mouvoir que comme l'animal, pour se nourrir et se reproduire. Ainsi, quand même la famine et les autres fléaux nés de cette inévitable apathie et de cette imprévoyance naturelle n'eussent pas bien-

et qu'ils aient constamment procédé en sens inverse sous tous les rapports. (Voyez, dans la cinquième partie de l'Apologie, cette violation inouïe d'un principe si commun rangée parmi les phénomènes de démence.)

tôt fait disparaître ces peuplades philosophiquement constituées, représentez-vous le bel univers qui en serait résulté, et comparez-le à celui que l'intérêt particulier et la propriété ont élaboré pendant des siècles. Ne vous étonnez point que l'auteur du Code vous dise que cet esprit de propriété et d'intérêt particulier est naturellement indocile et paresseux. Prenez l'inverse, et vous aurez la vérité: c'est une méthode à peu près sûre avec nos sophistes, et en ce sens au moins ils peuvent servir à quelque chose. Celui-ci vous dit que l'intérêt est paresseux. Pourquoi? Parce que la nature et la raison lui criaient, depuis le commencement du monde, que rien n'est si actif, si ardent, si inventif que l'intérêt, et que rien n'est si souple que l'esprit de propriété. Les voilà les deux grands leviers de la grande machine du monde social, les plus puissants instruments de son activité, les inépuisables sources de sa richesse, les vrais principes de sa beauté. La voilà la vraie philosophie, celle qui s'éclaire en s'élevant vers une Providence, qui l'admire davantage à mesure qu'elle l'observe mieux, et dont je vous ai promis le développement. Que des insensés ne voient dans la propriété que les funestes conséquences dont elle n'est que l'occasion, qui se retrouveraient encore, sans elle, dans les passions de l'homme, et qui ne la condamnent pas plus que les transgressions ne condamnent les lois, le bon sens répond par la voix de tous les siè-

cles: C'est de l'esprit de propriété, c'est de l'intérêt particulier, suites naturelles de l'amour de soi, et légitimes comme lui, tant qu'ils restent dans les bornes de la conscience et de la loi; c'est de là qu'est né cet infatigable mouvement de l'industrie humaine, qui a opéré successivement tant de prodiges. Si nous en jouissons le plus souvent sans reconnaissance, c'est que nous n'en avons pas examiné l'origine; et si nous les voyons sans surprise, c'est que nous n'avons pas assez réfléchi pour savoir nous étorner. Pourquoi, depuis des siècles, chez toutes les nations civilisées, n'avez-vous qu'un pas à faire pour vous procurer sur-le-champ, avec un signe d'échange, tout ce qu'il est possible de désirer, depuis les premiers besoins de la vie jusqu'aux derniers raffinements de la délicatesse et du luxe? Pourquoi les productions du monde entier semblent-elles rassemblées dans toutes les grandes villes, sous la main de chacun de leurs habitants? Pourquoi ce qui vient des quatre parties de l'univers vous est-il présenté à chaque pas, sans que vous ayez même songé à le chercher? Tous ces hommes, qui semblent n'avoir travaillé que pour vous fournir toutes les sortes de jouissances quand par vous-même vous pourriez à peine vous procurer même le nécessaire, tous ces hommes ontils pensé à vous pour vons tout donner? Pas un n'y a jamais songé; ils ne savent seulement pas si vous existez; chacun d'eux n'a jamais songé

qu'à lui seul. Mais le désir de s'assurer leur propre bien-être, mais l'idée de se former une propriété capable de garantir leur subsistance et un héritage à leurs enfants, a éveillé le genre d'industrie dont ils avaient les moyens; l'heureuse diversité que la nature y a mise en a varié les produits au point d'égaler les désirs et même les fantaisies de tous, et de ne leur laisser à craindre que la satiété; en sorte qu'en dernier résultat chacun a travaillé pour tous et tous pour chacun, sans que personne pensât à antre chose qu'à soi. Vous diriez que tous ont agi de concert, et ce concert n'a jamais été dans les hommes et ne pouvait pas y être. Ce n'est point là l'ouvrage des législateurs, c'est celui de la Providence. Cet ordre admirable, que nulle loi humaine n'a pu former ni prescrire, et qu'elle ne peut que protéger, cet ordre était uniquement dans l'intelligence suprême qui a mis dans l'homme tout ce qui devait le mener jusque-là, sans que lui-même comprit où il allait, et crût rien faire que pour lui. Cet ordre, sur lequel repose le monde social, et que l'homme n'a point fait, est l'œuvre de celui qui a fait l'homme, et ceux qui peuvent le méconnaître joignent au malheur de l'aveuglement le crime de l'ingratitude.

A présent, qu'ils se récrient tant qu'ils voudront sur la mesure du mal qui se mêle à tant de biens, et qu'ils oublient que, si les biens sont un présent de Dieu, le mal est la faute de l'homme;

qu'ils répètent les lieux communs de l'éloquence et de la poésie, comme s'ils devaient jamais être admis en philosophie, et comme si la vraie philosophie n'y avait pas mille fois répondu péremptoirement: que peut-on faire autre chose que de leur répéter aussi la réponse de la raison à ces insidieuses déclamations? La raison a dit et dira toujours: Mon unique fonction est de m'occuper sans cesse à maintenir et propager le bien, dont le principe est en Dieu, à restreindre et réparer, autant qu'il est en moi, les effets du mal, dont le principe est dans l'homme; et comme il n'est pas donné à l'homme, tout mauvais qu'il est, de détruire l'ordre en le troublant, il ne lui est pas donné non plus, tout éclairé qu'il est, de retrancher de l'ordre les abus qui en sont inséparables ici-bas. Quelle réplique à ces éternelles vérités? Il n'y en a qu'une, et l'orgueil en démence en était seul capable. C'est lui qui, sous le nom de philosophie, a dit de nos jours : « Non; « le bien dont vous parlez est chimérique, et le « mal seul est réel. C'est à moi de détruire ce que « vous appelez l'ordre, et je le détruirai. J'en « établirai un nouveau, qui sera le bien réel, et « alors le mal ne sera plus, ou ne sera presque « rien. » Elle l'a dit; elle l'a tant dit, qu'elle s'est fait croire, du moins parmi nous: elle s'est fait croire plus que celui qui avait fait l'ordre; et l'on a cessé de croire à l'ordre, parce qu'on ne croyait plus à son auteur, mais seulement à la philosophie, qui le niait; et alors l'auteur de l'ordre a dit et a dû dire: Eh bien! je vais un moment laisser faire cette philosophie, et vous choisirez ensuite entre elle et moi, entre son ordre et le mien. Messieurs, vous avez vu ce qu'elle a fait; vous le voyez depuis dix années. Le bien qu'elle promettait a été l'anéantissement de tout bien, et le mal qu'elle y a substitué a été si extraordinaire, que tous les maux connus jusque-là ont paru des biens, et l'étaient réellement, en comparaison des présents que nous a faits la philosophie. Graces soient donc rendues au ciel! Maintenant le monde en sait assez pour choisir entre Dieu et les philosophes.

Personne n'a employé plus qu'eux le moyen aussi facile que perfide de ces satires, depuis si long-temps triviales, dont tout l'art consiste à généraliser dans les choses l'abus qui est dans les individus. Ainsi Diderot nous dit que « des insti- « tutions arbitraires prétendent fixer, pour quel- « ques hommes seulement, un état permanent de « repos que l'on nomme prospérité, fortune, et « laisser aux autres le travail et la peine; que « ces distinctions ont jeté les uns dans l'oisiveté « et dans la mollesse, et inspiré aux autres du « dégoût et de l'aversion pour des devoirs forcés; « que le vice que l'on nomme paresse, ainsi que « nos passions fougueuses, tire son origine d'une « infinité de préjugés, enfants très-légitimes de

« la mauvaise institution de nos sociétés, que la « nature répudie. »

Qui se douterait que la paresse fût l'enfant des préjugés? Sophiste, va donc demander à l'Indien par quel préjugé il répond à l'Européen qui lui offre du travail, Je n'ai pas faim, et reste couché sur sa natte jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à manger. Va demander au sauvage pourquoi il ne se meut pas davantage, à moins que le besoin ne le fasse courir à la chasse; et les plus bornés des hommes apprendront à un philosophe que la paresse n'est ni préjugé ni enfant de préjugé, mais une disposition naturelle à l'homme, à moins qu'elle ne soit combattue par la nécessité ou l'amour-propre, ces deux mobiles d'action qui animent le monde social. Il est vrai, comme tu le dis ailleurs, que « l'homme est une créature faite « pour agir, et agir utilement »; mais s'il était vrai, comme tu le prétends, qu'il n'est devenu paresseux que par nos institutions, comment donc serait-il arrivé que l'activité fût si étonnante, si prodigieuse dans l'ordre social, et la paresse si habituelle dans l'état sauvage? Il est bien évident que la société a atteint, de ton aveu, le but de la nature; et que par conséquent nos institutions, bien loin d'y être contraires, y sont parfaitement conformes. Ce n'est que dans la société que la paresse, qui dans le sauvage n'est qu'une habitude, est devenue un vice et un danger. Je ne

vois là que raison et conséquence, et pas trace de préjugé.

Un préjugé est une opinion reçue sans examen, et j'en vois ici un très-déraisonnable, mais dans tes paroles et ton opinion. Je ne dis pas assez: il y en a plus d'un, et ces préjugés mêmes sont grossiers et à peine concevables dans un homme qui aurait un peu réfléchi. Où as-tu pris que le travail des mains soit un mal? et c'est bien un mal à tes yeux, puisque tu te plains que nos institutions l'aient laissé au grand nombre. Où as-tu pris que le travail d'esprit, qui est celui du petit nombre, ne soit pas tout aussi pénible, tout aussi assujettissant et souvent même davantage? Ces préjugés démentent des notions si générales et si prouvées, qu'en vérité l'on ne peut se résoudre à les réfuter : il suffirait de renvoyer à ce qu'on a dit tant de fois en prose et en vers, aux éloges qu'ont fait si souvent nos philosophes eux-mêmes des travaux de la campagne, de la salubrité de ces exercices, de la paix qui les accompagne, de la gaieté qui règne dans nos manufactures, dans nos ateliers, et dont les chants continuels de nos artisans sont une expression si naïve; il suffirait de citer les poëtes, depuis Théocrite et Horace jusqu'à La Fontaine et son gaillard savetier, et enfin ces vers d'un poëte philosophe:

Ils chantent cependant: leur voix fausse et rustique Gaîment de Pellegrin détonne un vieux cantique. Un Dieu qui prit pitié de la nature humaine Mit auprès du plaisir le travail et la peine.

(VOLTAIRE.)

Le travail et la peine (la peine, prise, comme elle est ici, pour exercice (1) du corps) ne sont donc point un vice de nos institutions. Ce qui est un mal, c'est la disproportion entre l'usage et la réparation des forces, entre la peine et le salaire. Ce mal est d'abord celui du petit nombre; il naît ou des erreurs du gouvernement, ou du caractère même des individus, ou des accidents de la nature : c'est à une politique éclairée à prévenir les uns et à réparer les autres, mais seulement jusqu'où la chose est possible. L'homme sage, le bon citoyen, y travaillent utilement en joignant leurs vues aux moyens de l'administration, qui, seule, et absolument seule, est à portée d'atténuer sans cesse un mal qui se reproduit sans cesse plus ou moins. Celui qui s'imagine qu'on peut l'extirper, est un ignorant; celui qui donne au public cette illusion pour une découverte, est un fou ridicule; celui qui ne s'en prend qu'aux gouvernements seuls de ce qui, avant et hors de tout gouvernement, est, ou accident physique, comme la grêle, ou

<sup>(1)</sup> De la cette expression usitée, un homme de peine, pour dire un homme qui porte des fardeaux, un crocheteur, un fort de la Halle, etc.

défaut de l'individu, comme la paresse, est un calomniateur; et, s'il s'enivre de ses idées aupoint de provoquer avec audace le renversement du monde qui est, pour y substituer le monde qu'il a rêvé, c'est un ennemi du genre humain.

Qu'est-ce encore que cet état permanent de repos que l'on nomme fortune, prospérité? Je ne connais point d'institutions qui aient jamais prétendu fixer un semblable état pour personne, et ce seraient là des paroles vides, si on en ôtait l'intention de la calomnie. Quelle que soit l'imperfection des gouvernements, il n'y en a pas un seul qui n'ait pour objet de tirer parti de l'action des individus, pas un qui prétende les fixer dans le repos. Le repos indéfini est assez volontiers le vœu des citoyens d'un état, le but qu'ils regardent au bout de leur carrière, mais n'a jamais été le vœu ni le but d'aucune institution politique. On voit bien que l'auteur veut parler des grands, des premières classes de citoyens; mais tous ont des places, des emplois, ou veulent en avoir, soit à l'armée, soit à la cour, soit dans l'administration; c'est même un titre de considération personnelle, quand ce ne serait pas un appât pour l'ambition. Le nombre des hommes désœuvrés est très-petit, et il ne faut pas non plus appeler ainsi ceux qui ont acquis, par leurs services et par l'âge, le droit de se reposer.

Le repos du labeur est le juste salaire; Il est d'autant plus doux, qu'il est plus acheté. Il redonne au travail un ressort nécessaire; Et fatigue l'oisiveté.

La plupart des gros rentiers ont des offices, et les petits mangent en paix le pain qu'ils ont laborieusement gagné. Ne dirait-on pas qu'il y a une classe d'hommes qui mettent leur orgueil ou leur bonheur à ne rien faire, et à qui nos lois ont donné ce privilége? C'est une supposition ridicule, à moins que l'auteur ne compte pour rien tout ce qui n'est pas travail des mains. Tant pis pour lui, s'il n'a pas compris l'importance d'un autre travail, et sa nécessité première dans l'ordre social; s'il ne sait pas ce que c'est que le travail administratif, qui peut seul garantir la sécurité, et les produits de tous les autres genres de travaux; s'il ignore que personne, excepté celui qui est atteint du vice de paresse, ne se plaint d'être forcé de s'occuper, puisque le bon sens apprend à tout le monde que la subsistance est le salaire du travail dans les uns, comme la considération sociale en est le prix dans les autres. Pour relever toutes les erreurs du passage cité, il faudrait relever tous les mots. On appelle ici prospérité l'indolence qu'on attribue aux grandes fortunes, comme si l'opulence industrieuse d'un grand négociant, d'un grand manufacturier, et de tant d'autres, n'était pas

une prospérité dont tout le monde est frappé; et j'ai vu ces hommes riches à millions si accablés de leurs affaires, si étrangers à tout le reste, que je les aurais plaints, si je n'avais pas vu que ce prodigieux mouvement était devenu nécessaire à leur bonheur. A voir comme nos philosophes parlent du monde qu'ils veulent réformer, on croirait volontiers qu'ils ne l'ont jamais vu que dans leur cabinet.

Celui-ci va toujours avançant de plus en plus dans la déraison et l'immoralité. Jugez-en par le morceau qui suit : « La fausseté des principes « du droit naturel et du droit des gens consiste « en ce qu'ils supposent toujours une perversité « qui n'est point dans l'homme. Le premier de « ces principes, Ne fais pas à autrui ce que tu « ne voudrais pas qu'on te fit, admet comme con- « stant et ordinaire que les hommes peuvent pen- « ser sérieusement à se nuire; ce qui n'arriverait « jamais, si les lois mêmes ne les exposaient sou- « vent à cette dure nécessité, et si celles de la na- « ture eussent été exactement observées. »

Je crois que c'est Rousseau qui le premier a soutenu que l'homme était né bon; et Rousseau, trop à plaindre comme homme, et trop supérieur comme écrivain, pour être réfuté par le mépris, autorisera contre lui la rigueur des démonstrations métaphysiques, et vous verrez que son erreur est aussi opposée à la philosophie qu'à la religion. Qui croirait que cette erreur eût

d'autre inconvénient que de faire trop d'honneur à la nature humaine? Je ne sais pourtant s'il y en a eu une plus funeste; et je n'en suis pas surpris, car elle est directement contraire à la révélation, et l'on ne contredit pas impunément la parole divine. Pour ce qui est de Diderot, c'est bien assez de le renvoyer de nouveau à cette preuve de fait que sans doute les philosophes ont oubliée tous, ou voulu oublier, puisque aucun d'eux, que je sache, n'a jamais essayé de la nier; et cette preuve contre la bonté de l'homme, c'est que ce sont les attentats contre la loi naturelle qui ont nécessité les lois positives. Ainsi, d'un côté, le monde entier a dit que la méchanceté humaine avait rendu les lois nécessaires; et, de l'autre, Diderot nous dit que ce sont les lois qui ont ôté à l'homme sa bonté essentielle. Tout le monde croyait qu'on avait fait des lois parce qu'il y avait des méchants : point du tout; Diderot nous assure qu'il n'y a des méchants que parce qu'on a fait des lois. Des raisonneurs aussi forts que lui croiront sauver cet excès d'extravagance en nous citant, avec de grands cris, quelques lois fort mauvaises, et que personne ne justifie de ce grand vice qu'on leur reproche, d'occasioner des délits locaux, qui, sans elles, n'existeraient pas; et telles sont, par exemple, les lois de la gabelle et quelques autres de la même espèce. Mais, comme on est dispensé, par le bon sens, de répondre à ceux qui argumentent

de ce qui est exception, il faut les laisser crier; et je me récrierai, moi, sur l'incompréhensible ridicule d'un écrivain qui nie très-sérieusement que les hommes puissent sérieusement penser à se nuire, sans doute parce que, quand ils y pensent, c'est pour rire, et qu'avant les lois il n'y avait point parmi les hommes de méchanceté sérieuse. Je me récrierai encore bien davantage sur ce qui est révoltant, parce que le scandale est pire que l'ineptie; sur l'horreur des conséquences renfermées dans cette dure nécessité d'être coupable, imposée par les lois. En vain l'honnête homme dira qu'il ne connaît, ni dans sa raison ni dans sa conscience, aucune nécessité quelconque de faire le mal, aucune nécessité d'être méchant; mais le méchant, le scélérat, le livre de Diderot dans une main et un poignard sanglant dans l'autre, dira : « Que me reprochez-vous? « Ce sont vos lois qui m'ont imposé la dure « nécessité d'être un assassin. » Et dans le systême et dans les termes de notre philosophe, ce sera l'honnête homme qui sera inconséquent, et le scélérat qui raisonnera juste.

Le scélérat, si vous le poussez, sera encore plus fort, plus inexpugnable avec l'axiome suivant. Il invoquera la nature, qui l'a fait libre, et, définissant la liberté avec Diderot, il dira: « La « véritable liberté politique consiste à jouir, « sans obstacle et sans crainte, de tout ce qui peut « satisfaire ses appétits naturels, et par conséquent u légitimes. » Il n'y a là ni équivoque ni restriction, cela est d'une clarté à la portée de tout le monde; et vous ne pourrez pas nier au brigand qui viendra forcer devant vous votre coffre-fort, enlever votre argenterie, et violer votre femme ou votre fille, que l'amour de l'argent et des femmes ne soient des appétits naturels, et par conséquent très-légitimes. On le conduira au supplice, je le sais, dès que la maréchaussée se sera saisie de lui; mais il dira qu'il ne lui manque, pour avoir toujours raison, que d'être toujours le plus fort. Et que ferez-vous du philosophe qui lui a si bien appris à n'avoir tort que contre la maréchaussée?

Et cet homme insulte à Montesquieu! Il se moque de cet honneur des monarchies, et de cette vertu des républiques; et dans quel sens ose-t-il s'en moquer? Écoutez son exclamation: il l'adresse à Dieu. « Quels supports, grand Dieu! qui « portent plus ou moins sur la propriété et l'in-« térêt, les plus ruineux de tous les fondements!» Il en connaît de meilleurs, lui, et vous le savez: « Pour que tout soit le mieux possible, il faut « que personne n'ait rien à soi: pour que chacun « travaille mieux pour les autres, il faut que per-« sonne ne travaille pour soi - même. » C'est là qu'est contenue toute félicité: c'est là qu'est toute la sagesse des gouvernements, digne de celle du législateur. Avec cette base de tout bien, peu lui importe d'ailleurs que la constitution soit monar-

chique, aristocratique ou démocratique, pourvu que la propriété ne s'y introduise point, car ce seul accident peut tout perdre. Ce sont ses termes; et, pour nous rassurer, il nous avertit que son système de communauté offre par lui-même tous les moyens de prévenir le retour de la propriété; et dès lors, ajoute-t-il, la monarchie même ne dégénèrera jamais. Cette tolérance pour la monarchie est le seul article du livre qui ne soit pas révolutionnaire. Il n'y manque rien, excepté la haine à la royauté; et c'est dommage, car d'ailleurs l'auteur est bien à la hauteur, il est au pas; et vous êtes, Messieurs, bien convaincus, je pense, que tout ce que vous avez vu en révolution est ici en philosophie. Il y a même un point où il va plus loin que Robespierre; car celui-ci s'avisa un jour, je ne sais pourquoi, de proclamer dans sa république l'Étre suprême; et l'auteur du Code veut seulement que, « si un enfant « vient à entendre parler de Dieu, et demande « ce que c'est, on lui réponde que c'est la cause « première et bienfaisante, et qu'on n'en parle « plus. » Vous voyez que, de cela même que Dieu est bienfaisant, de cela même qu'il est cause première, l'auteur conclut qu'on ne lui doit ni hommage, ni culte, ni prière, ni reconnaissance; car, dans le plan de sa législation positive, qui est assez étendu, il n'est pas plus question de culte que si jamais on n'avait entendu parler de Dieu; et cette logique inverse est encore bien

parfaitement révolutionnaire. Ce qui ne l'est pas moins, ce qui même l'est éminemment, c'est cette formule de tout commandement public, prescrite par le législateur Diderot : La raison veut, la raison ordonne. N'êtes - vous pas là au centre de la sublime révolution française? N'êtes-vous pas au milieu des cinquante mille temples de la raison, si fièrement relevés au moment même où je parle (1)? Les rapports sont évidents. Il est tout simple qu'un philosophe, renonçant à être homme, devienne infaillible, et commande à tous les hommes au nom de la raison; comme il est tout simple que la raison révolutionnaire détruise tout ce qu'avait consacré la raison humaine, et que, dans la France révolutionnée, on lise, en grosses lettres, liberté, égalité, à la tête d'actes dont le despotisme aurait horreur.

Enfin il fallait, pour couronner l'œuvre, et pour qu'il ne manquât rien aux leçons que la Providence voulait donner au monde, ni à l'opiniou qu'il doit avoir à jamais de la philosophie qui a régné dans notre siècle; il fallait que nos brigands républicains s'en emparassent de manière qu'elle ne fût pas seulement une doctrine armée,

<sup>(1)</sup> Depuis fructidor, toutes les assemblées de communes, dans les départements, étaient indiquées dans l'église du lieu toujours avec la dénomination légale de temple de la Raison. C'est à Paris seulement que, pour plus de variété, ils avaient donné à leurs temples les titres de leurs fêtes républicaines.

qui ne se soutient que par la force, mais qu'elle fût méthodiquement discutée entre les scélérats eux-mêmes, avec toutes les formes et toute la gravité des controverses politiques, afin qu'il ne fût pas possible de douter qu'en partant des principes de nos philosophes tous les crimes n'en devinssent les conséquences rigoureuses et incontestables. C'est ce qui a eu lieu, il n'y a pas long-temps, devant toute la France, d'abord dans les écrits de deux fameux patriotes (1), et ensuite devant une cour nationale (2). Tous deux, pleins du même esprit et d'une même estime l'un pour l'autre, ont aussi la même admiration pour la doctrine du bonheur commun (c'est le nom qu'ils lui donnent, parce que cette dénomination est à la fois plus noble et plus courte); ils ne diffèrent que sur la possibilité de l'établir. L'un des deux, en gémissant d'être venu trop tard, se permet de douter que nous soyons encore à temps de réaliser cette sublime théorie; il craint qu'après avoir répandu des flots de sang pour le bonheur commun on n'obtienne pour tout résultat qu'un vaste bouleversement (3), et cette crainte le fait hésiter sur l'entreprise. Il faut entendre comme'

<sup>(1)</sup> Antonelle et Babœuf.

<sup>(2)</sup> Le tribunal nommé haute-cour nationale, siégeant à Vendôme, pour juger le nommé Drouet, maître de poste.

<sup>(3)</sup> Ne lui sachez pas gré de cette crainte: au moment où il écrivait, en 1797, le vaste bouleversement était sous ses yeux.

il s'explique: « Le droit de propriété est la plus « déplorable création de nos fantaisies. Je suis « convaincu que l'état de communauté est le seul « juste, le seul bon, le seul conforme aux purs » sentiments de la nature; que, hors de là, il ne « peut exister de sociétés paisibles et vraiment « heureuses.... Le nombre est infini de ceux qui « adoptent cette opinion, que les hommes réunis « en société ne peuvent trouver le bonheur que « dans la communauté des biens; c'est un des « points sur lesquels les philosophes et les poë- « tes, les cœurs sensibles et les moralistes aus- « tères, les imaginations vives et les logiciens « exacts, les esprits exercés et les esprits simples, « furent et seront toujours d'accord. »

Il est difficile de porter plus loin la plénitude de la conviction, et plus difficile encore de comprendre comment, si cette unanimité d'opinions existait, celui qui croit la voir par-tout ne croit pas possible d'effectuer un vœu sur lequel tant d'esprits différents ont été et seront toujours d'accord. Mais il ne faut pas trop presser, ni sur la vérité des faits, ni sur la justesse des raisonnements, un philosophe révolutionnaire, qui prend pour une opinion les fictions et les saillies de quelques poëtes quand ils ont rêvé leur âge d'or,

Il ne s'agissait plus que de l'entière destruction, dont le ciel a daigné nous faire grace.

et les hypothèses de quelques discoureurs quand ils ont rêvé leur république. Ce qui mérite plus d'attention, c'est la conclusion de l'écrivain, toute contraire à ce qu'on pouvait attendre. « Mais nous parûmes trop tard au monde l'un « et l'autre (l'orateur plébéien qui parle ici, et « le tribun du peuple auquel il répond), si nous « y vînmes avec la mission de désabuser les hom-« mes sur le droit de propriété. Les racines de « cette fatale institution sont trop profondes; elles « tiennent à tout; elles sont désormais inextir-« pables chez les grands et vieux peuples. On ne « pourrait marcher à l'abolition effective de la « propriété et à la conquête de la communauté « des biens que par le brigandage et les horreurs « de la guerre civile, qui seraient d'abord d'af-« freux moyens, uniquement propres d'ailleurs « à détruire la propriété sans nous donner la « communauté. La possibilité éventuelle du re-« tour à cet ordre de choses, si simple et si doux, « n'est qu'une rêverie peut-être. »

Sans ce peut-être, qui laisse encore lieu au doute, et sans cet épanchement de vœux philantropiques pour cet état de choses si simple et si doux, je crois que toute la haute réputation de civisme, si justement acquise à l'orateur plébéien ne l'aurait pas garanti de la terrible appellation de modéré, la plus mortelle de toutes en révolution. Mais le tribun, qui avait besoin de lui, mé-

nage son cher égal (1), et se contente de l'écraser par ses raisonnements. Il faut avouer qu'il ne manque pas d'armes contre lui, et d'armes victorieuses; il lui oppose toutes les autorités que tous deux recomaissent également, les exemples et les maximes de la révolution, et les axiomes de Rousseau, de Mably et de Diderot. Il multiplie la répétition solennelle, et en lettres majuscules, de ces paroles mémorables du législateur génevois: « Vous êtes perdus, si vous oubliez que « les fruits sont à tous, et la terre à personne. » Il lui représente que la révolution a démontré possible tout ce que jusque-là on avait cru impossible; et certainement entre deux révolutionnaires l'argument est concluant. Il ne reste donc plus qu'un pas à faire; et pourquoi serait-il plus difficile que tout le reste? Alors, avant d'en venir à ses moyens, il appelle au secours de ses principes celui qu'il nomme, dans son enthousiasme, notre principal précurseur, notre Diderot; il copie les traits les plus forts de cet épouvantable tableau de l'état social qui vient de passer sous vos yeux; et, sûr de son triomphe, il a bientôt réduit à rien ces idées et ces expressions de brigandage et de guerre civile qui ont paru troubler le pusillanime orateur. « Serait-ce bien An-

<sup>(1)</sup> C'est un des noms que prenait la bande de Babœuf, la république des égaux; et en conséquence le tribun écrivait à ses affidés : Mon cher égal.

« tonelle qui définirait le brigandage à la manière « du patriciat? Mais, dans le sens où l'entendent « les hommes justes et les enfants de la nature, « qu'est-ce que le brigandage? Ce sont les cent « mille moyens par lesquels nos lois ouvrent la « porte à l'inégalité, et autorisent le dépouille-« ment du grand nombre par une petite portion. « Tout mouvement, toute opération (1) qui effec-« tuerait déja, ne fût-ce que partiellement, le « dégorgement (vous ne doutez pas que le dé-« gorgement ne soit aussi égorgement; et vous « le verrez tout à l'heure. ) de ceux qui ont « trop, au profit de ceux qui n'ont pas assez, « ne serait point un brigandage; ce serait un « commencement de retour à la justice et au « véritable bon ordre... Diderot, que tu te com-« plais à citer, dit précisément que l'esprit de « propriété et d'intérét dispose chaque individu à « immoler à son bonheur l'espèce entière; que la « propriété est la cause générale et permanente « de toutes les discordes, de tous les maux, de « tous les crimes. Cela ne prouve-t-il pas claire-« ment qu'en marchant à l'égalité réelle, à la

<sup>(1)</sup> On voit aux pièces du procès ce que veulent dire, dans l'argot révolutionpaire, ces mots mouvement, opération, et cent autres du même genre: partout massacre et pillage sans exception. Jamais le bonheur commun n'a eu d'autres moyens; et, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que ce bonheur-là ne pouvait pas avoir d'autres moyens.

« communauté des biens, il n'y a point à craindre « de guerre civile qui soit comparable aux guer-« res d'homme à homme et de peuple à peuple « qu'entretient sans interruption notre état pré-« sent? »

Avouons qu'on ne peut pas raisonner plus juste, et qu'un disciple de Diderot ne pouvait pas, sans être inconséquent, se dispenser d'être de la troupe de Babœuf. Aussi a-t-il bien senti tous ses avantages, et il tourne fort bien en exclamation oratoire, en apostrophe pathétique, son argument a fortiori. «Eh! nature, puisqu'on « n'a pas hésité devant les guerres sans nombre, « ouvertes pour maintenir la violation de tes lois, « comment pourrait-on balancer devant la guerre « sainte et vénérable, qui aurait pour objet leur « rétablissement? »

Remarquez que ce misérable, qui d'ailleurs était très-borné, qui a débité cent mille sottises de son cru, qui déraisonna dans son interrogatoire et dans ses défenses, et fut, sans comparaison, le plus plat et le plus sot de tous les coaccusés de Vendôme, ici pourtant, parce qu'il trouve un appui, non-seulement raisonne fort bien, mais devient même éloquent; car il y a vraiment de l'éloquence dans le rapprochement et l'opposition des deux idées principales de sa phrase. Mais à quoi tient toute sa force? A ces seuls mots, pour la violation des lois de la nature. Ils font frémir, je l'avoue, le bon sens et

l'humanité; mais dès que vous avez admis avec Rousseau et Diderot que l'état social n'est, en effet, qu'une violation des lois de la nature, dès que leur abominable paradoxe est entré dans l'entendement à la suite des milliers de sophismes et de mensonges dont ils se sont fait un jeu de défigurer le tableau de la société, alors, je le répète, il ne reste plus de réplique à tous les Babœuf du monde; et la plume du philosophe, qui donne ainsi raison au poignard du brigand et à la torche de l'incendiaire, est-elle autre chose elle-même qu'une torche et un poignard?

Le tribun poursuit sa démonstration, et, toujours fort de son Diderot, il trouve chez lui tout ce qui peut écarter les doutes et les difficultés. « Diderot est plus consolant que toi. Il ne s'agi-« rait, dit-il, que de faire bien entendre à la ma-« jorité lésée que ce nouvel ordre serait assez « parfait pour que personne ne manquât du né-« cessaire, ni de l'utile, ni même de l'agréable. »

Ici, je ne doute pas qu'on ne revienne encore à l'objection si souvent renouvelée et si souvent repoussée, que ces expressions, faire bien entendre, n'indiquent que des moyens de persuasion, de conviction, mots qui reviennent souvent dans l'ouvrage de Diderot, comme dans les commentaires de ses deux disciples; et que cela n'a rien de commun avec les mesures révolutionnaires. Et moi, je réponds encore et répondrai toujours, 1° que dans d'autres endroits (et on le

verra bientôt) la violence est invoquée, et semble même recommandée, non-seulement dans Diderot, mais dans Raynal; qu'ils ont tout légitimé contre ce qu'ils appellent oppression, tyrannie; et il est de toute évidence que pour eux tout ce qui n'est pas ordonné à leur gré est oppression et tyrannie: leurs écrits le prouvent à toutes les pages. 2º Je redirai encore que qui veut la fin veut les moyens, et les moyens quels qu'ils soient, quand la fin porte sur ce principe très-bien saisi par Babœuf et consorts, et appliqué sans cesse en révolution, qu'aucun mal passager n'est comparable à des maux permanents, surtout quand il s'agit de leur faire succéder le plus grand bien possible et pour toujours; et voilà bien toute la théorie révolutionnaire, qui est bien authentiquement toute philosophique.

Diderot avait rejeté avec autant de mépris que d'indignation tout ce que les législateurs et les gouvernements croyaient devoir opposer aux abus que la cupidité naturelle à l'homme peut faire naître dans l'ordre civil établi sur la propriété. Il avait dit que ces contre-poids, ces étançons, étaient eux-mêmes de véritables abus; qu'ils ne tendaient qu'à perfectionner l'imperfection; que ces remèdes palliatifs étaient les causes secondes des maux, etc. Babœuf se sert de toute cette rhétorique pour amener à résipiscence le timide orateur, qui veut aussi qu'on arrête au moins et qu'on circonscrive les ravages du chancre invétéré et inex-

tirpable. Le fougueux tribun s'écrie: Quoi! citoyen, des palliatifs!... Vous reconnaissez là, messieurs, l'accent de l'énergie républicaine. Il le soutient, et continue: «Les lois populaires partielles, « les demi-moyens régénérateurs, les simples adou-« cissements, sont toujours sans solidité. » Or, savez-vous ce que c'est que ces adoucissements et ces demi-moyens? C'est tout ce qu'on a fait jusqu'en 1794 : c'est vous dire tout en un seul mot, et vous ne connaîtriez pas la révolution, si vous ignoriez que l'énergie n'a jamais eu un autre sens. « Que le peuple exige une justice entière, qu'il « exprime majestueusement sa volonté souveraine, « qu'il se montre dans sa toute-puissance, et, au « ton dont il se prononce, aux formes qu'il dé-« ploie, tout cède, rien we kui résiste, il obtient « tout ce qu'il veut et tout ce qu'il doit avoir. »

Ce n'est pas ici que j'aurais besoin d'expliquer ce que veulent dire la justice, la majesté, les formes du peuple, le ton dont il se prononce. Le tribun du peuple, parlant à l'orateur plébéien, était sûr d'être entendu, quoiqu'il ne voulût pas en dire davantage dans une feuille publique et signée. Mais, sans même avoir recours aux pièces de son procès, on trouverait dans les placards qu'il affichait le détail de cette majesté de formes; et c'est pour la postérité seulement qu'il faut articuler que c'était le massacre général de tout ce qui avait une existence honnête, jusqu'à ce qu'il ne restât dans Paris que tous les bandits et bour-

reaux chargés de toutes les dépouilles de toutes les victimes; car cette opération devant être la dernière, elle devait aussi être complète; et il convenait à Babœuf et aux siens d'achever le supplément au Code de la Nature, de manière qu'il ne manquât rien ni à l'un ni à l'autre.

## SECTION VII.

## Vie de Sénèque.

J'aurai peu de chose à dire de cet ouvrage, dont j'ai tiré ailleurs (1) tout ce qui concernait Sénèque, mais qui pourtant ne doit pas être omis ici pour ce qui concerne la doctrine de Diderot, qui ne saurait être trop connue, parce qu'elle ne saurait être trop détestée. C'est partout le même fonds de perversité : il n'y a guère de différence que de l'artifice à l'audace, selon qu'il croit devoir se montrer ou se cacher plus ou moins.

« A parler proprement; il n'y a qu'un devoir, « c'est d'être heureux : il n'y a qu'une vertu, c'est « la justice. » (Did.)

C'est parler très-improprement, car le bonheur est un besoin, et non pas un devoir. Le devoir dépend essentiellement de notre volonté,

<sup>(1)</sup> Voyez la partie des Anciens, article Sénèque, tome IV, page 215, seconde partie.

et le bonheur n'en dépend pas. Que serait-ce qu'un devoir qu'il ne serait pas en nous de remplir? C'est une absurdité. Est-ce de bonne foi qu'un homme instruit, qu'un homme d'esprit a pu être si absurde? Non; c'est parce que, dans la réalité, il ne reconnaissait point de devoir moral; qu'il a qualifié de devoir le vœu naturel du bien-être dans chaque individu, vœu qui n'est légitimé que par les moyens, précisément parce qu'il est le même dans tous. Diderot avait juré une guerre mortelle à l'homme moral, comme Voltaire à l'homme religieux. Je n'accuse pas légèrement; l'ouvrage qui va passer devant nous après celui-ci (1) vous en offrira la preuve textuelle: l'auteur y a parlé plus ouvertement que partout ailleurs, parce que l'écrit ne devait paraître qu'après sa mort. C'est la première partie de son testament philosophique; et la seconde est dans Jacques le Fataliste, autre écrit posthume: et le tout a été soigneusement recueilli. Dans le dernier de ces deux ouvrages, la fatalité exclut toute idée de délit; dans le premier, tout ce qui est de l'homme naturel étant bon, l'homme moral est anéanti, et anéanti expressément, dans les mêmes termes que je rapporte ici. Tel est le résumé de toute la philosophie de Diderot, et il n'est pas difficile à saisir : il n'y a

<sup>(1)</sup> Cet article, qui devait former la section VIII, n'existe pas.

pas lieu au reproche d'obscurité qu'on a fait si souvent à sa métaphysique; il a du moins été parfaitement clair dans son immoralité.

Comme rien n'est plus juste que d'expliquer un auteur par lui-même, et les passages particuliers par le système général, vous devez apercevoir à présent ce qu'il a voulu dire par cette seconde proposition, faite pour couvrir la première: « Il n'y a qu'une vertu, c'est la justice. » Vous comprenez que, si ces mots avaient chez lui leur acception propre, il serait impossible de concilier les deux propositions qu'il a réunies; car, s'il n'y a qu'un devoir, celui d'être heureux, quand mon bonheur sera, comme il arrive si souvent, en concurrence avec celui d'autrui, il sera curieux de savoir comment je remplirai mon unique devoir en pratiquant cette unique vertu, la justice, qui certainement me défend de faire aucun mal à autrui, de faire mon bien aux dépens du sien, du moins selon la morale universelle. Il est impossible de se tirer de cette contradiction, à moins de dire, comme les stoïciens, que le bonheur est dans le devoir même; et Diderot en est si loin, qu'il dit tout le contraîre, puisqu'il met le devoir dans le bonheur, ce qui est précisément la proposition contradictoire de celle de Zénon. Mais tout devient très-simple et très-intelligible dès que la justice et la vertu consistent à remplir le seul devoir de l'homme naturel, celui d'être heureux; et c'est le sens des paroles de Diderot, ou elles n'en ont pas.

« Il n'y a pas de science plus évidente et plus « simple que la morale pour l'ignorant; il n'y en « a pas de plus épineuse et de plus absurde pour « le savant. » (Drp. ) Il disait vrai, mais dans un sens bien éloigné du sien. Il voulait dire, lui, que ce qui paraît certain à l'ignorant, qui s'en rapporte tout bonnement à sa conscience, est tout au moins fort problématique pour le savant. Mais ce qui est vrai, c'est que cette conscience, le seul livre des ignorants, vaut infiniment mieux que tous les livres où les savants ont mis en problême ce qui est écrit dans celui-là. Ce sont eux qui l'ont obscurci et défiguré cent fois plus que ne pouvaient faire nos mauvais penchants. Ce sivre, toujours ouvert pour l'homme de bien, est souvent fermé pour le méchant, qui peut encore le rouvrir. Nos philosophes seuls, ces savants dont parle Diderot, ont été bien plus loin; ils ont voulu déchirer le livre, ou tout au moins l'effacer.

« Dans Athènes, j'aurais pris la robe d'Aris-« tote, celle de Platon, ou endossé le froc de « Diogène. » (Did.)

Vous auriez pris plus aisément la robe de Platon et d'Aristote que leur génie; et vous n'eussiez jamais pris le froc de Diogène, ni habité dans son tonneau. Vous croyez qu'il ne fallait pour cela que de l'orgueil; vous vous trompez : il fallait une espèce de force, très-mal entendue, il

est vrai, mais qu'un philosophe de Paris n'a pas.

Et ce qu'il y a ici de plus plaisant c'est qu'au feuillet suivant, cet homme, qui sait si bien ce qu'il aurait été à Athènes, ne sait plus même ce qu'il est à Paris. Il dit en propres termes : Moi qui n'ai pas l'honneur d'être augure ni philosophe. Et à chaque page de ce livre, et dans tous ceux où il a parlé de lui, le mot philosophe est le synonyme de l'auteur, est son éloge ou son apologie.

Pour nous persuader qu'il ne faut juger un ministre de Néron ni par les règles de la morale ni par celles de la religion, il s'écrie, dans un accès de gaieté: « Il faut convenir qu'à côté d'un « Tibère, c'est un plaisant personnage à supposer « qu'un casuiste de Sorbonne. » (Did.)

Je conçois que dans ce poste un philosophe de sa trempe lui paraîtrait beaucoup moins déplacé que le sorbonniste; et c'est tant mieux pour la Sorbonne, et tant pis pour la philosophie.

« Il y a peut-être encore des princes dissolus et « méchants. Je voudrais bien savoir quel est celui « d'entre les ministres du Très-Haut qui oserait « leur porter des remontrances qu'ils n'auraient « point appelées.... Exigera-t-on plus du philo-« sophe païen que du prélat chrétien? » (Did.)

Il s'agit toujours, comme vous voyez, de justifier le philosophe Sénèque d'avoir justifié le parricide de Néron, et l'on n'a pas mieux réussi à l'un qu'à l'autre. Voilà, par exemple, une parité

plaisamment établie. Qu'il y ait en tout temps des princes dissolus, ou même méchants, cela est très - possible; mais d'abord, depuis Charles IX et Philippe II, je crois qu'il serait difficile de trouver en Europe un souverain que l'on pût, sans une extrême injustice, rapprocher de Néron, et ce parallèle est déja fort indécent. La dissobution des mœurs est très-condamnable, mais beaucoup moins que la barbarie sanguinaire. C'est dans le secret des tribunaux de la pénitence que les ministres du Très-Haut exercent leur animadversion contre les fautes particulières, et dans la chaire contre la corruption générale. Confondre ici les mauvaises mœurs avec les grands crimes, est un paralogisme impardonnable : il ne l'est pas moins de supposer si faussement que les remontrances de Sénèque ne furent point appelées, comme on n'appelle point en effet celles d'un confesseur pour prendre une maîtresse. Sénèque fut si bien appelé en délibération sur le parricide, qu'il ne sut autre chose que demander à Burrhus s'il fallait en donner l'ordre aux soldats (1); et c'était là, je crois, ou jamais, le moment des remontrances. Mais ce qu'il y a ici de plus fort en déraison, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer à Sénèque le silence des ministres du Très-Haut, qui ne l'ont jamais gardé pour de bien moindres attentats, à moins qu'ils ne fussent indignes de

<sup>(1)</sup> Sciscitari Burrhum, an imperanda militi cædes esset

leur ministère; ce qui n'entre pas dans l'hypothèse de Diderot : il s'agit de nous persuader qu'un prélat chrétien se chargerait, comme le philosophe paien, de l'apologie publique d'un grand crime public; et il n'y a rien dans tout le raisonnement de Diderot qui en donne le moindre indice. Est-ce seulement habitude de raisonner mal? Non; c'est de plus ici l'envie de calomnier les prêtres chrétiens. Ce serait bien inutilement qu'on retracerait en leur faveur, parmi tant d'exemples de la plus héroïque fermeté, le plus mémorable de tous, la conduite de saint Ambroise à l'égard de l'empereur Théodose. Avec des adversaires tels que les nôtres, ce serait perdre le temps et les paroles; ils n'ont pas le sentiment de cette grandeur: Dieu et la religion gâtent tout aux yeux de ceux pour qui la religion n'est rien que superstition, fanatisme et hypocrisie.

Ce même écrivain, si indulgent pour celui qui plaida publiquement en faveur du plus grand des forfaits, ne vous semblera-t-il pas un peu plus que sévère envers ceux qui, dans l'oraison funèbre, dissimulent des fautes et des faiblesses qui appartiennent au tribunal de l'histoire, et non pas à la chaire évangélique; envers les orateurs chrétiens, qui quelquefois exagèrent la louange ou affaiblissent le blâme dans ces discours de cérémonies consacrés à la mémoire des princes de la terre? Sans doute il ne faut jamais blesser la vérité, surtout dans un ministère d'é-

dification, et vous avez vu que je me suis permis moi-même ce reproche quand nos grands orateurs du dernier siècle m'ont paru y avoir donné lieu; ce qui heureusement est assez rare. Mais, en avouant cette faute, pourrons-nous excuser le genre de punition que Diderot propose, ou plutôt qu'il appelle sur la tête des panégyristes complaisants avec des cris de fureur? « Si le peu-« ple avait un peu d'ame, il mettrait en pièces « l'orateur et le mausolée. Voilà la leçon, la « grande leçon qui instruirait le successeur. » Vous voyez s'il y a beaucoup de différence entre les grandes leçons de la philosophie et les grandes mesures de la révolution.... Qu'il paraisse donc, qu'il se lève, l'impudent qui osera le nier.... J'abandonne à vos réflexions tout ce qu'il y a d'horreurs contenues dans cette phrase. Et croyez-vous que ce soit la seule de ce genre? En voici d'autres. « Sénèque dit que le désespoir des esclaves « immole autant de victimes que le caprice des . « rois : je le desirerais. Il demande si l'esclave a « sur son maître le droit de vie et de mort : qui « peut en douter? Puissent tous ces malheureux, « enlevés, vendus, achetés, revendus et condam-« nés au rôle de la bête de somme, en être un « jour aussi fortement persuadés que moi! »

Il suffit d'être juste et humain pour condamner l'esclavage des noirs, dont on a fait depuis trois cents ans un moyen de richesse pour nos colons des deux Indes. Une politique plus sage, d'accord avec l'humanité et la religion, a fait voir que rien de ce qui est fondé sur l'injustice et l'oppression ne peut être un bien réel. L'appauvrissement et la décadence sensible de l'Espagne, dont l'exemple fut la première source du mal, en est la preuve et la punition; et la population et l'agriculture ont assez perdu dans les états d'Europe qui ont des colonies riches et étendues, pour donner de nouveaux aperçus sur la mesure qu'il convient d'apporter dans ces sortes d'établissements lointains, afin qu'ils ne nuisent pas à la mère-patrie.

Mais, quoique nous devions adorer la Providence dans tons les desseins de sa sagesse pour instruire et châtier les hommes, ceux dont elle se sert ici-bas comme instruments de sa justice n'en sont pas moins coupables; et les plus coupables à ses yeux, ce sont ceux qu'un orgueil pervers met toujours en première ligne dans la marche des fléaux qu'elle permet. Et de qui veut-on qu'elle se serve pour le mal, qu'elle seule ne saurait faire, et dont elle seule peut tirer un. bien? Sera-ce des bons, des sages? Leur partage ici-bas est de souffrir le mal et d'en gémir, même après qu'ils ont contribué, avec l'aide du ciel, à le réparer. Son glaive est donc dans la main des méchants; quand il veut frapper, il n'a d'autre chose à faire que de les abandonner à eux-mêmes, abandon que l'excès de leur orgueil rend très-légitime; il n'a qu'à livrer les chefs à leur profond aveuglement, la horde exécutrice à toute

sa férocité, et le reste à sa faiblesse naturelle, qu'il n'est pas obligé de soutenir, quand on ne sait pas même le lui demander. Cet ordre est irrépréhensible, et le mal règne. C'est alors que des hommes accrédités sous le titre de philosophes en viennent à ce degré de délire, d'ordonner des millions de meurtres, et le ravage de cent contrées pour la cause de l'humanité; c'est alors que les Diderot, les Pechméja (1), les Raynal, et après eux cent déclamateurs, et après eux la Société des Amis des Noirs, s'imaginent corriger les passions basses en armant toutes les passions furieuses, et ne se doutent même pas que le remède qu'ils prescrivent est cent fois pire que le mal; c'est alors qu'un écrivain sanguinaire, dans le calme de la réflexion et du cabinet, désire tranquillement que les révoltés fassent une multitude de victimes, sans doute parce que ce n'est pas assez de celles que peut faire la tyrannie; et cet écrivain ne s'aperçoit pas que son vœu, si froidement prononcé, n'est que l'accent de la rage; et bientôt il n'y a plus à en douter, car cet accent éclate: Puissent tous ces malheureux, etc. Insensé! suffit-il de s'indigner contre l'oppresseur pour légitimer tout dans l'opprimé? Si nous n'avions que le crime à opposer au crime, le poignard à l'injure et le

<sup>(1)</sup> Celui qui a fait le morceau de la traite des Nègres dans l'Histoire philosophique des deux Indes.

massacre à l'usurpation, où en serait le monde? A ce qu'il était dans l'enfance des sociétés, au seul empire de la violence; et c'est toi qui veux nous y ramener! — Je suis l'ami des Noirs. — Non, tu es l'ennemi de leurs maîtres. — Je veux punir les maîtres et venger les esclaves. — Tu as tort; il faut délivrer ceux-ci et éclairer ceux-là, tu feras le bien de tous : autrement, tu ne réussiras qu'à les perdre les uns par les autres. Quoi! ces esclaves sont sous la verge, et tu leur mets le fer à la main! C'est là tout ce que sait ta philosophie? Ma raison n'aurait pas même besoin de ma religion pour m'apprendre à ne pas combattre le mal par le mal, mais à vaincre le mal par le bien; et c'est ainsi que je ferai tomber la verge sans aiguiser le fer, que je ferai du maître un homme sans faire de l'esclave un assassin, que j'appellerai la justice sans déchaîner la vengeance. La vengeance! Et n'en connais-tu pas les effets? Ne sont-ils pas toujours plus ou moins réciproques? Ces esclaves tueront, et ils seront tués; ils incendieront les terres, et ils mourront de faim; ils raviront l'or de leurs maîtres, et s'extermineront en se le disputant. N'auras - tu pas fait un bel ouvrage!..... Hélas! il est consommé. Ton vœu sacrilége est rempli; et si tu ne l'as pas vu, les flammes de Saint-Domingue, et ces vastes embrasements dont la lueur est venue à travers l'Océan épouvanter l'Europe, les cris de tant de victimes, aussi nombreuses, et

plus peut-être que tu ne pouvais le désirer, ont pu du moins apprendre, même à tes successeurs et à tes disciples, quel bien ton humanité pouvait faire au genre humain.

Le genre humain, vous le savez, messieurs, est l'emphatique et hypocrite refrain de tous ces écrivains qui lui ont fait tant de mal; et voilà encore Diderot qui nous demande s'il vaut mieux avoir servi une patrie qui doit finir, que le genre humain qui durera toujours; et il ajoute gravement que c'est un grand problème à résoudre. Problème de charlatan, grands mots qui ne signifient rien! S'il s'agit d'écrits, quand les tiens seront bons et utiles à ta patrie, ils le seront pour tout le monde, car les principes du bien sont partout les mêmes, ainsi que les principes du vrai; et quant au reste, tu n'es pas chargé de servir le genre humain, mais ta patrie, à qui tu appartiens immédiatement, et dont les droits sur toi sont les premiers. De plus, celui qui sert sa patrie par ses talents et ses vertus sert l'humanité par le meilleur de tous les moyens, le bon exemple. Mais quand on affecte d'étendre si loin de soi la sphère de ses devoirs, c'est pour n'en remplir aucun; et celui qui oppose le genre humain à sa patrie ne se soucie réellement ni de l'un ni de l'autre. Rhéteurs sophistes! désormais faites-nous donc grace de votre genre humain, il en est bien temps. Ne voyez - vous pas qu'on ne peut plus en être dupe depuis qu'on en est si

las? Depuis que le genre humain a eu chez vous son orateur en titre d'office (Clootz), croyez-vous pouvoir aller au-delà. La mesure est au comble, et il faut enfin que vous renonciez au genre humain, comme le genre humain renonce à vous.

Mais il était bien juste que Diderot, qui était loin d'y renoncer, donnât ses leçons aux États-Unis d'Amérique, dont l'indépendance venait d'être reconnue dans l'honorable traité de paix conclu par Louis XVI avec l'Angleterre, vers le temps où le philosophe écrivait son livre; et il était juste aussi que ces leçons ne fussent autre chose que des lieux communs, dont le fond est aussi vague et aussi obscur que le ton en est pédantesque. Je n'en citerai qu'un trait, l'un des plus susceptibles de ces pernicieuses applications dont la révolution était digne de s'emparer. « Qu'ils « songent que la vertu couve souvent le germe « de la tyrannie. Si un grand homme est long-« temps à la tête des affaires, il y devient des-« pote. » Il fallait dire : Il y peut devenir. « S'il y « est peu de temps, l'administration se relâche et « languit dans une suite d'administrateurs com-« muns. » Voilà le mal des deux côtés. Un homme de sens eût indiqué le moindre des deux ou un moyen terme. Mais le philosophe a dit ce que tout le monde sait, et vu ce que tout le monde peut voir; il a fait sa tâche. Ne lui en demandez pas davantage: les révolutionnaires, ses disciples,

feront le reste; et, pour prévenir l'abus de tout pouvoir, ils ne reconnaîtront que celui du peuple, qui ne peut jamais être que celui de la force, et par conséquent celui du mal.

Mais voulez-vous savoir tout ce qu'il doit à Sénèque? Voici le résultat des obligations qu'il croit lui avoir, après l'avoir lu : « Il me semble « que j'en vois mieux l'existence comme un point « assez insignifiant entre un néant qui a précédé « et le terme qui m'attend. » Si ce terme n'est pas aussi le . néant, quoi de plus absurde que d'appeler insignifiante la vie qui décide d'un avenir sans terme? Mais s'il est clair que, pour l'auteur et pour le sens de la phrase, le terme est ici le néant, quelle philosophie et quelle morale! Pourquoi la chercher dans Sénèque où elle n'est pas? Diderot n'avait obligation de son athéisme qu'à lui-même. Ailleurs il se rend plus de justice, quand il nous fait cet aveu remarquable: « J'ai « dit assez d'absurdités en ma vie pour m'y con-« naître. » J'accorde la majeure, et je nie la conséquence. C'est comme si l'on disait : J'ai l'esprit assez faux pour avoir le jugement bon. Mais celui-là serait fort conséquent, qui dirait à Diderot: Si tu reconnais que tu t'es si souvent trompé, pourquoi donc es-tu toujours si sûr de ton fait? Si tes erreurs avouées ne te servent à rien, l'aveu n'est plus une excuse; il n'est qu'une accusation de plus. Mais aussi est-il de bonne foi? Hors le mal que Diderot avait dit autrefois de Sénèque,

qu'a-t-il rétracté? Il ne s'est donc repenti que quand il avait eu raison : c'est une modestie heureuse et exemplaire.

Au reste, il ne nous laisse aucun doute sur la sienne. Les quarante dernières pages de son livre sont consacrées à son panégyrique. — Fait par lui-même? — Pas tout-à-fait, du moins à ce qu'il proteste. Il nous dit: « J'inclinais à laisser la dis-« pute où elle en était, quand je reçus les obser-« vations suivantes. Je proteste qu'elles ne sont « pas de moi. » J'avoue que cet énoncé est trèsplaisant, et qu'il est difficile de ne pas rire d'un homme qui vous dit sérieusement : « Je proteste « que les observations que j'di reçues ne sont pas « de moi. » Rien ne ressemble plus à l'embarras du mensonge; et pourtant ce n'est ici que celui de l'amour-propre, car je sais en effet qu'elles ne sont pas de lui. « Si je les publie, ajoute-t-il, c'est « peut-être un peu par vanité, quoique le seul « motif que je m'avoue, ce soit d'opposer entre « eux les différents jugements qu'on a portés de « mon essai. » Mais il n'y a rien à perdre, et si les observations sont d'une autre main, les apostilles sont bien de la sienne; et s'il y a vingt-sept paragraphes d'éloges, il y a seize commentaires de la même étendue, et où il parle en son nom, commençant toujours par ces mots, Et j'ajouterai, en italique comme ici. Quand on commence par lui dire qu'il est homme de génie, grand écrivain et homme sensible, il ajoute que de ces

trois qualités il n'accepte que la dernière; ainsi du reste. Quand on lui parle de ses connaissances (et il en avait réellement beaucoup, quoique toutes fort mal digérées), il ne veut être qu'un moraliste passable; et c'est précisément ce qu'il est le moins. Il n'était pas né sans génie, ou plutôt sans imagination: c'est cette partie du génie qui est chez lui dominante, dans les idées comme dans le style. Mais l'imagination, quand elle est seule, avorte plus souvent qu'elle ne produit. Il faut qu'elle soit fécondée par le jugement, pour devenir cette force créatrice d'où naissent les conceptions soutenues et durables. L'imagination de Diderot, trop destituée de ce jugement en tout genre, ressemblait à une lumière qui a peu d'aliment, qui jette de temps en temps des clartés vives, et vous laisse à tout moment dans les ténèbres. Toujours prêt à s'échauffer sur tout, ce qui est un moyen sûr de s'échauffer souvent à froid, il ne pouvait s'attacher à rien : de là les disparates continuelles d'un style scabreux, haché, martelé, tour à tour négligé et boursouflé; de là les fréquentes éclipses du bon sens et les bizarres saillies du délire. Incapable d'un ouvrage, jamais il n'a pu faire que des morceaux; et c'est lui-même qu'il louait quand il réduisait le génie à de belles lignes. Il y en a dans tout ce qu'il a fait, plus ou moins rares; et toujours il faut les acheter beaucoup plus qu'elles ne valent.

Quant à son panégyrique, les bienséances de la modestie sont assurément les moindres de toutes celles qu'il n'a point respectées dans ses ouvrages; mais elles sont ici violées à un excès dont je ne crois pas qu'on trouve d'exemple avant nos jours, et avant le règne de la philosophie. On a déja vu qu'il fallait compter parmi les exceptions en ce genre, qui ne touchent point à la morale, le privilége de la poésie, qui, en faveur de l'enthousiasme réel ou convenu, n'est point soumise aux règles ordinaires; et l'on sait de plus que ceux des poëtes qui avaient le plus de droit à ce privilége sont encore ceux qui en ont le moins usé. Nous voyons aussi que, dans les deux siècles précédents, nos poëtes français ou latins, à l'exemple des Italiens et des Espagnols, et même nos savants et nos écrivains en divers genres, ne se faisaient pas scrupule de joindre à leurs ouvrages les compliments tournés en sonnets, en épigrammes, en acrostiches, que leur adressaient leurs confrères, à charge de revanche. Mais d'abord cette mode, qui tenait un peu du pédantisme attribué et pardonné à des hommes qui faisaient comme une classe à part, cessa presque entièrement dans les beaux jours de Louis XIV, quand les gens de lettres, devenus hommes du monde, et le savoir réconcilié avec la politesse, se soumirent à toutes les convenances sociales. Je ne crois pas que, depuis ce temps, on ait jamais vu un auteur imprimer son propre éloge, écrit par une main étrangère, mais anonyme, et l'enrichir de commentaires aussi longs que le texte: c'est porter l'égoïsme beaucoup plus loin qu'on ne peut le permettre ou l'excuser. Et ce qui rendait cette observation nécessaire, c'est qu'il était très-naturel et très-conséquent qu'une philosophie toute d'orgueil se dispensât ouvertement en cela, comme en tout le reste, des lois de la morale et de la société.

## FRAGMENTS.

## Sur Boullanger.

ULLANGER fut un des plus grands ennemis du stianisme, et s'en repentit amèrement à sa t, qui fut prématurée. Il mourut à trentel ans. On convient que son érudition était embrouillée. L'envie de trouver partout des aves du systême qu'il s'était fait de l'antié indéfinie du globe terrestre, le portait à lier précipitamment beaucoup de livres et angues, et toute cette nourriture, dévorée à âte, devait être très-mal digérée. Les athées velopédistes, qui, en prenant de sa main lques articles d'économie politique pour leur ionnaire, lui avaient tourné la tête d'amourpre et d'impiété, et dont, en mourant, il déait les leçons, cherchèrent à lui faire une réition que ses ouvrages ne soutinrent pas, et ervirent de son nom, après sa mort, pour le tre à la tête des plus scandaleuses producs. Mais Voltaire, qui ne ménageait pas tous les athées, surtout quand ils l'ennuyaient

trop, se moqua beaucoup de l'Antiquité dévoilée de Boullanger, qu'il appelait l'Antiquité voilée; et il avait raison.

Boullanger, très-mauvais physicien, prétendait trouver dans le déluge, non-seulement la clef de toutes les fables païennes, ce qui est une exagération folle, mais la preuve physique de l'immense vétusté du globe. Des physiciens d'un ordre bien supérieur, tels entre autres que M. Deluc, y ont trouvé, au contraire, la preuve irrésistible de la vérité du récit de Moïse et de sa chronologie, et ont conclu que la Genèse ne pouvait être que divinement inspirée (1). Ce M. Deluc est si fort en géologie, et si convaincant en raisonnement, qu'aucun de nos savants athées n'a essayé de lui répondre, quoiqu'il les traite fort rudement. Mais les auteurs du Dictionnaire historique ne s'en sont pas moins trompés en attribuant à Boullanger, sur le bruit public répandu par les philosophes, une très-mauvaise brochure, intitulée le Christianisme dévoilé. Elle n'était pas plus de lui que le Système de la Nature n'était de Mirabaud, le traducteur du Tasse et le secrétaire de l'Académie Française, et que l'Examen des apologistes de la religion n'était de Fréret, quoique Fréret n'ait pas été plus religieux que Boullanger.

L'auteur de ce dernier ouvrage (l'Examen) est

<sup>(1)</sup> Voyez les Lettres géologiques de M. Deluc.

encore vivant au moment où j'écris, et c'est ce qui m'empêche de le nommer, d'autant que peu de personnes le connaissent pour auteur de ce livre. On sait aujourd'hui assez généralement de qui est le Système de la Nature; mais puisque les philosophes eux-mêmes n'ont pas cru, même depuis la révolution, devoir rendre authentiquement cet infame livre à son auteur, je me crois obligé à la même retenue par respect pour sa famille que j'honore, et je me réjouis seulement que, malgré la révolution, l'athéisme soit encore si méprisable et si odieux dans l'opinion publique, que les athées eux-mêmes craignent de flétrir la mémoire d'un de leurs confrères en mettant son nom à son ouvrage.

Quant au Christianisme dévoilé, il n'y a nulle raison pour ne pas dire ce qui en est. Cette déclamation extravagante et forcenée fut rédigée par un homme assez obscur, nommé Damilaville, commis au Vingtième, ami particulier de Diderot, l'un de ses deux écouteurs en titre d'office (l'autre vit encore), et devenu l'ami de Voltaire, sans autre titre que celui qui suffisait toujours auprès de lui pour dispenser de tous les autres, une haine furieuse contre la religion. On peut voir, dans les lettres de Voltaire, l'espèce de vénération qu'il affecte pour ce Damilaville, que nous avons tous connu pour un bavard importun et ennuyeux, sans esprit et sans instruction. Il fit son livre, en partie d'après les conver-

sations de Diderot, et en partie sous sa dictée, dans un temps où Diderot allait presque tous les jours passer la soirée à son bureau, quai Saint-Bernard, uniquement pour avoir le plaisir de parler tout seul et d'être admiré, car il ne pouvait pas en avoir d'autre avec Damilaville; mais on sait que celui-là lui suffisait. Le dépôt des exemplaires du Christianisme dévoilé était chez Damilaville, qui les vendait dix écus pièce. Je ne rapporte ici que des faits dont j'ai été témoin. Nous appelions dans la société ce Damilaville, et moi, je vous dis: nous lui avions donné ce sobriquet, parce qu'il avait coutume, au milieu d'une conversation, où il n'était pas capable d'avoir une idée, de se lever tout-à-coup d'un air imposant, et de s'écrier: Et moi, je vous dis; et il répétait, à quelques mots près, ce que venait de dire le dernier qui avait parlé. C'était le plus souvent d'Alembert dont il se faisait ainsi l'écho; mais, quand il parlait d'abondance, c'était Diderot dont il récitait les phrases, qu'il avait coutume de mettre tous les jours par écrit pour les mieux retenir. Il ennuyait mortellement mademoiselle de l'Espinasse, qui ne pouvait pas souffrir les pédants; mais elle le souffrait en faveur des lettres de Voltaire, qu'il apportait toutes les semaines, et qui lui servaient de passeport, ainsi qu'à quelques autres.

## Sur le Systême de la nature.

Voulez-vous savoir ce que c'est que le Système de la Nature? Voici ce qu'il est dans le livre qui porte ce titre.

« En s'attirant réciproquement, les molécules « primitives et insensibles dont tous les corps « sont formés deviennent sensibles, forment des « mixtes, des masses agrégatives par l'union de « matières analogues et similaires que leur es-« sence rend propres à se rassembler pour former « un tout. Ces mêmes corps se dissolvent, ou leur « union est rompue lorsqu'ils éprouvent l'action « de quelque substance ennemie de cette union. « C'est ainsi que peu à peu se forment une plante, « un métal, un animal, un homme... C'est ainsi, « pour ne jamais séparer les lois de la physique « de celles de la morale, que les hommes, attirés « par leurs besoins les uns vers les autres, for-« ment des unions que l'on nomme mariages, « familles, sociétés, amitiés, liaisons, et que la « vertu entretient et fortifie, mais que le vice « relâche ou dissout totalement. »

Pour tout homme un peu instruit, il n'y a pas un mot dans cet incompréhensible amphigouri qui ne soit, ou une supposition gratuite, ou une contradiction palpable. Le discours de Sganarelle sur les concavités de l'omoplate, et le cœur à droite et le foie à gauche, n'est certainement pas

plus ridicule, et vaut beaucoup mieux; car le délire bouffon vaut mieux sans doute que le délire sérieux. Comment descendre à réfuter cet amas de bêtises, qu'on ose appeler philosophie? Que dire de cette tranquille confiance, de ce ton gravement dogmatique en débitant ces inconcevables inepties? Que dire de ces molécules, qui ne sont, sous un autre nom, que les atomes crochus, qui n'ont point fait le monde, mais dont le monde entier s'est tant moqué? Que dire du vice et de la vertu, nommés sérieusement quand il s'agit d'un agrégat de molécules, qui certainement, dans tout état de cause, n'est pas plus susceptible de vice et de vertu dans le tout nommé homme, que dans le tout nommé plante ou souris; car où serait la raison de cette différence de résultat? On voit bien que l'auteur a eu peur de révolter trop en supprimant le vice et la vertu; mais comment ne pas rire au nez d'un homme qui veut que la vertu entretienne un agrégat de molécules, ou que le vice le dissolve? Pour faire sentir que c'est la seule réponse que mérite ce passage, et par conséquent tout le livre, qui n'en est que le développement, faisons-nous l'effort de parler sérieusement sur un seul point. Disons à l'auteur, c'est-à-dire, à tous les athées qui expliquent tout par ce grand livre: Messieurs, je vous accorde que le premier homme et la première femme ont été faits par un agrégat de molécules analogues et similaires.

Pourriez-vous me dire pourquoi les hommes et les femmes qui se font aujourd'hui, se font constamment par un agrégat de molécules, qui certainement n'est pas celui qui a fait le premier homme et la première femme; car apparemment vous ne me direz pas que ce que nous appelons faire des enfants ait pu avoir lieu avant qu'il y eût un homme et une femme. Je propose cette petite difficulté à tous ceux qui nient la création, et qui tiennent pour les agrégats; et je les recommande à Dieu.

A travers cette foule d'assertions et de suppositions, qui, avec un appareil de mots scientifiques dénués de sens ou pris à contre-sens, se réduisent toujours, en dernier résultat, à ce seul énoncé, Nous disons, nous répondons, nous affirmons que cela est ainsi, parce que cela est ainsi, l'auteur essaie pourtant quelquefois des objections qui ont un air de raisonnement, et il fait voir de quelle force est son argumentation. Il veut prouver que la faculté pensante, que nous appelons ame, et que nous croyons immatérielle, ne peut être que matérielle; et voici comme il raisonne:

« Cette ame se montre encore matérielle dans « les obstacles invincibles qu'elle éprouve de la « part des corps. Si elle fait mouvoir mon bras « quand rien ne s'y oppose, elle ne fera plus « mouvoir ce bras, si on le charge d'un trop « grand poids. Voilà donc une masse de matière « qui anéantit l'impulsion donnée par une cause « spirituelle, qui, n'ayant nulle analogie avec « la matière, devrait ne pas trouver plus de dif-« ficulté à remuer le monde entier qu'à remuer « un atome, et un atome que le monde entier : « d'où l'on peut conclure qu'un tel être est une « chimère, un être de raison. C'est néanmoins « d'un pareil être simple, ou d'un esprit sem-« blable, que l'on a fait le moteur de la nature « entière. »

Si les livres n'étaient lus que par des hommes raisonnables, il suffirait de répondre à un raisonneur de cette espèce : C'est ce qui fait que votre fille est muette. Il n'y a pas en Europe une classe de philosophie où un pareil syllogisme ne fît rire aux éclats; et quand on l'examine sérieusement, on est stupéfait de la complication d'ignorance et d'absurdité dont se compose cette étrange proposition. Remarquez avant tout que l'auteur, dans tout son livre, admet, comme essentielles et nécessaires, les propriétés de la matière et des lois du mouvement. La différence qui se trouve entre lui et nous, c'est que, frappés, comme tous les philosophes du monde entier (les athées exceptés), de l'immuable régularité des phénomènes physiques, qui sont le résultat de ces propriétés et de ces lois, et dont se forme l'ordre de l'univers, nous voyons nécessairement une cause intelligente dans des effets qui supposent nécessairement l'intelligence; au lieu que l'auteur, avec tous les athées, n'y voit que la nécessité, c'est-à-dire, qu'il explique des effets réels, inexplicables sans une cause réelle, par une abstraction qui revient à dire, Tout est ainsi, parce que tout doit être ainsi; ce qui est aussi profond que le serait le raisonnement d'un sauvage qui, trouvant une montre, ne voudrait pas croire qu'elle fût l'ouvrage d'un horloger, attendu qu'il n'a aucune idée d'un horloger, et aimerait mieux dire que, si cette montre marque l'heure, c'est qu'elle existe nécessairement de toute éternité pour marquer l'heure. Mais enfin, de quelque manière que ce soit, ces lois essentielles sont du moins reconnues par l'auteur. Maintenant concevez-vous que le même homme viènne nous opposer une objection qui, réduite à la substance et à la forme du raisonnement, revient à dire : « La « faculté qui pense et qui veut est matérielle, s'il « est vrai qu'elle ne puisse pas changer les lois du « mouvement. Or, il est vrai qu'elle ne peut pas « les changer, puisque la volonté qui fait mouvoir « par mon bras un poids de cent livres ne saurait « lui en faire mouvoir un de mille : donc, etc. » Ah! du moins l'athéisme de Spinosa, à la faveur de l'obscurité des termes, se retranchait dans un nuage impénétrable pour échapper aux

veur de l'obscurité des termes, se retranchait dans un nuage impénétrable pour échapper aux rayons de l'évidence. Mais ici la déraison est à découvert; elle se montre dans tout son ridicule et dans toute sa turpitude. Et quelle grossière ignorance dans l'emploi des mots! « Voilà, dit-

« il, une masse de matière qui anéantit l'impul-« sion donnée par une cause spirituelle. » Et c'est un philosophe qui s'exprime ainsi! Qui jamais a prétendu que la volonté fût une impulsion? Qui peut ignorer que l'impulsion est une force physique? Si nous disons que c'est la volonté qui meut le bras, nous disons une vérité prouvée par le sens intime, qui équivaut à l'évidence; et quand nous disons qu'elle meut, tout le monde sait, tont le monde entend que c'est comme cause déterminante, et non pas comme force motrice. Mais quel est ce rapport si prompt et si fidèle entre cette détermination d'une faculté intellectuelle et le mouvement du levier matériel, qui est mon bras, entre deux substances d'une nature évidemment différente? C'est, comme le disait Newton en s'inclinant, le secret de celui qui a tout fait, qui a créé la substance pensante et les nerfs qui lui obéissent. Mais ce que tout le monde comprend sans être Newton, ce qu'apprend le sens commun le plus commun, c'est que, quelle que soit la cause qui détermine mon corps à se mouvoir, ce corps ne peut, en aucun cas, être mu qu'en raison des lois du mouvement, en proportion du levier avec la masse; en un mot, suivant les lois essentielles de la nature des corps. Il appartenait à un Newton, qui savait ignorer, de reconnaître la puissance suprême dans cette action inexplicable de la pensée sur le corps; mais prouver que la pensée est matérielle, parce qu'elle ne peut pas changer les propriétés de la matière, et dire que la matière anéantit la volonté, parce que la volonté ne saurait anéantir les propriétés des corps, est tout aussi ridicule que si l'on prouvait que l'intelligence de Newton était matérielle, parce qu'en découvrant la théorie générale du mouvement des corps célestes il n'avait pas été le maître d'empêcher que la terre n'eût un mouvement de rotation sur son axe, et que sa révolution annuelle autour du soleil ne s'achevât dans un cercle de trois cent soixante degrés.

Que dites-vous de cette affectation continuelle de répéter que les théologiens ont imaginé la substance spirituelle, l'immortalité, l'immatérialité, la Divinité, etc.? Qui est-ce qui se serait douté que tant de philosophes anciens et modernes, de tous les pays et de tous les siècles, fussent des théologiens? Je crois que Socrate et Platon seraient bien étonnés de s'entendre appeler de ce nom. Et tous les peuples sauvages, qui, sans même avoir aucune espèce de religion, bien loin d'avoir une théologie, croient tous à un premier être, à un autre monde où les ames vivront, sont - ils des théologiens? A quoi donc tend ce petit artifice puéril? C'est un moyen philosophique, un mensonge officieux pour faire croire au lecteur ignorant que l'idée de Dieu, l'idée de l'ame, ne sont pas naturelles à l'homme, même à l'homme dont la raison inculte semble

de la plus haute antiquité connue, mais qu'elles lui viennent de la théologie chrétienne. Ainsi, n'osant pas contredire un fait trop reconnu pour être contesté, on s'exprime de manière à le dérober, s'il est possible, à ceux qui l'ignorent. Quel plat charlatanisme! il suffirait seul pour faire juger la cause de ceux qui s'en servent. Des moyens si vils n'appartiennent qu'à la cause du mensonge, qu'à des hommes qui sentent, malgré eux, le poids de la vérité qui les écrase, et sont intérieurement embarrassés et confus d'être seuls contre les nations et contre les siècles.

Les déclamations le plus souvent répétées par les matérialistes et les incrédules sont tellement dénuées de sens, que souvent il ne faut qu'une page, une phrase, un mot pour faire crouler un immense échafaudage de mensonges et d'invectives; et s'ils les répètent si souvent, c'est que, d'un côté, ils comptent sur l'ignorance et l'étourderie du plus grand nombre, et que, de l'autre, il y a des absurdités si ridicules, que les bons esprits ne daignent pas les réfuter; et ils ont tort. J'en vais donner un exemple frappant. A entendre les philosophes, ce sont partout les prêtres qui ont imaginé, pour leur intérêt, la Divinité, la religion, le culte; ce sont eux qui ont trompé le monde : il n'y a pas de lieu commun plus rebattu dans la philosophie moderne, et qui revienne plus souvent dans le Système de la Na-

ture. Il y a pourtant une petite difficulté, c'est que, avant d'avoir des prêtres, il a fallu nécessairement avoir des dieux; avant d'avoir des prêtres, il a fallu convenir généralement de la nécessité d'un culte. Il faut donc que les déclamateurs avouent que l'idée de la Divinité et le besoin d'une religion ne sont pas des inventions des prétres, et qu'au contraire nous n'avons des prêtres que parce que tous les peuples ont cru à la Divinité, et même à une religion; et certainement cette croyance, cette volonté, ce besoin, ne pouvaient venir des prêtres, qui n'existaient pas encore. Jugez maintenant du degré d'impudence ou d'ineptie que suppose une diffamation habituelle, tellement absurde et contradictoire, que, pour l'appuyer, il faut soutenir une impossibilité de principe et de fait; il faut soutenir que l'effet a existé avant la cause, ou, en d'autres termes, que deux et deux ne sont pas quatre, et qu'il fait jour à minuit : c'est tout un.

Eh! qui, hors les athées, peut ignorer, peut nier cette vérité générale, de sens intime et d'expérience, que l'idée d'un premier être est naturelle à l'homme? Tout le monde ne l'a pas dit si éloquemment que Cicéron (1); mais tout le monde l'a dit, l'a vu, l'a senti. Les athées seront toujours seuls contre le monde entier, et ce n'est pas ce qui les embarrasse et les humilie; au con-

<sup>(1)</sup> De Naturá deorum, II, 2, etc., etc.

traire, ils en sont tout glorieux. Mais, s'il est beau d'être tout seul, il est honteux d'être absurde; et quel est l'athée qui osera essayer ici de se disculper de l'absurdité? Je l'attends.

Une chose importante à remarquer dans les athées, et particulièrement dans l'auteur du Systême de la Nature, c'est cette méthode uniforme qui paraît chez eux une précaution tacite et convenue, et qui consiste à paraître oublier qu'il y a eu avant eux des philosophes, des métaphysiciens, des logiciens, de grands hommes enfin, dont eux-mêmes n'oseraient pas révoquer en doute le génie et les lumières, et qui se sont donné la peine de composer des théories rigoureusement raisonnées pour convertir en démonstration la croyance générale des hommes sur l'existence d'un Dieu créateur, la spiritualité et l'immortalité de l'ame. Il y a, par exemple, un Locke, qui n'était ni prêtre ni théologien, et qui ne passe pas pour un mauvais raisonneur, dont le nom même est sans cesse, depuis cinquante ans, dans la bouche de tous nos philosophes modernes. Ce Locke a surtout excellé, de l'aveu de tout le monde, par la justesse du raisonnement : c'est le plus puissant logicien qui ait existé, et ses arguments sont des corollaires de mathématiques. C'est de lui que nos philosophes ont appris une vérité dont ils ont, je l'avoue, étrangement abusé, que toutes nos idées nous étaient transmises par nos sens, organes intermédiaires

entre les objets et la pensée. Ils ont fini par en conclure que toutes nos idées n'étaient que des sensations, et que nos sens et notre ame étaient la même chose: mais ce' n'est pas la faute de Locke, s'ils ont pris un des principes de son livre pour démentir le livre entier. L'objet du livre entier, qu'il a intitulé De l'Entendement humain, est précisément de démontrer en rigueur que cet entendement est esprit, et d'une nature essentiellement distincte de la matière. Personne n'en a donné des preuves plus frappantes et plus lumineuses; seulement il ne veut pas affirmer, par respect pour la puissance divine, que Dieu ne puisse pas rendre la matière susceptible de pensée. Ce doute, plus religieux que philosophique (1), est la seule chose que les matérialistes aient vue dans son livre, la seule qu'ils aient louée, à peu près comme un vieux guerrier, qui, tout entier à son métier, et fort étranger aux lettres, ne connaîtrait de Voltaire que son nom et un beau vers:

Le premier qui fut roi fut un soldat heureux.

<sup>(1)</sup> C'est peut-être en effet le seul passage de Locke où l'on ne retrouve pas cette exactitude sévère d'expression et de pensée qui le caractérise; car, au fond, ce doute n'est qu'un abus de mots: Dieu ne peut pas changer les essences, c'est-à-dire, ne peut pas faire qu'une chose ne soit pas ce qu'elle est et ce qu'il a voulu qu'elle fût; et si la matière devenait pensante, elle ne serait plus matière.

Quand des professeurs d'athéisme se présentent pour détromper le monde de l'idée d'un Dieu, qui ne croirait qu'ils vont commencer du moins par détruire, autant qu'il est en eux, ces. imposantes séries d'arguments, déduites par cette foule de philosophes de tous les temps et de toutes les religions, dont le concours unanime ne laisse pas à présent que d'être une sorte d'autorité? Que l'athée rejette avec mépris toute espèce d'autorité, à la bonne heure: je ne la donne que pour ce qu'elle est; et je sais qu'il n'y a point d'autorité contre un bon raisonnement. Mais commencez donc par me prouver qu'ils ont mal raisonné et alors je vous abandonne et leur autorité, et leur opinion; osez mettre sous les yeux de vos lecteurs ces arguments qui paraissent si clairs et si justes; montrez-y des paralogismes, des inconséquences, des contradictions : vous aurez déja fait beaucoup, et vous aurez ensuite bien plus d'avantage à y substituer votre doctrine. Mais point du tout, pas un ne l'a même essayé; je dis plus, pas un ne l'essaiera: d'où je conclus la mauvaise foi. L'on n'évite pas le combat lorsqu'on sent sa force, et s'y dérober toujours est un aveu de faiblesse et d'impuissance. Il n'y a pas moyen de dire que c'est par mépris: on n'aurait pas bonne grace à mépriser un Locke, un Fénélon, un Clarke, etc.; nos philosophes eux-mêmes, nos athées, ne l'oseraient pas. Je sais bien qu'ils l'osent entre eux : on ne rougit

de rien entre complices, et l'on peut hasarder beaucoup en conversation. Ce mépris même alors prend chez eux l'air et le ton d'une pitié philosophique: ils plaignent généralement ces beaux génies qui n'ont pas eu le courage de s'élever audessus des préjugés vulgaires, comme un fou plaignait bonnement Molière de ne s'être pas élevê jusqu'au drame. Mais par écrit et devant le public on est encore forcé, quoique athée, à quelque bienséance, et surtout il serait trop hasardeux de mépriser ce même Locke dont on a tant célébré le doute, que tous les apprentis incrédules qui ne l'ont jamais lu s'imaginent qu'il a été le chef des matérialistes et le père des déistes. Il y a généralement, dans cette tourbe des élèves de l'incrédulité, tant de légèreté et d'ignorance, que la plupart seraient fort étonnés d'apprendre que non-seulement Locke croyait en Dieu, mais qu'il croyait en Jésus-Christ, et que ses dernières paroles au lit de mort furent celles-ci : Je meurs persuadé que je ne puis être sauvé que par les mérites de Jésus-Christ.

C'est lui qui, en saisissant une vérité inutilement aperçue et mal exprimée par les anciens, Nihil est in intellectu, quod non priùs fuerit in sensu, «Il n'y a rien dans l'entendement, qui n'ait étéauparavant dans les sens(1)», a distingué l'objet,

<sup>(1)</sup> Cela n'est pas vrai, comme on va le voir d'après Locke: il fallait dire, qui n'ait passé par les seus.

l'organe, la perception et le jugement, qui, bien loin de tout donner à la matière et aux sens, les a dépossédés de ce qu'on leur attribuait faussement; a enseigné, ce dont personne ne doute aujourd'hui, que toutes nos sensations, la couleur, l'odeur, la saveur, le froid, le chaud, ne sont, ni dans les corps, qui n'en sont que l'occasion, ni dans nos sens, qui n'en sont que les véhicules, mais dans la faculté pensante, qui en a la perception. Dans cette savante théorie de Locke, trèsingénieusement développée par notre Condillac, l'auteur du Système de la Nature a pris ce qui lui convenait, sans indiquer même où il l'avait pris; mais, au lieu d'une faculté pensante, d'une ame immatérielle, chez lui c'est le cerveau, l'organe intérieur, ce que d'autres philosophes ont appelé sensorium commune, qui seul a toutes les perceptions. Il ne s'aperçoit pas ou ne s'embarrasse pas des conséquences de cette doctrine, qui vont l'arrêter tout court, dès qu'on l'aura fait ressouvenir que nous ne sommes encore ici qu'au commencement des facultés humaines, et qu'en supposant avec lui que les ébranlements de l'organe intérieur soient des perceptions, tout homme va rester sans action quelconque; car il ne suffit pas de percevoir, il faut combiner les rapports de ces perceptions, et en former des jugements dont nos actions soient la conséquence; et c'est ici que le matérialiste ne peut plus que balbutier et déraisonner. Comment en effet concevoir que le

cerveau, qu'une membrane, un tissu spongieux, en un mot, une particule de matière quelconque forme des jugements! Le sens intime y répugne : tout homme de bonne foi doit l'avouer. Pourquoi mon cerveau jugerait-il plutôt que mon pied ou ma main? Pourquoi tel morceau de matière seraitil capable de raisonner plutôt qu'un autre? Le tissu cellulaire a-t-il plus de rapport avec le raisonnement et la pensée que mes nerfs, mes muscles, mes fibres, etc.? Je conçois fort bien comment toutes les parties de mon corps sont affectées, ébranlées, modifiées par les corps étrangers qui ont des rapports avec le mien; mais personne ne me fera jamais comprendre par quel privilége mon cerveau raisonnerait, quand mon oreille ne raisonne pas. C'est ici que Locke triomphe, et j'y renvoie ceux qui voudront se convaincre.

## Sur Jean-Jacques Rousseau.

Dans l'ordre naturel, les hommes sont tous égaux devant Dieu, dont ils sont tous les créatures; égaux par les mêmes imperfections et les mêmes besoins, par les mêmes droits à ses bienfaits, à raison de sa souveraine bonté, qui se doit également à tout ce qui tient de lui l'être et la vie; égaux par les mêmes tributs d'hommage, de reconnaissance et d'amour que des enfants doivent à leur père.

Dans l'ordre social, qui n'est qu'une conséquence nécessaire de la nature de l'homme, créé essentiellement sociable, les hommes sont égaux entre eux, en ce sens qu'ils ont tous les mêmes droits d'être également protégés par les lois générales, expressément ou tacitement consenties par tous pour assurer à tous la jouissance paisible de leurs avantages naturels ou acquis, de leurs propriétés légitimes, des fruits de leur industrie, en un mot, de tout ce que l'intérêt commun maintient par la force commune contre les violences particulières. Quelque forme et quelque nom qu'ait pris cet ordre social, quel que soit le gouvernement adopté pour en être la garantie, que sa constitution soit plus ou moins monarchique, plus ou moins républicaine, ou, en d'autres termes, qu'elle se rapproche plus ou moins, suivant les convenances de territoire et de population, soit du pouvoir d'un seul, soit du pouvoir de plusieurs, soit du pouvoir du plus grand nombre; telle est, en tout état de chose, la seule égalité sociale et politique. Jamais il n'y en eut, et jamais il ne put y en avoir d'autre. L'histoire de tous les siècles n'offre aucune exception à ce principe, fondé sur la nature et l'expérience; et, ce qui est plus fort pour le temps où j'écris, la seule nation qui, depuis le commencement du monde, ait appris de sa philosophie à méconnaître cette vérité, a été forcée d'y revenir, au moins en théoric, et de consigner dans

un acte constitutionnel cette définition de l'égalité (1), comme elle s'est crue obligée de proclamer et d'afficher, à la fin du dix-huitième siècle, qu'elle reconnaissait un Étre suprême.

Hors de là tout est nécessairement inégalité. Le sens commun en convenait, comme on convient d'un fait évident. La raison exercée pouvait y voir et y voyait plus ou moins une disposition admirable de la Providence pour le plus grand bien possible. Il appartenait à un sophiste tel que Rousseau de rechercher les causes de cette inégalité, et non pas pour développer celles qui se présentaient d'elles-mêmes à la réflexion, non pas pour expliquer un ordre réel et nécessaire, subsistant avec des abus nécessaires, dans un monde nécessairement imparfait : c'étaient là des notions trop vieilles et trop communes de la sagesse humaine rendant hommage à la sagesse divine. Rousseau n'a vu dans cette inégalité, qui est l'ordre essentiel du monde physique et moral, qu'un désordre accidentel, ouvrage de l'homme dépravé par la société et la civilisation.

L'éloquence facile des lieux communs, et l'euthousiasme insensé qu'elle peut inspirer au vulgaire des lecteurs, ne m'en imposent en aucune manière. Je sens comme un autre le mérite de

<sup>(1) «</sup> L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. » Constitution de 1795.

bien écrire; mais j'en apprécie la valeur relative, subordonnée à celle des choses, au degré de difficulté, et aux effets qui en résultent. On sait assez qu'en aucun temps je n'ai partagé, à l'égard de Rousseau, le fanatisme populaire. Je savais ce qui le produisait, avant même d'avoir pensé à ce qu'il pouvait produire. Je ne craignis nullement de le heurter, lorsqu'il était dans toute son effervescence, au moment où il tirait une espèce de force religieuse du respect qu'on a toujours et qu'on doit avoir pour la tombe qui vient de s'ouvrir (1). Si elle n'ensevelit pas avec l'homme ses erreurs et ses fautes, elle sollicite d'abord l'intérêt pour le talent qui n'est plus, et réclame les honneurs qu'on lui doit. Je ne blessai aucune de ces bienséances, que je sentais. Je rendis tout ce qui était dû à la mémoire encore récente d'un homme que je reconnaissais pour un des plus éloquents écrivains du dix-huitième siècle; mais j'indiquai dès lors tous les reproches qu'on pouvait lui faire; je réduisis, comme je le devais, la folle exagération des louanges. Je montrai dès lors les rapports, trèsimportants et très-décisifs, entre l'auteur et sa doctrine, entre sa vie et ses livres, entre son amour-propre et ses principes, entre ses ressentiments et ses jugements, entre son caractère et

<sup>(1)</sup> Dans un article du Mercure, en 1778, peu de temps après la mort de Rousseau.

sa morale, entre ses aventures et ses romans. Tout cela n'était que sommairement résumé avec une précision sévère qui ne manqua pas de m'attirer, de la part des enthousiastes, quelques libelles, dont je fus affecté alors, et dont je m'applaudis aujourd'hui. Je n'avais jamais pu goûter l'arrogance paradoxale qu'on appelait énergie, et le charlatanisme de phrase qu'on appelait chaleur. En un mot, je ne pouvais voir dans ce J. J. Rousseau, tant vanté par une certaine classe de lecteurs, et surtout par lui-même, que le plus subtil des sophistes, le plus éloquent des rhéteurs, et le plus impudent des cyniques. Combien ce jugement, que je crois juste, et qui est, à ma connaissance, celui de tous les bons esprits, laisse-t-il de places au-dessus de Jean-Jacques, pour ceux qui ont été dans la première classe des vrais philosophes, des orateurs et des poëtes! Mais combien ce même jugement m'a paru encore plus fondé depuis que le Ciel a permis que ce funeste novateur fût si terriblement réfuté par tout le mal qu'il a fait! Il faut détailler aujourd'hui ce que je n'avais qu'effleuré; et je suis obligé de montrer l'homme en même temps que ses opinions : l'un sert à infirmer l'autre.

L'orgueil, et l'orgueil blessé, explique tous les travers et tous les paradoxes de Rousseau; l'orgueil, et l'orgueil flatté, explique toute sa vogue et son influence.

Il avait vécu pauvre, et il avoue qu'il hait naturellement les riches. Ce sentiment, pour être avoué, n'en est pas moins vil; car il faut prouver, ou que l'envie n'est pas vile, ou que cette haine n'est pas de l'envie. Essayez.

Il avait vécu obscur et rebuté, et il avoue qu'il hait naturellement les grands. Essayez de prouver que ce n'est pas une injustice odieuse et absurde de hair toute une classe d'hommes, dans laquelle on trouve, à l'examen, autant de mérite et de vertus que dans toute autre; qu'il n'est pas indigne d'un homme raisonnable de confondre dans un même sentiment d'aversion toute une classe très-nombreuse, à cause des torts et des vices de quelques individus. Enfin, tâchez de trouver un motif réel à cette haine, si ce n'est celui-ci, que l'orgueil suggère et ne prononce pas : Je les hais, parce qu'ils sont placés au-dessus de moi.

Il avait travaillé vingt ans dans tous les genres d'écrire, sans parvenir à se faire connaître; et à peine commence-t-il à goûter les prémices de sa réputation, qu'il affecte d'avilir la célébrité littéraire, qu'il a cherchée par tous les moyens et qu'il n'a pu encore atteindre, par des paradoxes insensés et brillants. Et pourquoi cette contradiction? D'abord pour se venger de la longue impuissance de ses efforts et de ses prétentions; ensuite, pour paraître en quelque sorte au-dessus de la célébrité, en revanche de ce qu'il est

resté si long-temps au-dessous; enfin, pour humilier, autant qu'il est en lui, ceux qui ont été célèbres plus tôt que lui, ou qui le sont encore plus que lui. Je suis devenu auteur par mon mépris même pour cet état; ce sont ses propres paroles. Des sots peuvent y voir une noble élévation, un grand air de supériorité; le bon sens y voit (et le bon sens se sert du mot propre; quand rien ne le lui défend) 1° un mensonge effronté, puisque ses propres Mémoires nous apprennent combien il a fait de tentatives inutiles pour être compositeur, auteur dramatique, philosophe et publiciste; puisque ses ouvrages, publiés depuis, dans ces différents genres, ont été conçus, préparés, ébauchés, de son aveu, pendant le cours de sa vie, tour à tour errante et retirée; puisqu'il nous raconte lui-même toutes les démarches qu'il a faites pour s'approcher des hommes célèbres, des académies, des protecteurs; puisqu'enfin il avait concouru plusieurs fois pour des prix académiques, et que les premiers éclairs de sa réputation partirent d'une académie de province. Voilà sans doute un mépris pour l'état d'auteur, d'une espèce toute nouvelle.

2º Le bon sens y voit une sottise dans toute la force du terme. Quoi de plus sot que de mépriser ce qui en soi n'est rien moins que méprisable, et ce qui a honoré les plus grands hommes en tout genre, depuis Cicéron jusqu'à Fénélon, qui pouvaient être grands sans être auteurs, et qui se sont fait gloire de l'être?

3° Le bon sens y voit un excès d'impertinence et de fatuité impardonnable. Comment supporter qu'un homme qui ne serait rien, ou qui serait pis que rien, s'il n'était auteur, se donne l'air de mépriser ce qu'il a eu tant de peine à obtenir, et ce qui seul a fait de lui quelque chose?

Il avait été long-temps aventurier, laquais, commis, etc.; et cette espèce d'existence est loin de la considération. Que Rousseau se sentît fait pour valoir mieux, je le comprends; qu'il en ait conçu de l'humeur contre la société, je ne puis l'excuser. C'est de lui seul qu'il avait à se plaindre, et non des autres. Le monde n'est pas obligé de reconnaître le mérite avant qu'il se soit fait connaître lui-même; et à qui la faute, si celui de Rousseau demeura si long-temps hors d'état de se produire? S'il avait eu assez de raison et de bonne foi pour s'appliquer les conséquences des aveux que le seul plaisir de parler de lui fait si souvent tomber de sa plume, il se serait dit à lui-même ce que tout lecteur sensé lui dira : « Ce « sont les défauts de ton caractère qui ont re-« tardé l'essor de ton talent. C'est ton invincible « indolence, la mobilité de tes idées, la manie « de tout essayer et de ne rien finir; et si tu pré-« tends être philosophe, commence par te faire « justice, afin de la rendre à autrui. »

Mais ce n'est pas ainsi que parlent l'amourpropre souvent contristé et humilié, et l'imagination ardente long-temps exaltée dans ses rêveries solitaires. L'un et l'autre ont pris la parole, et ont dit : « Comment un homme d'un mérite « si supérieur, un homme qui mérite des statues, « a-t-il été si long-temps dénué, ignoré, rebuté? « C'est que l'ordre naturel est interverti par l'or-« dre social; c'est que tout est bien dans la na-« ture, et que tout se dégrade entre les mains de « l'homme (1); c'est qu'il y a des riches et des « grands, des royaumes et des villes, et qu'il ne « devrait y avoir que des peuplades sauvages, « ou tout au plus de petits états; et alors tu en « serais le premier citoyen, le législateur : qui en « serait plus capable que toi? Voilà le désordre, « Ce ne sont pas les intérêts communs, les « moyens naturels, les lumières acquises, les « talents divers, qui ont fait la société; ce sont « uniquement les vices. Tous les rangs sont des « usurpations. Il y a tout à parier que les ancêtres « d'un gentilhomme étaient des fripons, etc., etc. Ce n'est pas qu'une arrière-pensée ne se fit encore entendre chez lui, et ne lui dit: « La rai-

encore entendre chez lui, et ne lui dit: « La rai-« son de tous les siècles et la voix de tous les « hommes sages vont s'élever contre toi. » L'amourpropre répondait: « Qu'importe? il s'agit d'être « lu et de faire effet: tout est dit en fait de vérité;

<sup>(1)</sup> Cette phrase absurde est la première de l'Émile.

d oh ne peut plus être neuf qu'en déraison. Et « d'ailleurs, combien je mets d'intérêts dans mon « parti! C'est la classe inférieure qui est la plus « nombreuse; elle sera tout entière pour moi « contre l'inégalité. Tous ceux qui ne se trou-« vent pas bien dans la société diront à coup sûr « comme moi que tout y est mal. l'ai pour moi « l'orgueil du plus grand nombre contre l'orgueil « du plus petit; il n'y a pas à balancer, le succès « est sûr. J'attaque tout ce qu'on envie, et je « flatte tout ce qui est mécontent; c'est le moyen a de faire secte. Et puis, quel beau champ pour « les belles phrases que la satire continuelle du « grand monde et le panégyrique de la multi-« tude! Qu'y a-t-il de plus moral, de plus philo-« sophique? Si l'on réfute mes paradoxes, je ne « répondrai jamais qu'en annonçant le plus pro-« fond mépris pour tous ceux qui n'opposent « que des préjugés à la vérité, qui est ma devise; « et combien de fous prendront à la lettre cette « devise imposante : Sacrifier sa vie à la vérité, « Vitam impendere vero! J'écris pour un peuple « qui ne sait cas de rien que de l'esprit : et où « peut-on en mettre plus que dans des para-« doxes? J'écris pour un peuple, ennuyé: et qui « le réveillera mieux que des singularités har-« dies? J'écris pour un peuple amateur des nou-« veautés: et qu'y a-t-il de plus nouveau que « de prétendre tout renouveler? »

Et voilà en effet les causes de l'engouement

qu'a excité Rousseau. Ce prétendu martyr de la vérité ne fut jamais au fond qu'un très-adroit charlatan qui connaissait son auditoire. J'avais déja observé qu'il avait surtout pour lui les femmes et les jeunes gens : et pourquoi? c'est qu'il avait eu l'art pernicieux de donner à leurs passions favorites le ton et l'air des vertus. Quelle jeune personne, en ne consultant que son cœur, et non pas son devoir, ne s'est pas crue une Julie, et n'a pas été flattée de le croire? Quel étourdi, en cherchant à séduire l'innocence, ne s'est pas cru un Saint-Preux? Voilà ce que lui ont valu ses romans.

Il avait bien compris qu'on lui reprocherait l'inconséquence d'une production de ce genre, si peu compatible avec la morale austère qu'il professait dans d'autres ouvrages; mais rien n'embarrasse un homme qui se tire de tout avec une phrase tranchante. Il faut des romans à un peuple corrompu; et tout est dit pour les sots. Combien de sottises dans cette phrase! C'est comme si l'on disait : Il faut des poisons à un malade. Vil charlatan! si ce peuple est assez corrompu pour rechercher les ouvrages où le talent n'a servi qu'à orner le vice, est-ce à toi de lui en fournir, toi qui fais profession de prêcher la vertu? Tu conviens que les romans sont un aliment de la corruption; et c'est toi, moraliste, qui prépares le plus dangereux de tous! Du moins, dans les romans les plus répandus, les passions ne sont

montrées que comme des faiblesses; et toi, tu emploies tout l'art possible à leur donner le langage de toutes les vertus, de l'élévation d'ame, du désintéressement, de la pudeur, du courage, etc. Ton héroine fait des sermons en donnant un rendez-vous à son amant dans la maison de son père! Ton héros a l'insolence scandaleuse de donner par écrit à une jeune fille qu'il a lâchement séduite, sous le nom de précepteur, la permission de disposer d'elle-même; et il n'y a pas même, dans ton ouvrage, un seul mot d'improbation contre cet excès d'impudence, présenté comme un acte de générosité. Qu'y a-t-il de plus sacré partout que l'autorité paternelle? et c'est toi qui l'avilis à ce point, toi qui te donnes pour l'apôtre de la vérité et des mœurs! Ne sens-tu pas les terribles conséquences d'un scandale si contagieux? Veux-tu persuader à toutes les jeunes personnes que l'autorité paternelle, qui n'est autre chose que l'expérience protégeant la fragilité, est en effet une tyrannie plutôt qu'une sauvegarde? Elles ne seront que trop portées à le croire; mais toi, l'oserais-tu dire? Non sans doute, puisque tu as cru toi-même que cette autorité devait finir par triompher. Mais comment triomphe-t-elle chez toi? Par un autre scandale encore érigé en exemple. Tu nous donnes pour modèle une fille qui, après avoir appartenu à un homme dont elle est encore éprise, en épouse un autre par principe de conscience, et un sage

(car il est athée) qui, par principe de délicatesse, épouse cette même fille dont il sait les aventures, et fait venir auprès d'elle son amant, par principe de prudence. Quel renversement inoui de toute raison et de toute morale! Il n'est pas sûr, comme tu le prétends, que toute fille qui lit des romans. est déja perdue; car il n'est pas sûr que, pour avoir commis une faute, on les commette toutes, et tous les romans ne sont pas, à beaucoup près, aussi dangereux que le tien. Cette sévérité outrée, à la tête d'un roman licencieux, n'est qu'une inconséquence de plus, et une excuse très-maladroite, qui consiste à supposer le mal déja fait, pour te disculper du mal que tu faisais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un peuple chez qui un pareil ouvrage, quel qu'en soit le coloris, n'est pas généralement réprouvé comme un attentat contre les mœurs publiques, est un peuple qui extravague à force d'esprit; qui, à sorce de philosophie, a perdu l'instinct moral; et que l'amour des nouveautés rend capable de tous les excès.... Et c'est ce que la suite a prouvé.

Rien n'est plus visiblement marqué dans les écrits de Rousseau que cette tendance habituelle à se faire pour ainsi dire le centre de tout, le point de comparaison dont il rapproche tous les objets, le modèle sur lequel il veut tout régler. Il n'estime que sa manière de vivre, de manger, de voyager, de faire l'amour; il déprécie tout ce qui n'est pas lui ou de lui; et le plus souvent.

l'approbation et le blame, ou, pour mieux dire, l'enthousiasme et le dénigrement, ne sont chez lui (la diction mise à part) que déclamation et sophisme. Il n'avait guère réussi en amour qu'auprès de quelques femmes de son pays, et encore quelles femmes et quels succès! et il fait un portrait épouvantable de toutes les femmes de Paris. On convient pourtant que, si elles ne sont pas généralement aussi belles que dans quelques autres contrées de l'Europe, on n'en trouve nulle part de plus aimables et de plus séduisantes, ni d'une meilleure société : c'est l'hommage que leur rendent même les étrangers : mais à ses yeux elles avaient deux grands défauts; elles ne l'avaient pas accueilli, et ne ressemblaient pas aux Julies du pays de Vaud. On lui passerait de s'extasier sur les femmes qu'il a aimées: rien n'est plus naturel et plus excusable. On peut encore savoir gré à la recomnaissance, qui a pu dicter les éloges outrés qu'il prodigue à madame de Warens, etqui n'empêchent pas que le détail des faits, démentant les exagérations de phrase, ne laisse voir une semme très-commune, bonne par saiblesse, facile par tempérament ou par inconsidération, également accessible à tous les aventuriers et à tous les projets, qui la ruinent également. Rien ne ressemble moins à un ange ni à une merveille; et quand on ne comnaît pas Rousseau, on ne revient pas de surprise, de voir avec quel sangfroid il nous représente tout à coup cette femme

## Sur les Confessions.

"Je sens mon cœur, et je connais les hommes: "
Il suffit de lire Rousseau avec quelque attention pour voir combien il connaissait peu les hommes. Il ne connaissait pas même l'homme en général, puisqu'il affirme que l'homme est né bon; ce qui certainement est une sottise, même en mettant la religion à part, et ne raisonnant que selon la philosophie naturelle: je l'ai prouvé ailleurs. A l'égard des hommes considérés individuellement, observez ce qu'il en dit: il les croit tous méchants et très-méchants dès qu'ils ont alarmé son orgueil ou ses défiances. La manière dont il peint ceux qu'il a le plus fréquentés n'est rien moins que d'un bon observateur. Il

trace en bon satirique quelques gros traits; il ne saisit pas la physionomie. J'ai connu la plupart d'entre eux, Diderot, d'Alembert, Grimm, etc. Je puis assurer qu'ils restent encore à peindre après qu'on a lu Rousseau. Son seul talent, dans ce genre, consiste dans quelques morceaux passionnés de son Héloïse; c'est là seulement qu'il a quelquefois connu l'homme, c'est-à-dire, la passion extrême, qui est à peu près la même dans tous les hommes: c'est qu'il avait de l'imagination, comme il en faut à l'écrivain et au romancier, mais très-peu de bonne philosophie, et très-peu de bonne logique, quand il ne raisonne pas d'après les autres.

« Je ne suis fait comme aucun de ceux que « j'ai vus; j'ose croire n'être fait comme aucun « de ceux qui existent. Si je ne suis pas mieux, « au moins je suis autre. »

Ceci n'est autre chose qu'une prétention à l'originalité, et une prétention outrée, comme toutes celles de Rousseau. S'il eût été plus philosophe, il aurait senti par combien d'endroits il n'était pas autre que la plupart des hommes. Il n'avait de particulier que le degré de talent et l'excès d'orgueil. La bizarrerie dans les manières ne rend point un homme autre; car il y a mille façons d'être bizarre dans l'ordre social, qui suppose des convenances usuelles. On n'est véritablement autre que par un caractère qui tranche, tel que celui de Caton, d'Aristide, de Catinat. Généra-

lement la vertu est ce qu'il y a de plus original parmi les hommes, parce que l'homme vertueux est celui qui a le moins de semblables; c'est pour cela qu'on a dit avec raison que les vrais chrétiens étaient des hommes singuliers. La susceptibilité de l'orgueil, portée jusqu'à la démence, ne saurait s'appeler une originalité, sans quoi toute espèce de folie en serait une. A ce genre de folie près, voyez si Rousseau, même d'après ses Confessions, n'est pas un homme très-commun. Qu'y a-t-il en effet de plus commun que toutes les petites passions, vaines ou basses, qu'il développe avec une complaisance dont j'ai expliqué ailleurs le principe? Ce qui serait original, ce serait d'avoir été au-dessus de ces passions-là, comme ont été quelques hommes.

Quand Rousseau arriva en Angleterre, où les hommes sont plus connus, plus observés qu'ailleurs, et moins ressemblants les uns aux autres, il excita d'abord une grande curiosité. Elle fut bientôt satisfaite, et fit place à l'indifférence anglaise, qui a beaucoup de l'air du dédain, souvent sans en avoir l'intention. L'homme fut apprécié en un moment, et le résultat de l'analyse ne donna qu'un grand fonds de vanité. Rousseau, que la curiosité flattait, fut mortellement blessé de l'indifférence, et y vit sur-le-champ une conspiration. Il prit dès lors tout le pays dans l'aversion la plus complète. Un Anglais, homme de sens, lui adressa, dans les papiers publics, un

petit avis fort sage, mais d'autant plus inutile. Vous avez cru, lui dit-il, que vous fixeriez notre attention, parce qu'il y a en vous quelque chose d'original. Chez nous, c'est un mérite perdu: les originaux courent les rues; il y en a tant, qu'on n'y prend pas garde. Pourquoi s'occuperait-on de vous plus que d'un autre?

« Et puis, qu'un seul te dise, s'il l'ose: Je fus « meilleur que cet homme-là. »

Cette parole, adressée à l'Éternel, est certainement le nec plus ultrà de l'orgueil humain: on ne connaît rien de cette force. Mais Rousseau oublie qu'au jour du jugement dernier, où il se transporte en idée, il n'y aura plus d'illusion, que la conscience sera un miroir pur, et que chacun s'y verra tel qu'il fut. Ainsi la vertu s'y trouvera naturellement (et Dieu l'a promis) le juge du vice, et la sagesse le juge de la folie, et les condamnés n'auront rien à répondre. Combien d'hommes alors, que Rousseau méprisait peut-être, seront ses juges... et les miens!

« Chacun d'eux jeta son cœur dans le premier « qui s'ouvrit pour le recevoir. »

Quel style! C'est ce détestable abus des figures, dont les philosophes donnèrent les premiers modèles dans des ouvrages qui d'ailleurs ont du mérite; c'est cette ensure et cette recherche puériles qui ont achevé dans ce siècle l'extrême corruption du goût, par la malheureuse facilité d'imiter un genre qui en impose à tous les sots.

## De Jean-Jacques Roussbau (1).

Ce serait une chose également curieuse et intéressante de suivre, dans tout le cours de la vie de Rousseau, les rapports de son caractère avec ses ouvrages, d'étudier à la fois l'homme et l'écrivain, d'observer à quel point l'humeur et la misanthropie de l'un a pu influer sur le style de l'autre; et combien cette sensibilité d'imagination, qui dans la conduite fait si souvent ressembler l'homme à un enfant, sert à l'élever audessus des autres hommes dans ses écrits. C'est sous ce point de vue que le philosophe se plaît à étudier les personnages extraordinaires; et s'il préfère cette recherche instructive à la pompe mensongère du panégyrique, ce n'est pas que la louange lui soit importune, c'est que la vérité lui est chère. S'il veut être le juge des hommes célèbres, ce n'est pas pour en être le détracteur; c'est pour apprendre à connaître l'humanité, qu'il faut surtout observer dans ce qu'elle a produit de grand : ce n'est pas par un sentiment d'orgueil ou d'envie qu'il observe les fautes et les faiblesses; c'est au contraire pour en montrer la cause et l'excuse; et le résultat de cet examen, qui fait voir le bien et le mal nés tous

<sup>(1)</sup> Extrait du Mercure de France, 5 octobre 1778.

deux de la même source, est une leçon d'indulgence.

Mais, quand on serait sûr d'être exactement instruit des faits, et de ne rien donner à l'esprit de parti (deux conditions indispensables pour toute espèce de jugement, et dont pourtant on s'embarrasse fort peu, tant on est pressé de juger), il ne faudrait pas encore choisir le moment où l'on vient de perdre un écrivain célèbre pour soumettre sa mémoire à cet examen philosophique qui ne sépare point la personne et les ouvrages. Le talent, comme on l'a dit ailleurs, n'est jamais plus intéressant qu'au moment où il disparaît pour toujours. Auparavant, on souffrait qu'il fût déchiré pour l'amusement de la malignité, à peine alors veut-on permettre qu'il soit jugé pour l'instruction; et si, pendant la vie, les torts de l'homme nuisent à la renommée de l'écrivain, c'est tout le contraire après la mort : cette renommée couvre tout de son éclat; et la postérité, qui jouit des écrits, prend sous sa protection l'auteur dont elle a recueilli l'héritage. D'ailleurs, il faut l'avouer, ce sentiment est équitable. A l'instant où l'homme supérieur nous est enlevé par la mort, il semble qu'on ne doive rien sentir que sa perte. La tombe sollicite l'indulgence en inspirant la douleur, et il y a un temps à donner au deuil du génie avant de songer à le juger.

Bornons-nous donc à jeter un coup d'œil ra-

pide sur les productions du citoyen de Genève, devenu l'un des ornements de la littérature française.

Il commença tard à écrire, et ce fut pour lui un avantage réel qu'il dut à des circonstances malheureuses. Condamné depuis l'enfance à mener une vie pauvre, laborieuse et agitée, il eut tout le temps d'exercer son esprit par l'étude, et son cœur par les passions; et l'un et l'autre débordaient pour ainsi dire d'idées et de sentiments, lorsqu'il se présenta une occasion de les répandre. Aussi parutil riche parce qu'il avait amassé long-temps, et cette terre qui était neuve n'en fut que plus féconde.

Communément on écrit trop tôt; et si l'on en excepte les ouvrages d'imagination, dans lesquels les essais sont pardonnables à la jeunesse, comme les premières études à un peintre, il faudrait d'ailleurs étudier lorsqu'on est jeune, et composer lorsqu'on est mûr. L'esprit des jeunes auteurs n'est guère que de la mémoire, leur jugement n'est pas formé, et leur goût n'est pas sûr. Ils affaiblissent les idées d'autrui ou exagérent les leurs, parce qu'ils manquent également de mesure et de choix. Aussi, tandis qu'il est assez commun de voir à cet âge du talent pour la poésie, rien n'est plus rare que de voir un jeune homme en état d'écrire une bonne page de prose.

Le premier ouvrage de Rousseau est celui qu'il a le plus élégamment écrit, et c'est le moins es-

timable de tous. On sait qu'une question singulière proposée par une académie, et qui peut-être n'aurait pas dû l'être, donna lieu à ce fameux discours qui commença la réputation de Rousseau, et qui ne prouvait que le talent assez facile de mettre de l'esprit dans un paradoxe. Ce discours, où l'on prétendait que les arts et les sciences avaient corrompu les mœurs, n'était qu'un sophisme continuel, fondé sur cet artifice si commun et si aisé de ne présenter qu'un oôté des objets, et de les montrer sous un faux jour. Il est ridicule d'imaginer que l'on puisse corrompre son ame en cultivant sa raison. Le principe d'erreur qui règne dans tout le discours consiste à supposer que le progrès des arts et la corruption des mœurs, qui vont ordinairement ensemble, sont l'un à l'autre comme la cause est à l'effet. Point du tout. L'homme n'est point corrompu parce qu'il est éclairé; mais quand il est corrompu, il peut se servir, pour ajouter à ses vices, de ces mêmes lumières qui pouvaient ajouter à ses vertus. La corruption vient à la suite de la puissance et des richesses, et la puissance et les richesses produisent en même temps les arts qui embellissent la société. Or, il est de la nature de l'homme d'user de sa force en tout sens. Ainsi, les moyens de dépravation ont dû se multiplier avec les connaissances, comme la chaleur qui fait circuler la sève forme en même temps les vapeurs qui font naître les orages. Ce sujet, ainsi considéré, pouvait être très-philosophique; mais l'auteur ne voulait être que singulier. C'était le conseil que lui avait donné un homme de lettres célèbre, avec lequel il était alors fort lié. Quel parti prendrez-vous? dit-il au Genevois qui allait composer pour l'Académie de Dijon. Celui des lettres, dit Rousseau. — Non, c'est le pont aux ânes. Prenez le parti contraire, et vous verrez quel bruit vous ferez.

Il en sit beaucoup en effet. Il eut l'honneur assez rare d'être d'abord réfuté par un souverain (1); ensuite il eut le bonheur de trouver, dans un professeur de Nancy, un adversaire trèsmaladroit. Ainsi, il lui arriva ce qu'il y a de plus heureux dans une mauvaise cause : sa thèse fut célèbre et mal combattue. Il battit avec l'arme du ridicule des adversaires qui avaient raison de mauvaise grace. D'ailleurs, la discussion valait mieux que le discours, et Rousseau se trouvait dans son élément, qui était la controverse. Il vint pourtant un dernier adversaire (M. Bordes, de Lyon), qui défendit la vérité avec éloquence; mais le public fit moins d'accueil à ses raisons qu'aux paradoxes de Rousseau. La même chose arriva depuis lorsque deux excellents écrivains réfutèrent d'une manière victorieuse sa Lettre sur les spectacles. Malgré tout leur mérite, suffisamment prouvé d'ailleurs par tant de titres re-

<sup>(1)</sup> Le feu roi de Pologne, Stanislas.

connus, le public, qui aime mieux être amusé qu'instruit, et remué que convaincu, parut goûter plus les écarts et l'enthousiasme de Rousseau que la raison supérieure de ses adversaires. En général, le paradoxe doit avoir cette espèce de vogue, et entre les mains d'un homme de talent il offre de grands attraits à la multitude: d'abord celui de la nouveauté; ensuite, il est assez naturel que l'auteur à paradoxes mette plus de chaleur et d'intérêt dans sa cause que n'en peuvent mettre dans la leur ceux qui le réfutent. On se passionne volontiers pour l'opinion qu'on a créée; on la défend comme son propre bien, au lieu que la vérité est à tout le monde.

Cependant tel fut l'effet de la première dispute de Rousseau sur les arts et les sciences, que cotto opinion, qui d'abord n'était pas la sienne, et qu'il n'avait embrassée que pour être extraordinaire, lui devint propre à force de la soutenir. Après avoir commencé par éerire contre les lettres, il prit de l'humeur contre ceux qui les cultivaient. Il était possible qu'il eût déja contre eux un levain d'animosité et d'aigreur. Ce premier succès, plus grand qu'il ne l'avait attendu, lui avait fait sentir sa force, qui ne se développait qu'après avoir été vingt ans étouffée dans l'obscurité et la misère. Ces vingt ans, passés à n'être rien, pouvaient tourmenter alors son amour-propre dans ses premières jouissances; ir, pour l'homme qui se sent au-dessus des autres, c'est un fardeau sans doute que d'en être long-temps méconnu. Rousseau ne commençait que bien tard à être à sa place, et peut-être est-ce là le principe de cette espèce de misanthropie qui depuis ne fit que s'accroître et se fortifier. Il se souvenait (et cette anecdote est aussi certaine qu'elle est remarquable) que, lorsqu'il était commis chez M. Dupin, il ne dînait pas à table le jour que les gens de lettres s'y rassemblaient. Ainsi Rousseau entrait dans le champ de la littérature comme Marius rentrait dans Rome, respirant la vengeance, et se souvenant des marais de Minturnes.

Le Discours sur l'inégalité n'était encore qu'une suite et un développement de ses premiers paradoxes, et de la haine qui semblait l'animer contre les lettres et les arts. C'est là qu'il soutint cet étrange sophisme, que l'homme a contredit la nature en étendant et perfectionnant l'usage des facultés qu'il en a reçues. Cette assertion était d'autant plus extraordinaire, que Rousseau lui-même avouait que la perfectibilité était la différence spécifique qui distiguait l'homme des autres animaux. Après cet aveu, comment pouvait-il avancer que l'homme qui pense est un animal dépravé? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Être suprême dans les livres de Moïse. Rousseau est d'un avis bien différent; il prétend que l'homme a été rebelle à la nature lorsqu'il a commencé à vivre en société. Il prouve

très-bien et très-éloquemment qu'en établissant de nouveaux rapports avec ses semblables, l'homme s'est fait de nouveaux besoins qui ont produit de nouveaux crimes; mais il oublie que l'homme, en même temps, s'est ouvert une source de nouvelles jouissances et de nouvelles vertus. Il oublie que l'homme ne vit nulle part seul, et que, dans les peuplades les plus isolées et les plus sauvages, il y a des rapports nécessaires et inévitables; d'où il faudrait conclure que ceux mêmes que nous appelons sauvages sont comme nous hors de la nature. Aussi est-il forcé d'en convenir; mais alors comment prouver que l'homme était essentiellement né pour vivre seul? comment prouver qu'un état qui peut-être n'a jamais eu lieu, dont au moins nous n'avons ni aucun exemple ni aucune preuve, était l'état naturel de l'homme? D'ailleurs, ce mot de nature, qui est très-oratoire, est très-peu philosophique; il présente à l'imagination ce qu'on veut, et il échappe trop à la définition. Il n'est pas fait pour être employé lorsqu'on raisonne en rigueur, parce qu'alors on s'aperçoit que son acception est vague, et que c'est presque toujours un synonyme imparfait. Rousseau, frappé des vices et des malheurs de l'homme en société, imagina qu'il eût été meilleur et plus heureux, qu'il eût mieux rempli sa destination, si la terre eût été couverte d'individus isolés. Il n'examine pas même si cette supposition est dans l'ordre des possibles; et, dans le fait, si on l'examinait, elle se trouverait évidemment absurde. Il n'examine pas si, l'homme ayant une tendance irrésistible à exercer plus ou moins ses facultés, il est possible de marquer précisément les limites où cet exercice doit s'arrêter, pour n'être pas ce qu'il appelle une dépravation; et si, pressé lui-même de tracer le modèle absolu de l'homme de la nature, il serait bien sûr d'en venir à bout. Rousseau semble dire : « Le mal est parmi les hommes : « c'est leur faute; pourquoi les hommes sont-ils « ensemble? Certes, si chacun était seul, il ne « ferait pas de mal à autrui. » Je demande si ce sont là des idées raisonnables.

Il n'y a de rapine, de brigandage, de violence, que parce qu'il y a des propriétés. Rousseau, qui vent que ce soit toujours l'homme qui ait tort, et jamais la nature, comme si, philosophiquement parlant, l'homme, et tout ce qui est de l'homme, n'était pas dans la nature, c'est-à-dire, dans l'ordre essentiel des choses; Rousseau prétend que la propriété est un droit de convention. Certes, c'est un droit naturel, ou jamais ce mot n'a eu de sens. Quand il n'y aurait que deux hommes sur la terre, et que l'un des deux, rencontrant l'autre, voudrait lui ôter le fruit qu'il aurait cueilli, le gibier qu'il aurait tué, et la peau de bête qui le couvrirait, celui qui désendrait ces propriétés les défendrait en vertu d'un droit trèsnaturel, antérieur à toute police, et né seulement du sens intime. Rousseau démontre trèsbien que de la propriété naissent de très-grands maux; mais il oublie ce qui est tout aussi évident, que, s'il n'y avait point de propriété, il y aurait de bien plus grands maux encore; que, non-seulement toute société serait dissoute, ce qui, à la vérité, ne serait pas un très-grand mal dans son système, mais que les hommes ne se rencontreraient plus que pour se faire la guerre; ce qui est justement le mal qu'il voudrait éviter.

Quelle est l'origine de tous ces paradoxes insoutenables? L'oubli d'une vérité très-simple, à laquelle ne peuvent pas s'accoutumer les imaginations ardentes, entêtées de la chimère d'un optimisme impossible, mais à laquelle pourtant la réflexion ramène toujours; c'est que l'homme, étant à la fois essentiellement perfectible et essentiellement imparfait, doit également être porté à acquérir, et nécessité à abuser. S'il lui était donné d'avoir quelque chose d'incorruptible, ce ne serait plus une qualité humaine, ce serait un attribut de la divinité. Il résulte que, bien loin de vouloir remédier à l'abus en détruisant l'usage, il faut, au contraire, essayer de réformer l'abus par un usage mieux entendu; et c'est l'ouvrage de la vraie philosophie: non celle qui égarait Rousseau lorsqu'il employait tant d'art et d'esprit à soutenir ses hypothèses brillantes et erronées, mais celle qui l'enflammait de l'amour

du genre humain, lorsqu'il composait son chefd'œuvre d'Émile.

Le monde est bien vieux, disent les physiciens: cela peut être; mais, à considérer les révolutions que le globe a dû éprouver, l'homme est peut-être encore bien neuf. A voir combien il y a pen dé temps qu'une partie des nations connues est sortie de la barbarie, combien croupissent encore dans l'ignorance, combien, parmi celles mêmes qui ont fait le plus de progrès, on s'est peu occupé jusqu'ici des moyens de rendre l'homme meilleur et plus heureux, on peut croire que la philosophie a beaucoup à espérer, parce qu'il lui reste beaucoup à faire.

Au surplus, le Discours sur l'inégalité, quoique fondé sur un système d'erreurs, comme le Discours sur les sciences, était bien supérieur à ce premier essai de l'auteur. Ici se faisait sentir une bien plus grande force d'idées et de style. Le morceau sur la formation des sociétés était d'une tête pensante, et l'on apercevait déja ce mélange d'une philosophie vigoureuse et d'une éloquence entraînante, qui depuis ont caractérisé les ouvrages de Rousseau. A la suite d'un faux principe, il amène une foule de vérités particulières, dont il porte le sentiment dans l'ame de ses lecteurs. En le lisant, il faut s'embarrasser peu du fond de la question, et saisir toutes les beautés qui se présentent à l'entour; et ce serait le

lire comme il a écrit, s'il était vrai, comme on le lui a reproché, d'après ses premiers paradoxes, qu'en effet il se jouât de la vérité, et qu'il ne songeât qu'à faire briller son esprit. Mais j'ai peine à supposer dans un si grand écrivain ce défàut de bonne foi, qui diminuerait trop le plaisir que j'ai à le lire. Il se peut qu'en effet l'amour de la singularité ait influé sur le choix de ses premières opinions; mais il est très-possible qu'en les soutenant il s'y soit sincèrement attaché, et que la contradiction même n'ait servi qu'à l'y affermir. Pour les têtes aussi vives que la sienne, s'échauffer, c'est se convaincre.

N'oublions pas que ce Discours sur l'inégalité, quoique fort au-dessus du Discours sur les sciences, ne fut point couronné. Ce fut M. l'abbé Talbert qui eut le prix. Je ne connais point son ouvrage; mais, sans vouloir lui rien disputer de son mérite, en lisant les discours qui lui ont valu des couronnes dans les académies de province, il est difficile de croire qu'il ait fait un meilleur ouvrage que celui de Rousseau.

La Lettre sur la musique avait encore pour base un paradoxe. Il y soutenait que les Français ne pouvaient pas avoir de musique. Il donnait en même temps le Devin du Village, petit drame plein de grace et de mélodie, qui eut un succès prodigieux. On a remarqué que le charme de cet ouvrage naissait surtout de l'accord le plus parfait entre les paroles et la musique, ac-

même degré que dans un auteur qui, comme Rousseau, aurait conçu à la fois les vers et le chant; mais ceux qui savent que le fameux duo de Silvain, l'un des beaux morceaux d'expression dont notre musique théâtrale puisse se glorifier, n'est pourtant qu'une parodie, et que le poëte travailla sur des notes; ceux-là concevront qu'il est possible que le poëte et le musicien n'aient qu'une même ame, sans être réunis dans la même personne.

Quoique la Lettre sur la musique eût le défaut de porter tout à l'extrême, quoique les compositions de Duni, de Philidor, de Monsigni, les chefs-d'œuvre de Grétry, chantés dans toute l'Europe, et admirés en Italie, et, en dernier lieu, les opéra de M. Gluck, aient réfuté le système de Rousseau; cependant cette lettre, que produisit la querelle des Bouffons, contribua, ainsi qu'eux, à faire connaître en France les principes de la bonne musique, et les défauts de la nôtre. Elle excita un grand soulèvement parmi les partisans de l'opéra français; et l'animosité fut poussée jusqu'à ôter les entrées de ce spectacle à l'auteur du Devin du Village, quoiqu'on n'en eût pas le droit. On fut sur le point d'intéresser le gouvernement dans la querelle; et, ne pouvant faire traiter Rousseau en criminel d'état, on le brûla du moins en effigie sur le

théâtre de l'opéra, et la haine applaudissait à ces farces aussi indécentes que ridicules.

On sait qu'il composa depuis un Diotionnaire de musique, dans lequel il refondit les articles qu'il avait insérés sur cette science dans le grand ouvrage de l'Encyclopédie. Il y prouve en plus d'un endroit que, lorsqu'on a du génie, on en peut mettre même dans un livre élémentaire. A l'égard de sa doctrine sur la musique théâtrale, elle est précisément l'opposé de celle que veulent introduire aujourd'hui de nouveaux législateurs, qui n'ont pas tout-à-fait les mêmes droits ni la même autorité que lui. Il veut absolument faire régner sur le théâtre ce genre de musique qu'ils veulent reléguer dans les concerts. Il soutient, d'un bout à l'autre de son livre, avec toute la chaleur de la persuasion intime, que la puissance de la musique réside principalement dans le chant régulier, dans la mélodie des airs dramatiques. On a prétendu qu'il s'était rétracté depuis; mais ce qu'il a imprimé est un peu plus sûr que ce qu'on lui fait dire.

Après ces différentes excursions, Rousseau parut vouloir rassembler sa philosophie, ses querelles et ses amoûrs dans l'espèce d'ouvrage qu'on lit le plus, dans un roman; car en effet la Nouvelle Héloise semblait n'être qu'un prétexte pour réunir dans un même cadre les lambeaux d'un portefeuille. Il est vrai qu'il y en a de bien pré-

cieux; on y remarque des morceaux de passion et de philosophie également admirables; et M. de Voltaire, grand maître et grand connaisseur en fait de pathétique, M. de Voltaire, qui ne regardait pas la Nouvelle Héloise comme un bon livre, avait distingué plusieurs lettres qu'il eût voulu, disait-il, en arracher. J'ai dit ailleurs (1) ce que je pensais de cet ouvrage, considéré comme roman. Il fut lu ou plutôt dévoré avec une extrême avidité. C'est, de tous ceux de l'auteur, celui qui eut le plus de vogue et qui prête le plus à la critique. Le mariage de l'héroine est révoltant, le caractère de mylord Édouard est une caricature, et ses amours en Italie une énigme. La satire de l'opéra de Paris, et surtout celle des femmes françaises, est outrée, et tombe dans la déclamation. L'ouvrage en lui-même est un tout indigeste; mais puisque ses défauts ne l'ont pas fait oublier, ses beautés le feront vivre.

Émile est d'un ordre plus élevé: c'est là surtout, en mettant à part ce que le christianisme peut y trouver de répréhensible, qu'il a mis le plus de véritable éloquence et de bonne philosophie. Ce n'est pas que son système d'éducation soit praticable en tout; mais dans les diverses situations où il place Émile, depuis l'enfance jusqu'à la maturité, il donne d'excellentes leçons,

<sup>+ (1)</sup> Tome XIV, chapitre 3, Romans, page 280 et suivantes.

et partout la morale est en action, et animée de l'intérêt le plus touchant. Son style n'est nulle part plus beau que dans Émile.

Les prêtres, qui avaient cru voir leur ennemi dans Rousseau, s'étaient bien trompés, et ils s'en sont aperçus depuis. Les imaginations sensibles sont naturellement religieuses, et Rousseau l'a prouvé plus que personne. Cette qualité domine dans tous ses écrits. C'est elle qui, dans la Nouvelle Héloïse, donne à l'appareil des cérémonies et à la sainteté d'un temple tant de pouvoir sur l'ame de Julie; qui, dans la profession de foi du vicaire savoyard, le ramène par sentiment à des mystères que sa raison ne peut admettre; qui, dans tout ce morceau, répand tant de charmes sur les consolations attachées aux idées d'un avenir.

Cette même sensibilité semble éclairer sa raison et la rendre plus puissante, lorsqu'il plaide dans ce même livre la cause de l'enfance trop long-temps opprimée parmi nous. Quoique j'aie déja rendu témoignage ailleurs aux obligations importantes que nous lui avons à cet égard, je ne puis me refuser au plaisir de rappeler ici un des titres qui doivent rendre sa mémoire chère et respectable, et le placer parmi les bienfaiteurs de l'humanité. Il ne m'arrive jamais de rencontrer de ces enfants, qui semblent d'autant plus aimables qu'ils sont plus heureux, que je ne bénisse le nom de Rousseau, qui nous a procuré

un des plus doux aspects dont nous puissions jouir, celui de l'innocence et du bonheur. C'est Rousseau qui a délivré des plus ridicules entraves et de la plus triste contrainte un âge qui ne peut avoir toutes ses graces que lorsqu'il a toute sa liberté, et de qui l'on peut dire (avec les restrictions convenables) qu'on peut lui laisser tout faire, parce qu'il ne peut pas nuire, et tout dire, parce qu'il ne peut pas tromper.

Émile causa tous les malheurs de Rousseau. Il paraît que le plus sensible de tous fut la condamnation de son livre, et celle du Contrat social, par le conseil de Genève. Bien des gens mettent ce Contrat social au-dessus de tout ce qu'a fait Rousseau, pour la force de tête et la profondeur des idées. Quoi qu'il en soit, ces deux ouvrages parurent dangereux à la république dont il était citoyen; et Rousseau, se croyant injustement outragé par sa patrie, qu'il se flattait, non sans fondement, d'avoir honorée, abdiqua son droit de bourgeoisie et son titre de citoyen, vengeance légitime et noble, et qui appartenait à un homme supérieur. Il ne parut pas également irréprochable, lorsqu'il publia, dans la suite, les Lettres de la Montagne, qui fomentèrent les troubles de Genève, et aigrirent des esprits déja trop échauffés. Son livre devint l'étendard de la discorde, et l'évangile des mécontents. On prétendit qu'ayant renoncé à sa patrie, il n'avait plus le droit de prendre parti dans les

querelles qui la divisaient. Mais cette interdiction absolue n'est-elle pas un peu rigoureuse? Si Rousseau voyait des vices essentiels dans l'administration de la république, si son livre pouvait contribuer à la réformation de l'état, étaitil coupable de l'avoir publié? La discorde est un mal, sans doute; mais, quand elle doit produire la liberté, c'est un mal nécessaire chez les peuples qui ont le droit d'être libres. Rousseau écouta sans doute la vengeance qui l'animait contre ceux qui l'avaient condamné; mais si en effet cette condamnation fut illégale, si les citoyens protestèrent contre l'arrêt du conseil, si cet arrêt et les Lettres de la Montagne hâtèrent le moment d'une révolution qui tendait à améliorer le gouvernement, Rousseau a fait un bien réel; et ses Lettres de la Montagne sont alors l'ouvrage que les Genevois doivent le plus aimer.

Je ne parlerai point de quelques autres morceaux détachés sur l'Imitation théâtrale, sur la Paix perpétuelle, sur l'Économie politique; d'une lettre à M. de Voltaire sur la Providence, etc. Il n'y a rien de ce qu'a fait Rousseau qui ne mérite d'être lu, et qui ne le soit avec plus ou moins de plaisir.

Cet écrivain dut avoir et il a encore beaucoup d'enthousiastes parmi les femmes et les jeunes gens, parce qu'il parle beaucoup à l'imagination. Il est jugé plus sévèrement par la raison des hommes mûrs; mais sa place est belle, même

au jugement de ces derniers. Il plaît aux femmes, quoiqu'il les ait fort maltraitées. Comme elles ne le sont guère que par des hommes très-passionnés pour elles, le pardon est dans la faute même. Rousseau, malgré les injures qu'il leur dit, a près d'elles le premier de tous les mérites, celui de les aimer, et satisfait le premier de leurs besoins, celui des émotions.

On a voulu comparer Rousseau à Voltaire, à qui l'on comparait aussi, pendant un temps, Crébillon, Piron et d'autres écrivains. Celui à qui l'on oppose tous les autres est incontestablement le premier.

Laissons là cette manie trop commune de rapprocher des hommes qui n'ont aucun point de contact. Laissons Voltaire dans une place qui sera long-temps unique; contentons-nous de placer Rousseau parmi nos plus grands prosateurs. C'est au temps, à la postérité, à marquer le rang qu'il doit occuper dans le petit nombre d'hommes qui ont joint à une tête pensante une imagination sensible, et l'éloquence à la philosophie.

Les deux auteurs dont Rousseau paraît avoir le plus profité, sont Sénèque et Montaigne. Il a quelquefois les tournures franches et naïves de l'un, et l'ingénieuse abondance de l'autre; mais, en général, ce qui distingue son style, c'est la chaleur et l'énergie. Cette chaleur véritable a fait une foule de mauvais imitateurs qui n'en

avaient que l'affectation et la grimace, et qui, en répétant sans cesse ce mot, devenu parasite, ne mettaient plus aucune différence entre la déraison et la chaleur; et l'on ne sait jusqu'où cet abus aurait été porté, si l'on n'en eût pas fait sentir le ridicule.

Rousseau a composé les Mémoires de sa vie. Beaucoup de gens en ont entendu la lecture. On dit que plusieurs personnes y sont maltraitées, mais pas une autant que lui. Il se peut que l'on mette à avouer ses fautes l'amour-propre que l'on met communément à les dissimuler; et médire de soi est encore une manière d'être extraordinaire, concevable dans un homme qui a voulu être singulier.

Pour l'histoire de la Philosophie du dix-huitième siècle.

Les grands, dépouillés de l'autorité qui n'appartenait plus qu'aux places, ambitionnèrent avant tout la richesse, dont les jouissances pouvaient seules remplacer celles du pouvoir. Cellesci maintiennent au moins dans l'ame une certaine hauteur qui s'accorde avec celle de la naissance et du rang; les autres, au contraire, rabaissent l'ame et l'amollissent: leurs effets tiennent de leur principe; la cupidité n'a rien de noble. Pour obtenir les graces qui enrichissent, il faut au moins l'habitude des complaisances plus ou

moins serviles: pour traiter les affaires d'argent qui promettent de grands profits, il faut descendre à l'esprit mercantile, bon en lui-même quand il est à sa place, mais qui, n'étant purement que de l'intérêt, est le contraire de toute élévation. Il a d'ailleurs un contre-poids naturel dans ceux qui s'en occupent par état, la vie active et laborieuse, qui éloigne de la dissipation. Il n'a point ce contre-poids dans les grands, lorsqu'ils ne sont plus que de riches oisifs. La plus grande affaire alors est la recherche du plaisir et la crainte de l'ennui. De là, cette étude approfondie de la mollesse, du luxe et de l'amusement, devenue généralement l'occupation presque unique de cette classe d'hommes qui ne connaître plus d'autre privilége semblait de la grandeur que d'exister pour jouir : double erreur et double désordre; car la vie humaine n'a point assez de plaisirs pour se passer de travail, et les plaisirs eux-mêmes ne peuvent se diversifier assez, en se répétant, pour se perpétuer sans dégoût. Qu'arrivait-il? Ceux de ces plaisirs dont l'attrait est le plus délicat, le plus varié, et offre le plus de ressources, ceux de l'esprit, durent bientôt tenir une grande et trop grande place dans un monde qui avait de l'éducation et de la vanité. Ceux-là sont de nature à ce qu'on en jouisse d'autant plus qu'on s'y connaît mieux; et pour apprendre à s'y connaître, il fallut fréquenter davantage ceux qui les donnent, ceux qui en sont les meilleurs juges et les meilleurs modèles, les gens de lettres. On les avait vus parfaitement à leur place dans le dernier siècle, sous un gouvernement porté à honorer et à récompenser volontiers les talents qu'il ne pouvait ni craindre ni envier, et qui étaient satisfaits d'une juste considération et d'une honnête aisance. Ils ne rougissaient pas d'être protégés par la puissance suprême, également protectrice de tous les ordres de citoyens. Ils s'en faisaient même honneur, et avec raison, puisque tous les honneurs, dans une monarchie, dérivaient de la même source, et que Racine et Boileau étaient distingués par l'accueil de Louis XIV, en proportion de la nature de leurs talents, tout comme Catinat et Villars. Mais tout se désordonna quand cette proportion fut presque effacée, soit en réalité, soit en prétention. Louis XIV avait montré beaucoup de jugement quand il répondit si gaiement à ce courtisan qui trouvait fort étrange que Boileau prétendît se connaître en vers mieux que le roi : Oh! pour cela j'avoue que Boileau a raison. C'était garder sa place de roi, et laisser à Boileau sa place de poëte. Chacun des deux y gagnait, et tout était bien; car rien n'est bien qu'à sa place. Mais rien n'y fut plus quand les grands, à force de vouloir s'amuser, et ne s'amusant plus qu'à force d'esprit, l'esprit se trouva enfin partout ce qu'il n'est et ne doit être nulle part, excepté à l'Académie,

c'est-à-dire, au premier rang; non sans doute dans l'ordre politique, ce qui était impossible; mais au moins dans l'ordre social, ce qui était très-pernicieux, comme on l'a dû voir enfin quand cette prééminence d'opinion dans l'ordre social a renversé l'ordre politique. En effet, cet amourpropre mal entendu, cette vanité effrénée devait gâter à la fois et les gens de lettres et les gens du monde, surtout nos philosophes d'un côté, et les grands de l'autre. Ceux-ci voulant être au niveau des premiers en réputation d'esprit, tombèrent nécessairement fort au-dessous du rang qui leur était propre, sans atteindre à celui qu'ils affectaient. Ceux-là, déja naturellement impérieux dans leur langage, dominateurs dans leurs livres, ne virent, dans la nouvelle ambition des grands qui venaient se confondre avec eux, que le nouveau triomphe de la raison, qui faisait reconnaître enfin dans la science et le talent d'écrivain la première puissance de l'univers.

## **EXTRAIT**

D'UN PLAN SOMMAIRE D'ÉDUCATION PUBLIQUE

ET D'UN NOUVEAU COURS D'ÉTUDES,

Publié en janvier 1791, dans le Mercure de France.

On convient assez généralement que le plan de notre éducation des colléges est vicieux sous plusieurs rapports; il n'est pas distribué suivant tous les degrés de nécessité ou d'utilité, suivant la portée des différents âges, suivant le prix inestimable qu'il faut attacher aux années de l'adolescence et de la jeunesse; il manque de parties essentielles; il donne trop à celles qui le sont moins. On opposerait vainement à ces reproches le mérite reconnu de plusieurs des maîtres, la célébrité où sont parvenus quelques élèves. N'établissons rien sur des exceptions, et voyons si, en consultant la nature et l'expérience, nous n'obtiendrons pas des résultats qui remédieraient, autant qu'il est possible, à la plupart des abus. L'on peut aspirer en ce genre à un meilleur état de choses. Ne reprochons rien à ceux qui se conduisaient d'après celui qu'ils devaient suivre, et **23.** 

contentons-nous de reconnaître que les premiers éléments de notre éducation doivent être refondus.

Je propose que, dans chaque paroisse suffisamment nombreuse (comme on voudra l'arbitrer), soit composée de plusieurs hameaux, soit faisant partie d'une ville, il y ait un homme choisi par l'administration de département (car je ne crois pas que les communes aient les connaissances nécessaires pour un pareil choix); que cet homme, dont les honoraires seront aussi réglés et payés par le département, soit chargé de tenir ce que j'appelle les premières écoles. On n'y entrera pas avant quatre ans révolus, et les exercices dureront jusqu'à neuf accomplis. Dans les deux premières années, on n'apprendra qu'à lire, à écrire, l'arithmétique et le catéchisme de la religion. Pendant les trois autres années, en contitinuant toujours à perfectionner les enfants dans la lecture, l'écriture et l'arithmétique, on leur apprendra, proportionnellement au progrès de leur raison et de leur mémoire, la géographie, surtout celle de leur pays, et le Catéchisme de la morale. Cet ouvrage est encore à faire; mais il faut qu'on le fasse, et sûrement on le fera. C'est dans ce période de trois ans que la tête des enfants se fortifie par degrés, qu'ils acquièrent des idées, qu'ils s'accoutument à les lier de manière à en tirer des raisonnements. On aurait tort de croire que les idées que suppose la morale soient au-dessus de cet âge. Il est en état de les suivre

et de les comprendre, pourvu qu'on les lui présente dans un ordre clair et méthodique, avec des définitions justes et précises, des expressions propres, et en observant toujours de conduire l'enfant du plus connu au moins connu. Tout dépendra, comme on le sent bien, de la manière dont cet ouvrage élémentaire sera composé, et du talent du maître pour l'expliquer. S'il est tel qu'il doit être, il sera cent fois plus accessible à l'intelligence des enfants que la métaphysique de la grammaire et de la syntaxe, l'une des plus abstraites et des plus déliées qu'il puisse y avoir, qui fatigue et embarrasse souvent les hommes mûrs, puisqu'ils n'en ont pas encore uniformément résolu toutes les difficultés, et tellement audessus de l'âge où l'on met d'ordinaire les rudiments entre les mains de l'enfance, qu'il est de fait que, ne pouvant s'approprier par le raisonnement ces principes abstraits, elle ne les apprend jamais que par la répétition machinale des mêmes actes, à force de temps et de mémoire, et que souvent encore on arrive à la fin des études sans avoir une connaissance réfléchie de ces premières règles qu'on a si long-temps balbutiées.

Les enfants, au contraire, ont naturellement la perception des idées de justice: on peut donc leur faire entendre et graver dans leur pensée, comme dans leur mémoire, les principes de la morale, pourvu qu'on sache les dépouiller d'un langage trop abstrait, et surtout qu'on les accou-

tume à s'attacher à ces idées de justice et à en avoir le sentiment, en les pratiquant à leur égard, et en leur faisant une habitude de s'y conformer. C'est dire assez qu'il faut bannir de l'éducation ce despotisme grossier qu'on a nommé pédantisme, et y subsistuer une autorité toujours raisonnée. Les enfants aiment qu'on raisonne avec eux: c'est leur faire croire qu'ils sont déja ce qu'ils ont toujours envie d'être, de grandes personnes. Il importe de les soumettre à l'obéissance la plus exacte, mais toujours en leur démontrant la nécessité de les punir suivant l'exigence des cas, mais jamais par la force, et toujours par des privations, par la honte, par un petit surcroît de travail. Je recommanderais ici une méthode déja usitée dans quelques pensions, et empruntée des anciens Perses; c'est de faire de temps en temps les enfants juges de leurs camarades, soit dans le cas d'une querelle, soit dans le cas d'une faute. On ne saurait croire combien cette méthode a d'avantages : elle dirige leur jugement, les habitue à se faire une autre opinion de la justice, à sentir le besoin de la réciprocité des devoirs. Ils se tromperont quelquefois, mais ce ne sera pas le plus souvent; et, soit que le maître applaudisse à leur sentence, soit qu'il la réforme, il y aura toujours à gagner pour eux. Et puis, combien on élèvera ces ames neuves, quand on leur montrera ces premiers exercices de leur raison comme le prélude des fonctions qu'ils sont tous dans le cas

de remplir un jour en élisant ou jugeant leurs concitoyens; quand on leur dira que, graces au gouvernement sous lequel ils sont nés, c'est ainsi qu'ils seront toujours régis par les règles de l'équité, par la loi, c'est-à-dire, par l'énoncé de la volonté générale, convenue et sanctionnée!

Je n'ignore pas que la plupart de ces documents ont été indiqués, qu'ils sont ceux de tous les bons esprits; mais apparemment on ne me suppose pas la puérile prétention du nouveau et de l'extraordinaire, quand il s'agit de l'utile. Ils entraient dans le plan que je trace.

En leur apprenant la géographie, on peut (et nous avons des livres propres à cet usage) confier à leur mémoire naissante des traits d'histoire à leur portée, relatifs aux cantons qu'on leur montrera sur la carte, surtout ceux qui rappellent le souvenir des hommes qui ont bien mérité de leur patrie. Ce sera pour eux un éveil de curiosité, en attendant l'époque où ils pourront étudier l'histoire.

Je passe maintenant à ce que j'appelle les grandes écoles, c'est-à-dire, aux études des colléges. Je suppose et je désire qu'on les conserve : je n'ai pas la manie de détruire sans nécessité; je crois même qu'elle règne trop aujourd'hui. C'est toujours une nécessité fâcheuse que celle de détruire; elle a un inconvénient général qu'on ne peut nier, c'est que l'on connaît par expérience les vices et les avantages de ce qui était,

et qu'on ne peut connaître que par la théorie ce qui sera. Or, dans tout ce qui dépend de l'action des hommes, la théorie est toujours moins sûre que l'expérience. Cette réflexion doit inspirer une sage réserve; il s'ensuit que la destruction est indispensable seulement lorsque la chose est radicalement vicieuse et incurable, et lorsqu'il est démontré par le fait que rien ne peut être pire que ce qui était. Mais il faut craindre aussi que le désir de tout renverser ne soit une prétention ambitieuse et vaine, qui tienne plus à l'amour du nouveau qu'à la connaissance du bon. Il y a des gens qui ne respirent que ruines, afin de donner des plans de construction, comme quelques architectes ne demandent qu'à abattre pour rebâtir. Je ne serais pas surpris que les gens profonds qui ont demandé si les académies étaient nécessaires voulussent aussi détruire les colléges. Cette manière d'opiner est toujours saillante : il y a là-dessus beaucoup de phrases à faire bien ou mal; mais il ne s'agit pas de ce qui est bon à dire, il s'agit de ce qui est bon à faire. On a vu, par ce que j'ai dit ci-dessus, que je n'ignore pas en quoi pèche principalement l'éducation des colléges; mais je crois qu'on peut les conserver sans danger, en réformant dans plusieurs parties le régime des études. Voici, sauf meilleur avis, ce que je proposerais.

Je voudrais que l'on conservât les universités établies en France. Toutes sont plus ou moins dotées, soit par l'État, soit par des fondations particulières. Je n'entre point dans le détail de ce qu'on appelle les bourses, fondation de bienfaisance dont l'utilité est reconnue, et qui assure à beaucoup de jeunes gens sans fortune une subsistance à peu près gratuite, jusqu'à ce qu'ils soient à portée de prendre un état. Si l'emploi de ces bourses peut être mieux réparti, c'est ce que je n'ai pas examiné.

Je désirerais plusieurs changements dans la formation de l'université de Paris. On sait qu'elle est composée de quatre nations. Cette division est ridicule en elle-même. Les Picards et les Normands ne sont que des Français, et il est étrange qu'il y ait une nation d'Allemagne dans l'université parisienne. On y compte aussi quatre facultés: je ne voudrais pas plus de facultés que de nations. Le droit et la médecine doivent, selon moi, former des écoles particulières, indépendantes des écoles destinées à l'éducation générale. Je ne fais entrer dans celles-ci que ce que doit ou peut apprendre tout homme que l'on veut bien élever. S'il veut être légiste ou médecin, c'est une autre affaire; il ne faut y songer qu'après le cours d'études, regardées comme utiles à tout le monde.

Je supprimerais la faculté de théologie, et je ne crois pas qu'on me reproche cette fureur destructive que j'ai moi-même improuvée; mais il est bien temps que l'on cesse de disputer sur une religion divinement révélée depuis dix-huit siècles. Dieu l'a établie; l'Église en est la dépositaire; elle subsistera jusqu'à la fin des siècles: l'Enfer ne prévaudra point contre elle; Dieu lui-même l'a dit. Les séminaires suffisent pour y apprendre à connaître l'Écriture, la tradition, la doctrine des pères et des conciles, et tout ce qui concerne les fonctions du ministère ecclésiastique; en un mot, ce qu'on appelle la théologie positive.

Je conserverais la place de recteur avec tous les honneurs académiques dont il jouit : il n'y a pas de mal qu'il y ait un chef des études, et un chef dont la place soit honorée; les jeunes gens en auront une plus grande idée de ces mêmes études et de leur importance. Il ne serait pas inutile qu'il visitât tous les mois les colléges, et qu'on lui présentât les élèves les plus distingués en chaque genre. Il y a un ordre d'idées attachées à chaque état, et, pour de jeunes étudiants, une parole d'encouragement de M. le recteur peut et doit être un ressort d'émulation.

Je composerais le conseil du recteur de deux visiteurs généraux, élus tous les trois ans dans les assemblées de l'université, et chargés avec lui de l'inspection des études, pour en rendre compte aux commissaires municipaux à qui ce département serait attribué. J'y joindrais un greffier, un bibliothécaire, un syndic chargé des détails d'administration, et les principaux des colléges. Tous ces membres du tribunal se-

raient éligibles de la même manière et pour le même temps, et payés suivant ce qui serait arbitré.

Il y a beaucoup trop de congés. Deux soirées par semaine, les dimanches et fêtes, doivent suffire au délassement nécessaire dans des études dont la distribution, telle qu'elle est depuis longtemps établie, ne peut jamais excéder les forces ni des maîtres ni des disciples. Il faut absolument retrancher, comme un abus, ces congés extraordinaires qui reviennent à tout propos, et ne pas permettre aux principaux des colléges d'en donner, comme ils font, de leur propre autorité. Une loi générale doit être portée à ce sujet, et maintenue par le tribunal. Les années d'éducation sont d'un prix qu'on ne sent pas assez; et un des grands avantages de cette époque de la vie et de l'instruction publique, c'est l'heureuse obligation d'employer le temps que dans la suite on prodigue si facilement.

Abolissons, par la même raison, l'usage que j'ai vu établi dans plusieurs colléges, de commencer les vacances par trois jours entiers de récréation. Cela n'est bon à rien, car les jeunes gens ne peuvent supporter si long-temps, ni la fatigue du jeu, ni le poids de l'oisiveté. Réduisons les congés d'une journée entière à trois, dont deux sont trop solennels parmi les écoliers pour qu'il soit possible de les leur ôter, le Landy et la Saint-Nicolas: ce sont de vieilles fondations qu'il faut respecter.

Je fixe à neuf ans accomplis l'âge où l'on peut être admis aux études des colléges. Je ne pense pas que l'on doive avant cet âge commencer l'étude des langues anciennes. Ce ne peut être que dans la vue de se débarrasser d'enfants dont on ne sait que faire chez soi qu'on les envoie à cinq ou six ans balbutier des termes de grammaire et des mots latins, en septième, en sixième, en cinquième, en quatrième; et l'on a pu voir ci-dessus que j'ai pourvu aux moyens de les occuper plus utilement jusqu'à neuf ans. Si je les appelle plus tard à ce genre d'instruction, c'est afin que la durée en soit à la fois plus courte et mieux remplie. A neuf ans, on peut communément entendre les éléments d'une syntaxe quelconque, les appliquer par le raisonnement, et par conséquent y faire des progrès beaucoup plus rapides et plus faciles; au lieu que l'enfance, en parcourant ces échelons qui se touchent, depuis la septième jusqu'à la quatrième inclusivement, fait en beaucoup de temps fort peu de chemin, et, n'étudiant rien autre chose que le rudiment latin, ne met dans sa tête que des mots le plus souvent mal appris.

Ce n'est pas que je sois, à beaucoup près, de l'avis de ceux qui répètent sans réflexion que le latin n'est bon à rien. Ils en jugent par le peu de parti qu'en ont tiré le plus souvent ceux que nous voyons sortir des colléges. Mais ils devraient songer d'abord que cet inconvénient peut naître

du peu de disposition naturelle que beaucoup d'élèves apportent à l'étude des langues savantes, et ce n'est pas par eux qu'il faut juger de l'importance de cette étude; ensuite, que le peu de progrès que la plupart y ont fait vient aussi de ce qu'on la leur a fait commencer dans l'enfance, pour qui cette espèce d'étude abstraite a naturellement peu d'attrait. J'en ai vu beaucoup qui ne faisaient rien en troisième et en rhétorique, précisément parce qu'ils avaient eu le temps de se dégoûter, dans les premières classes, d'un genre de leçon qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni aimer. J'en ai vu qui, à douze ou treize ans, ayant de l'esprit naturel, commençaient à regretter, en rhétorique, en écoutant les auteurs anciens, qui commençaient à leur plaire davantage, de n'être pas à portée de les bien entendre: mais le mal était fait; ils ne pouvaient plus être au niveau de la classe, qui ne se trouvait jamais que celui d'un petit nombre d'écoliers distingués, la plupart redevables de leur supériorité à l'avantage de deux ou trois années; ce qui, à cette époque, est très-considérable.

Ne jugeons donc de l'utilité du latin, ni par ceux qu'on en a dégoûtés en faisant d'un rudiment le fléau de leur enfance, ni par ceux qui n'ont reçu de la nature aucune aptitude aux connaissances littéraires. Voyons les choses sans préjugé, et nous conviendrons que cette étude

ne peut pas être séparée d'une éducation libérale et bien entendue. Je ne m'appuierai pas d'un fait reconnu, qu'il n'a pas existé parmi les modernes un seul homme du premier ordre, dans les lettres, dans les sciences, dans la magistrature, dans le ministère ecclésiastique, qui n'ait été un excellent humaniste : laissons les faits, de peur que l'on ne chicane sur l'application et les conséquences; examinons les principes. Quel est celui sur lequel est appuyée parmi nous l'étude des anciens dans l'éducation? Sur ce qu'étant les meilleurs modèles dans les arts de l'esprit, c'est sur eux qu'il convient de former l'intelligence et le goût, et de modeler les trayaux de la jeunesse. Ce principe ne saurait être raisonnablement contesté. C'est celui que suivaient les Romains, chez qui tout homme bien élevé étudiait les lettres grecques. Pourquoi les Grecs, au contraire, n'étudiaient-ils que leur langue? C'est qu'avant eux il n'y avait point de modèles connus; ils en ont servi au monde entier: et il ne s'agit pas ici d'examiner pourquoi cet honneur, qui devait nécessairement appartenir à quelque peuple, a été l'apanage de celui-là. Ce qui est de fait, c'est que tout ce que nous savons, nous le tenons des anciens. Dira-t-on que nous sommes devenus assez riches dans notre langue pour nous passer de ce qu'ils ont produit dans la leur? Mais d'abord, que gagnerionsnous donc à nous passer des richesses qui sont

sous nos mains? Pourquoi ne voudrions-nous connaître que par des traductions, la plupart très-défectueuses, et toutes nécessairement inférieures, cette foule d'écrivains fameux qui ont servi à former les nôtres? On demande quelquefois, sans trop savoir ce qu'on dit : À quoi sert le latin, qu'on ne parle plus? Je réponds: A former de toute manière, et sous tous les rapports, l'esprit, la raison, le goût de la jeunesse étudiante. Ne dirait-on pas que, dans les études, et surtout dans le plan que je propose, on n'apprend que des mots en apprenant le latin, comme un militaire n'apprend l'allemand que pour se faire entendre quand il fait la guerre en Allemagne? Oubliez-vous qu'en ne proposant cette étude qu'à un âge où l'intelligence commence à se développer, je mets entre les mains des jeunes gens les historiens, les orateurs, les poëtes dramatiques, épiques, satiriques, fabulistes, etc., les philosophes, les érudits de l'ancienne Rome? Et combien d'idées de toute espèce, combien de sortes d'instructions entrent dans leur tête en même temps que la connaissance du latin! Direz-vous qu'on en ferait autant avec les auteurs français? Quelle erreur! Ne sentez-vous pas quelle prodigieuse différence? C'est celle de la simple lecture à une étude réfléchie. Ne voyez-vous pas que les difficultés très-grandes du seul langage appellent forcément sur les choses un degré d'attention dont cet âge est peu susceptible par lui-même, si l'on ne met en jeu que sa mémoire, au lieu que celle-ci s'enrichit nécessairement des efforts nécessaires de l'intelligence? Examinez sur l'histoire greçque et romaine un jeune homme qui ne la connaîtra que par Rollin, et un autre qui l'aura expliquée dans Tite-Live et dans Plutarque, et vous verrez si le résultat des idées et des connaissances est le même dans l'un et dans l'autre.

Je laisse à part mille autres avantages: la quantité d'idées qui naît de la comparaison des hommes et des écrivains, et qui est d'un si prodigieux effet pour le développement de l'esprit et du talent; le mouvement que donne à l'imagination adolescente cet enthousiasme d'admiration qui ne peut guère naître que par la lecture des originaux; les sources fécondes d'imitation qui ne peuvent être ouvertes qu'à ceux qui connaissent ces mêmes originaux, et l'imitation en ce genre est une richesse de plus pour le talent le plus riche en lui-même.

Enfin, je ne parle pas des inépuisables jouissances préparées pour le reste de la vie, et regrettées tous les jours par ceux qui ne les ont pas; je m'en tiens rigoureusement à ce que j'ai fait voir comme étant ou d'utilité majeure, ou même de nécessité absolue.

Je crois en avoir assez dit pour prouver ce qui n'avait pas besoin de preuves auprès des bons esprits, que l'étude des langues anciennes est un des éléments principaux d'une éducation publique; et quand nous n'aurions aujourd'hui qu'à nous former dans l'éloquence, je conseillerai toujours à quiconque voudra être orateur de faire connaissance avec Cicéron et Démosthène et dans leur langue. Cependant, au lieu de six ans que l'on emploie d'ordinaire à cette étude (septième, sixième, cinquième, quatrième, troisième et seconde), je la restreins à quatre années, que je crois devoir suffire, parce que je les place dans une époque où les années ont plus de valeur. Ce cours quadriennal d'humanités serait conséquemment divisé en quatre classes successives, que j'appellerai tout simplement (au lieu des dénominations inverses usitées dans les universités) la première, la deuxième, la troisième et la quatrième des humanités. Dans la première, je donnerais l'explication combinée des éléments des langues latine et française. Les élèves apprendraient à décliner et à conjuguer dans les deux langues, non pas seulement de mémoire, mais par principes, c'est-à-dire, qu'on leur développerait les règles générales de la formation des modes, des temps, les exceptions, les irrégularités : il en serait de même du systême de construction ou syntaxe propre aux deux langues; on ferait toujours opérer les élèves par le raisonnement. Cette année entière serait consacrée à la grammaire, sans aucune explication d'auteurs; il suffirait des exemples donnés par

le maître pour accoutumer les écoliers à appliquer les principes. La seconde année on passerait à la traduction des auteurs, en suivant progressivement ceux qu'on a coutume de voir en sixième, cinquième et quatrième, et en observant la même progression dans les thèmes. Quelques personnes en ont blamé l'usage; mais c'est faute de réflexion. L'expérience démontre que, pour bien posséder une langue morte (et autrement ce n'est pas la peine de l'apprendre), il faut s'exercer à écrire dans cette langue; comme pour bien savoir une langue vivante, il faut la parler. La mémoire des mots est par elle-même très-fugitive: on ne peut la fixer que par l'habitude d'attacher ces mots aux actes de l'intelligence. Dans la troisième et la quatrième classe de mon nouveau cours, je ferais voir les mêmes auteurs, et j'observerais la même marche que dans la troisième et la seconde de l'ancien. C'est dans ces deux classes que l'on commencerait à faire des vers latins : il ne s'agit pas de savoir ce qu'Horace et Virgile penseraient de notre poésie latine; ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir fait des vers latins pour sentir tout le charme et toute l'harmonie, toutes les beautés de Virgile et d'Horace.

Ce n'est qu'à la dernière année des humanités que je proposerais à ceux qui en auraient assez profité pour être déja passablement forts sur le latin, d'y joindre l'étude du grec, qu'ils continueraient en rhétorique. Une langue savante,

apprise par principes, donne de grandes facilités pour en apprendre une autre: je crois donc que ces deux années suffiraient pour le grec, et je le crois d'autant plus, que ceux qui l'ont appris dans l'université peuvent se souvenir qu'ils ne l'ont guère étudié qu'en seconde et en rhétorique. Ce qu'on sait du grec dans les classes précédentes est bien peu de chose. Mais j'affecterais à l'enseignement de cette langue deux chaires particulières dans chaque collége, une pour les humanistes, une pour les rhétoriciens. Je vois à ce nouvel arrangement deux avantages : comme ce n'est guère que le plus petit nombre des étudiants qui apprend le grec, le temps qu'on y donne dans les classes est perdu pour le plus grand nombre; et de plus, l'étude du grec serait beaucoup mieux suivie et mieux soignée en devenant l'objet unique et particulier de deux professeurs.

Je n'ai rien à dire sur la manière d'enseigner les humanités et la rhétorique; nous avons làdessus de bons livres dont chacun peut profiter suivant sa portée; mais, en dernière analyse, tout dépendra toujours du talent et du zèle des professeurs. Plusieurs de ceux de l'université de Paris ont déja perfectionné à plusieurs égards la méthode usitée, surtout en rhétorique; mais ce qui peut devenir plus important et plus fructueux, c'est une nouvelle institution.

J'ai conduit les élèves depuis neuf ans jusqu'à quatorze, et les voilà près d'entrer en philoso-

phie; mais avant de toucher à cette partie des études, qui exige les réformes les plus considérables, je crois à propos d'ajouter un mot en réponse à ceux qui, trouvant tout très-facile à apprendre, parce que jamais ils n'ont rien appris, demanderont encore pourquoi employer quatre ans au latin, et répèteront ce que j'ai entendu plus d'une fois, qu'on peut l'apprendre en bien moins de temps, en deux ans, par exemple. Je les renverrai d'abord à ce que j'ai dit ci-dessus, et qui prouve sans réplique qu'on apprend en même temps beaucoup d'autres choses que le latin. Ensuite je leur observerai qu'il faut examiner mon plan dans son entier, depuis les premières écoles, que j'ouvre à quatre ans révolus, jusqu'à la dernière classe de mon cours, que je ferme à dix-sept ans accomplis, et me faire voir que l'on peut faire un meilleur emploi et une meilleure distribution des années de l'adolescence, qui, dans tous les cas, doivent être consacrées à l'instruction. Enfin, je leur répondrai qu'il n'est pas vrai qu'on puisse en deux ans en savoir autant qu'en sauront les élèves qui auront bien employé les quatre années de mon cours; et c'est sur eux qu'il faut se régler, car une éducation quelconque ne doit se juger que sur ceux qui en tirent tout le parti possible; c'est pour eux principalement qu'elle est faite : on doit supposer, d'après la nature des choses humaines,

que le plus grand nombre est toujours de ceux qui restent au-dessous de ce qu'on peut faire.

Ceux qui s'imaginent qu'on s'instruit si promptement et si aisément dans les langues anciennes ne les ont sûrement pas bien étudiées, ou peutêtre en jugent par la facilité infiniment plus grande que l'on trouve à apprendre les langues vivantes. Ils ne songent pas qu'on les apprend d'ordinaire dans un âge plus mûr, c'est-à-dire, au moins après les études classiques; que l'on a déja l'avantage de savoir le latin, dont le français, l'italien, l'anglais, ont beaucoup emprunté, et qui est la langue-mère, par rapport à ces idiomes modernes, qui sont par eux-mêmes infiniment moins difficiles, parce que les procédés en sont moins compliqués, moins variés; qu'ils n'ont presque point d'inversions en prose, beaucoup moins d'acceptions diverses d'un même mot; qu'ils sont, sans nulle comparaison, plus bornés et plus stériles en conjugaisons et en déclinaisons; enfin, qu'on a l'avantage incalculable de les apprendre en les parlant : encore ajouterai-je ici qu'un homme qui voudra bien connaître l'italien et l'anglais, et lire couramment leurs auteurs les plus difficiles, ne laissera pas d'y mettre du temps, et surtout aura soin d'en cultiver la connaissance par des lectures habituelles; sans quoi l'on court risque d'oublier aussi promptement qu'on a pu apprendre; et c'est ce qui est arrivé à bien des gens. Ce n'est donc pas avec cette légèreté, qui nuit même à l'étude des langues vivantes, qu'il convient d'apprendre une langue morte, qui doit être regardée, par toutes les raisons ci-dessus détaillées, comme un des fondements essentiels de l'éducation bien conçue. Quelques personnes n'ont appris le latin qu'après l'âge des études : j'oserais affirmer qu'aucune n'aurait été de la force d'un bon rhétoricient J'ai lu, dans un almanach, que le jeune Drouais, artiste célèbre, qui a laissé de si justes regrets, avait appris le latin en trois mois, en n'y donnant que quelques heures de loisir, et de manière à pouvoir lire Tacite. Il est étrange d'imprimer avec tant de confiance des choses si ridicules. Un pareil fait est moralement impossible. On connaît à peu près les forces de l'intelligence humaine, même dans les exceptions. Il y a telle science, par exemple, les mathématiques simples, où tel homme peut avancer beaucoup plus vite que tel autre, à raison d'une vivacité de conception qui lui fera saisir et enchaîner plusieurs corollaires d'un même principe. Il n'en est pas de même du latin ou du grec : il y a, même pour l'esprit le plus prompt, une longue suite de difficultés qu'il ne peut vaincre qu'en se les rendant familières par une lecture assidue et réfléchie. On ne devine point le génie d'une langue: il n'y a qu'un moyen de le connaître; c'est, si l'on peut hasarder cette

expression; de vivre avec lui. Pour en suivre les divers procédés, il faut lire et relire tous les classiques, et même ceux qui ne le sont pas; s'accoutumer à l'usage différent qu'ils ont fait du même idiome; et ce n'est qu'en possédant en ce genre beaucoup d'objets de comparaison que l'on peut s'assurer de ne pas se méprendre à l'analogie, que mille nuances très-délicates peuvent rendre trompeuse.

J'ai toujours pensé, quant à moi, qu'un homme de sens, qui n'aurait pas l'avantage d'avoir appris le latin dans sa jeunesse, et qui voudrait se mettre en état de lire Horace et Tacite avec cette facilité sans laquelle il n'y a point de plaisir, ne pourrait pas y employer moins de deux ans, à cinq ou six heures de travail par jour; et certes, il n'aurait pas perdu son temps. Mais pourquoi donc, me dira-t-on, en demander quatre à vos élèves? Pour bien des raisons faciles à concevoir. D'abord, un homme fait a la tête plus forte, l'attention' plus soutenue, la volonté plus décidée. De plus, en apprenant le latin, c'est le latin seul qu'il voudra apprendre; et j'ai observé que le latin' met dans la tête des jeunes gens une foule d'autres connaissances qu'il importe d'y mettre dans l'age où l'on a tout à apprendre. Enfin les conceptions du premier âge sont vives, mais ont besoin de la répétition habituelle pour se graver dans la tête; et je conclus par un principe général qu'on ne saurait contester : On ne sait

bien, très-bien, dans le reste de sa wie, que ce que l'on a bien appris de bonne heure; il est donc nécessaire de ne rien négliger pour bien apprendre dans la jeunesse; et la jeunesse, à raison de sa légèreté naturelle, égale à sa facilité, n'apprend bien qu'en étudiant beaucoup.

Nous voici parvenus aux deux années de philosophie. J'en changerais entièrement le systême et le langage. Plus de cahiers de logique, de métaphysique, de morale, en mauvais latin: ce malheureux latin, mal appliqué, a perpétué dans les écoles la funeste habitude de parler sans s'entendre. Parlons français; nous serons forcés d'avoir du sens. Un extrait bien fait de la Logique de Port-Royal, et de l'Art de Penser, du père Lamy, suffirait pour mettre les jeunes gens au fait des procédés et des règles du raisonnement: pour la métaphysique, Locke et Condillac, les deux seuls philosophes chez qui l'on trouve ce qu'il nous est possible de savoir sur l'entendement humain, et ce qu'il y. a de plus probable sur les opérations intellectuelles : pour la morale, le Traité des Devoirs de Cicéron; il contient tout. A l'égard des différentes parties de la physique et des mathématiques, nous avons en ce genre beaucoup d'excellents ouvrages : c'est à la sagesse et aux lumières des professeurs à les choisir, à les expliquer aux écoliers, en y joignant le secours des expériences. Cette partie de la philosophie a fait de si grands progrès parmi

nous, et s'appuie maintenant sur des prîncipes si sains, qu'il n'est plus permis de revenir aux rêveries de Descartes et à celles des anciens. Ce qu'il y a de bon dans ce philosophe est assez connu pour que tout professeur instruit puisse apprendre à ses disciples à le séparer de sa mauvaise physique.

On croit peut-être mes élèves parvenus au terme de leurs études, parce qu'ils ont fait leur philosophie. Point du tout; ils ont seize ans, et je termine le cours que je propose, en consacrant leur dix-septième année à une dernière classe que l'on peut rendre très-importante, et que je regarde comme le complément des études : je l'appellerai rhétorique supérieure, ou classe d'éloquence française, parce qu'elle ne serait destinée qu'à former des orateurs dans notre langue, et qu'il n'y serait plus question du latin, dont je les suppose suffisamment instruits. Si l'on veut apprécier mes vues dans cette nouvelle institution, que l'on fasse attention à deux choses: d'abord, à l'importance prépondérante de l'éloquence; ensuite, à la méthode des anciens, qui étaient assez éclairés pour ne séparer jamais la philosophie de l'éloquence, et regarder même la première comme la base de l'autre : il suffit de lire la rhétorique d'Aristote pour en être convaincu. En effet, il faut que l'éloquence s'appuie d'abord sur la raison; et concevez quel avantage auront nos jeunes gens, qui, après avoir essayé

leurs forces dans une première année de rhétorique, à un âge où l'esprit et l'imagination sont pour ainsi dire dans leur première fleur, reviendront ensuite à l'art oratoire, forts de deux ans de travail et de réssexion employés à mûrir leur jugement, et à étendré leurs idées par les connaissances philosophiques. C'est véritablement dans cette dernière année que les jeunes gens vont faire l'épreuve de ce qu'ils peuvent être un jour; c'est là que je veux les accoutumer à penser et à s'exprimer, et les élever à toute la hauteur de ce grand talent de la parole, le dominateur naturel des hommes rassemblés. N'oublions pas surtout, et c'est mon dernier motif, qu'ils sont déja dans un âge capable de sentir toute l'importance de cette classe, et que l'on peut, par conséquent, espérer d'eux tout ce que peuvent produire l'émulation et l'envie de parvenir.

Voici quel serait le plan du travail de cette classe. On y lirait les orateurs grecs et latins, non plus pour les expliquer (nos jeunes gens sont au-dessus de cela), mais pour étudier chez eux toutes les ressources de l'art oratoire, analyser tous leurs moyens, développer toutes leurs beautés, scruter tous les secrets de leur génie et de leur élocution. On y joindrait, dans le même esprit, la lecture des orateurs français. Il est vrai que celle-là ne pourrait guère fournir jusqu'ici que des modèles du genre démonstratif et judiciaire, que je ne veux pas négliger non plus;

mais en peu d'années, elle nous en donnera aussi du genre délibératif: on peut en juger par ce qu'une seule année a déja produit en ce genre. Je demanderais à nos élèves cinq compositions par semaine; d'abord deux dans le genre délibératif, savoir, une pour établir une opinion, une autre pour la combattre; ensuite deux pour le genne judiciaire, savoir, une pour l'attaque, une pour la désense; enfin une dernière dans le genre de l'éloge, qui mérite toujours des encouragements, parce que, pour mériter d'avoir de grands hommes, c'est un titre de plus que de savoir les honorer et les louer dignement; ou bien ce serait le développement de quelque vérité générale de morale ou de politique, ce qui rentre encore dans le genre démonstratif.

On sent bien qu'il ne s'agirait plus ici de dicter de qu'on appelle des matières d'amplification. Nous n'avons plus affaire à des enfants. Le maître donnerait le sujet, et abandonnerait les disciples à leur génie. Il est temps de les exercer à marcher sans guide : ils s'égareront ou tomberont souvent; mais c'est au professeur à les relever ensuite, ou à les ramener à la vraie route, en leur montrant la cause de leur chute ou de leur égarement. Il faut surtout qu'il leur apprenne à saisir toujours le point de la question, et à la traiter avec une mesure proportionnée à la nature des choses: L'amplification est bonne pour des rhétoriciens novices, dont il ne s'agit que de tirer ce qu'ils ont d'idées bonnes ou mauvaises sur chaque objet.

Ici je veux qu'on leur apprenne quand il convient de s'étendre et quand il faut se resserrer; quand l'abondance est nécessaire pour obtenir un effet par l'accumulation progressive des moyens développés; quand il faut réunir toute sa force dans un seul moyen, pour produire une impulsion rapide, ou porter à l'adversaire une atteinte renversante. Ainsi je leur donnerais, tantôt des sujets où il ne faudrait que vingt phrases pour frapper un grand coup, tantôt des sujets où il faudrait parler une demi-heure pour dire tout; et je conseillerais aux professeurs d'indiquer cette différence, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de l'apercevoir eux-mêmes.

Ce n'est pas tout: il est d'une nécessité capitale de les accoutumer à parler sans préparation; jamais, sans ce talent, un orateur ne serait puissant dans la délibération. C'est là où les anciens triomphaient, surtout à Rome; nous avons une foule de preuves et de monuments qui ne permettent pas d'en douter: mais aussi c'était l'étude de toute leur vie, et surtout un des objets principaux de leur éducation. La méthode des maîtres, à cet effet, était de rendre continuellement présentes à l'esprit des élèves toutes les idées générales qui rentrent ordinairement dans les questions particulières, et c'est à quoi leur servait la philosophie. On conçoit que ce n'est

que par une habitude résléchie que l'on peut acquérir cette facilité de classer sur-le-champ toutes les idées essentielles qui peuvent s'offrir dans une question, et de les présenter à l'auditoire dans leur ordre naturel, de manière à ne partir jamais d'un point sans savoir où l'on doit arriver. Ensuite l'exercice de la parole les accoutumera par degrés à cette rapidité de conception qui ne permet pas de commencer une phrase sans savoir comment on la finira. Nous sommes encore si neufs dans cette partie, qu'il faut bien excuser aujourd'hui ceux que nous voyons à tout moment prendre la parole avec une grande assurance, mais sans savoir ce qu'ils vont dire, et s'embarrassant dans leurs constructions de manière que, pour trouver la fin, il faut qu'ils reviennent sur le commencement. Rien n'est plus désagréable ni plus ridicule; c'est l'enfance de l'art de parler: et pour ne pas y laisser mes élèves, je les habituerais, plusieurs fois la semaine, à parler d'abondance sur un sujet donné, et à traîter sur-le-champ une question contradictoirement. Ils apprendraient dans ces luttes répétées, à manier leur langue avec flexibilité, à trouver facilement l'expression de leur pensée, à disposer l'une en même temps qu'ils conçoivent l'autre, à s'affermir, à s'échauffer par la confiance de leurs forces acquises, au lieu de les perdre, comme il arrive trop souvent, par la défiance et par l'embarras. Le maître doit surtout

avoir attention à leur faire sentir que, quand on revient sur une phrase commencée, c'est le plus souvent fante de bien connaître les ressources de la langue. C'est une observation qu'on peut faire tous les jours, qu'il n'y a point de phrase qu'on ne puisse finir convenablement, et de quelque manière qu'on l'ait commencée; et souvent l'auditeur instruit la terminerait quand le parleur, troublé ou inexpérimenté, ne saurait en sortir sans retourner sur ses pas.

Je n'ai pas besoin d'avertir combien, au milieu de ces exercices oratoires, il dépendrait du professeur de former le citoyen en même temps que l'orateur, et d'attacher, par le choix des sujets, leur talent et leur ame à la chose publique. Il ne tient qu'à lui de leur inspirer un profond res pect pour la vérité et la raison, qui sont les éléments des bonnes lois, et les principes des salutaires résolutions; et pour cela, le meilleur moyen, c'est de leur montrer que l'éloquence n'est jamais véritablement grande, véritablement triomphante, que quand elle est l'organe de la vérité et de la justice; de leur faire voir combien c'est un talent secondaire, une faculté de rhéteur subalterne, de placer d'abord la question sous un faux jour, pour s'étendre ensuite dans un étalage de lieux communs qui peuvent être plus ou moins bien déduits, faire plus ou moins d'illusion à l'ignorance, ou flatter plus ou moins l'esprit de parti, mais qui ne vous

assurent qu'une défaite honteuse, dès que la parole est donnée à celui qui sait et veut traiter la question. Le professeur pourrait en donner des exemples, établir un point de discussion, montrer le peu qu'aurait à faire celui qui voudrait défendre la mauvaise cause; combien il lui serait facile de parler long-temps, et même avec de l'éclat dans les détails, sans aller jamais au fait; mais aussi à quelle confusion il s'expose lorsque l'on met au grand jour sa mauvaise logique ou sa mauvaise foi.

S'il est permis quelquesois de citer un fait où l'on est pour quelque chose, afin de donner plus de poids à ses principes, je raconterai à ce sujet ce qui arriva, il y a quelques années, à une séance du Lycée. J'y rendais compte de la fameuse querelle d'Eschine et de Démosthène: j'avais exposé les faits de manière que l'auditoire, bien instruit du fond du procès, savait très-bien que Démosthène avait toute raison, qu'il était justement honoré par ses concitoyens, et qu'Eschine, qui lui contestait la couronne décernée par les Athéniens, n'était qu'un calomniateur envieux et mercenaire. Cependant il avait de l'esprit et du talent : je traduisis d'abord les morceaux les plus séduisants de son discours; c'est par lui qu'il fallait commencer, puisqu'il parla le premier. Un de ces morceaux est fait avec tant d'artifice, l'orateur y présente si adroitement un point de vue très-spécieux en morale et en politique, que l'assemblée, éblouie un moment, et ne s'apercevant pas que, si le principe était vrai et supérieurement développé, l'application était fausse, témoigna par un murmure d'inquiétude, et ensuite par un silence de consternation, combien elle craignait qu'Eschine n'eût raison, et que Démosthène n'eût rien à répondre. Je me hâtai de la rassurer, et lui annonçai que ce qu'ils croyaient si terrible pour Démosthène allait lui ménager le plus beau triomphe. En effet, un moment après je lus la réplique de l'orateur. L'effet qu'elle produisit fut un transport universel: on sentit, en écoutant ces deux hommes l'un après l'autre, qu'il était impossible de voir l'un élevé plus haut, ni l'autre précipité plus bas; il semblait que le mensonge ingénieux eût brillé un moment à leurs yeux comme l'éclair, mais que la vérité éloquente répandît ensuite dans l'assemblée comme des flots de lumière; et l'on sut comprendre alors, en se reportant dans l'assemblée d'Athènes, que, si dans un pareil moment Démosthène avait dû monter jusqu'au ciel, son adversaire avait dû être réduit à ne pas lever les yeux.

De pareils exemples instruiraient les jeunes gens à n'apprécier l'éloquence que par l'usage qu'on en sait faire.

Comme cette nouvelle institution est destinée, par sa nature, à l'élite des étudiants, cette chaire que je propose serait unique, comme celle qui fut établie à Rome pour Quintilien. Je placerais la nôtre à perpétuité au Collége-Royal, établissement fort beau en lui-même, et qui fait honneur à François I<sup>er</sup>, son fondateur.

Je commencerais par le réunir à l'Université, comme étant le complément de l'instruction publique, et j'y adapterais un régime fait pour rentrer dans le plan qui nous occupe. Je bornerais ce collége à la chaire d'éloquence française, et à cette espèce d'enseignement qui est accompagnée de démonstrations et d'expériences, et offre par conséquent des secours et des lumières que tout le monde ne peut pas se procurer. La géométrie, l'astronomie, la mécanique, la physique, la chimie, l'histoire naturelle: voilà ce qui doit être professé au Collége-Royal par des hommes d'un mérite assez supérieur pour éclairer les travaux et les efforts de ceux qui cultivent les sciences en leur particulier. Je regarde aussi l'étude approfondie de la langue grecque comme une science; et, sans rien ôter au mérite reconnu de ceux qui l'enseignent, je désire qu'on y appelle quelque jour M. de Villoison. Les langues orientales sont une étude difficile et rare, et que la politique a rendue nécessaire: c'est une raison pour la conserver et la perpétuer.

Mais, pour tirer tout le parti possible de cette institution, les classes doivent être ouvertes tous les matins régulièrement pendant deux heures; et, pour suppléer les professeurs, en cas de ma-

ladie, et n'être jamais dans le cas de frustrer le public, il faut adopter, comme dans l'Université, des agrégés. Disons un mot de cette institution naissante, et de la forme qu'on peut lui donner.

Le nombre des agrégés est borné à soixante. Il faut le rendre illimité, et substituer ce grade à la maitrise-ès-arts, dont on a tant abusé. Autant les examens de celle-ci étaient insuffisants, autant ceux des agrégés sont sévères, parce que ce titre les met en droit d'aspirer seuls aux chaires vacantes; et cette espèce de concours a déja valu à l'Université d'excellents sujets. Pour rendre à chaque vacance de chaire le concours moins nombreux et le choix moins difficile, il serait bon que les agrégés se partageassent entre les différents colléges, et que chacun d'eux attachât son grade à telle ou telle maison: l'élection se ferait à la pluralité des voix, par les professeurs et le principal: celui-ci n'aurait que sa voix comme un autre; mais, en cas de partage, la sienne aurait la prépondérance. Dans tous les cas, l'élection doit être ratifiée par l'administration municipale. J'observerai la même chose pour le choix d'un principal dans chaque collége : je l'attribuerais aux professeurs. En cas de partage, le tribunal du recteur déciderait.

Pour donner plus de consistance et plus de vie au Collége-Royal, j'y admettrais des pensionnaires, et ce seraient ceux qui, au sortir du collége, voudraient perfectionner leurs études par un travail de quelques années, et préféreraient l'emploi de ces années précieuses au dangereux empressement d'entrer à dix-sept ans dans le monde.

On demandera ce que je fais des professeurs que je supprime: rien n'est moins difficile. Ceux de cinquième, quatrième, troisième et seconde, se trouvent naturellement placés dans mes quatre classes d'humanités. A l'égard de ceux de sixième et de septième (ceux-ci ne sont pas même professeurs, ce sont des maîtres d'écoles payés par les écoliers), les premiers auraient la pension d'émérite, qui équivaut aujourd'hui àpeu-près aux honoraires, et pourraient d'ailleurs, comme les agrégés, se présenter au concours pour la première et la seconde des humanités. Les maîtres de septième pourraient être placés dans les premières écoles.

Si l'on supprimait des professeurs du Collége-Royal, suivant les vues que j'indique, il serait juste de leur laisser leur traitement pendant toute leur vie. C'est un objet de peu de conséquence pour l'État, important pour ceux qui l'ont acquis par de longs travaux, et de cette manière personne n'aurait à se plaindre.

Le professeur d'éloquence française au Collége-Royal serait au choix du conseil-général de l'administration municipale; il doit être dicté par la voix publique. Elle pourrait aussi prendre les maîtres des premières écoles parmi les plus in-

struits et les mieux famés des maîtres-ès-arts. Les autres, qu'il serait d'autant plus dur de soumettre à un nouvel examen, qu'aucune loi ne doit avoir d'effet rétroactif, seraient admis comme agrégés au concours pour la première des humanités.

Je regarde comme un point capital, que nul n'ait le droit d'ouvrir une maison d'éducation publique, hors celles qui seront légalement autorisées, sous le titre générique d'écoles municipales. Il ne doit pas plus être permis de se porter pour instituteur public sans titre et sans examen, que d'avoir une boutique d'apothicaire sans avoir prouvé que l'on connaissait les drogues, sans quoi les individus courraient risque d'être empoisonnés au moral comme au physique. Quant à ceux qui ne voudraient pas subir d'examen, ou qui n'auraient pas été admis, il leur restera toujours la ressource des leçons particulières que donnent dans les maisons ceux qui enseignent à lire, à écrire, les mathématiques, la géographie, les langues, etc. Chacun est maître de choisir, chez soi, à ses risques et fortunes, le précepteur qu'il veut donner à ses enfants : il n'en est pas de même d'un établissement public.

Je laisserais subsister le pensionnat dans les colléges, mais seulement en chambre commune: ce qu'on appelle chambres particulières n'y doit pas être souffert. Ceux qui ne voudraient pas mettre leurs enfants en chambre commune, peu-

vent leur donner chez eux des instituteurs particuliers, et les envoyer en classe au collége.

Les chambres communes ont sans doute des inconvénients pour les mœurs, mais aussi elles ont de grands avantages; et, quant aux abus qu'il faut prévenir, c'est au corps municipal à rédiger dans sa sagesse un plan général d'administration intérieure pour toutes les maisons d'éducation soumises à sa surveillance. L'office des visiteurs-généraux serait de voir si l'on s'y conforme exactement; et si les principaux s'apercevaient, dans la pratique, d'un vice réel, ou d'un mieux possible, ce serait à eux à le proposer au tribunal du recteur, qui en référerait à la municipalité.

Chaque principal doit disposer chez lui des places de maîtres de chambres communes, et de celles d'administration domestique. Son droit et son intérêt s'y trouvent réunis de manière à faire présumer de bons choix. Il ne doit d'ailleurs avoir aucune autorité sur les professeurs, si ce n'est celle de faire observer les statuts généraux, et d'en déférer la violation au tribunal.

Je rappellerais les prix de l'Université à leur institution primitive. On sait que, dans l'origine, on n'était admis à y concourir que depuis la troisième jusqu'à la rhétorique; les basses classes furent ensuite appelées à ce concours. C'est ignorer la proportion naturelle des choses. Il est ridicule de couronner avec tant d'appareil

quelques constructions latines. Il faut sans doute de l'émulation dans tous les grades; mais les prix des collèges suffisent aux classes inférieures, et l'espoir d'être un jour choisi dans les supérieures pour composer à l'Université, est un motif assez fort d'encouragement au travail. Pour relever les récompenses et les distinctions, il convient, à tout âge et en toute chose, de les classer et de les mesurer. Dans le nouveau plan, les prix de l'Université seraient réservés pour la dernière des humanités, la rhétorique et la grande classe d'éloquence française. Les prix de celle-ci seraient donnés par le maire de Paris, et le premier serait celui d'éloquence délibérative. La distribution en serait promulguée en français. Les autres, proclamés en latin, seraient distribués par le recteur.

J'ai lu chez quelqu'un de ces nouveaux moralistes, de ces singes de Rousseau, qui s'imaginent atteindre à sa réputation et à son éloquence en courant comme lui après les paradoxes, qu'il n'y avait rien de si dangereux que ces distributions de prix; qu'elles ne sont bonnes qu'à donner de l'amour-propre aux enfants, qu'à les accoutumer à vouloir être les premiers, etc. Voilà de plaisants maîtres de morale! Que penser de gens qui en sont encore à ignorer ce que tout le monde sait, qu'il faut un mobile à l'homme, et sur-tout dans le premier âge, pour lui faire aimer le travail et fuir la dissipation? Et ce mobile peut-il

être autre chose que l'amour-propre bien dirigé? Ces sublimes rigoristes voudraient-ils par hasard l'anéantir dans l'homme? Ce projet serait une belle conception! Et par où done voudraient-ils mener les hommes? par le beau idéal, le τὸ καλόν de Platon? Quelles réveries! Ils voudraient être les premiers. Le grand mal de vouloir faire mieux que les autres! Celui qui ne le veut pas est un pauvre homme; et celui qui feint de ne le pas vouloir est un hypocrite. — Mais il vaut mieux être le premier en sagesse et en vertu.-Qui en doute? L'un empêche-t-il l'autre? En ce cas, proscrivez donc les talents, car l'usage peut en être indifféremment bon ou mauvais; et il en est de même de tout ce qui appartient à l'humanité. Qui doute qu'une bonne éducation ne doive enseigner que les talents ne sont estimables que lorsqu'on les emploie au bien de ses semblables? Mais avant d'avoir à faire cette leçon, il faut faire naître ces talents qui coûtent à acquérir; et comment y parviendrez-vous sans l'émulation, qui n'est autre chose que l'amourpropre bien entendu? Il y a eu dans l'antiquité un petit peuple (les Méthymnéens, je crois), si sottement jaloux, qu'une de ses lois portait : Si quelqu'un veut exceller parmi nous, qu'il aille exceller ailleurs. Mais aussi l'on ne connaît ce peuple, que par ce ridicule excès de sottise et d'envie.

Remarquez que ces prétendus philosophes, qui

déclament ainsi contre l'amour-propre, ne peuvent pas être mus par l'amour du vrai et du hon, puisque leur doctrine y est évidemment opposée par ses conséquences, et qu'il en résulte que, voulant paraître au-dessus de l'amour-propre, ils en affichent un, le plus mal entendu de tous, celui de se distinguer par la singularité des paradoxes : ce qui est toujours si facile en comptant pour rien le bon sens.

Je compte pour beaucoup assurément, et je mets avant tout les qualités morales; aussi voudrais-je, aux autres prix qu'on distribue dans les écoles, en ajouter un nouveau, celui de sagesse. Il serait donné avant tous les autres, dans chaque maison seulement (ce n'est que là que l'on peut se comparer), et ce seraient les écoliers euxmêmes qui, en donnant leur suffrage par écrit, le décerneraient à celui de leurs camarades qui, pendant le cours de l'année, leur aurait paru le plus docile à ses maîtres, et le meilleur, sous tous les rapports, envers ses condisciples. Je serais bien étonné s'il arrivait qu'ils se trompassent, et que l'avis du maître ne fût pas d'accord avec le leur; mais, dans tous les cas, il faudrait s'en tenir à ce dernier.

Ce prix, qui aurait, je crois, de très-bons effets, n'aurait plus lieu dans la grande classe d'éloquence française. Ils doivent tous, à l'âge de seize à dix-sept ans, être censés assez sages, relativement aux classes précédentes, pour n'avoir pas besoin d'un prix de sagesse.

Je pourrais m'étendre sur les détails, mais il me suffit d'avoir posé, autant qu'il est en moi, les principes généraux sur lesquels je pense qu'on doit régler l'éducation publique, et c'est de ce grand ouvrage que tout bon citoyen doit dire:

Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli, Si patriæ volumus, si nobis vivere cari.

( Hor. ).

FIN

# **TABLE**

# DES MATIÈRES.

## TROISIÈME PARTIE.

## DE LA PHILOSOPHIE DU XVIII° SIÈCLE.

| SUITE DU LIVRE IV <sup>e</sup> . des sophistesPage | ľ          |
|----------------------------------------------------|------------|
| CHAPITRE III Diderot                               | ibid.      |
| Section première. Commencements de cet             |            |
| écrivain                                           | ibid.      |
| Sect. II. Des Pensées philosophiques               | 14         |
| Sect. III. Lettre sur les Aveugles, à l'usage      |            |
| des Clairvoyants                                   | <b>6</b> 0 |
| SECT. IV. L'interprétation de la Nature, et        |            |
| les Principes de Philosophie morale                | 82         |
| Sect. V. De l'Éducation publique                   | 123        |
| Sect. VI. Code de la Nature                        | 160        |
| Sect. VII. Vie de Sénèque                          | 278        |
| FRAGMENTS. Sur Boullanger                          | 296        |
| Sur le Systême de la Nature                        | 300        |
| Sur Jean-Jacques Rousseau                          | <b>314</b> |
| Sur les Confessions                                | 328        |
| De Jean-Jacques Rousseau                           | 332        |
| Pour l'histoire de la Philosophie du dix-          |            |
| huitième siècle                                    | 35 r       |

### 

£

FIN DE LA ȚABLE.

# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE COURS DE LITTÉRATURE.

(Les chiffres romains indiquent le volume, et les chiffres arabes la page.)

## A.

ABRILARD, homme célèbre dans les écoles du dousième siècle, V, 17.

Azir, évêque de Rhodes, a écrit une vie de Vincent de Paul, XIV, 208.

Absalon, tragédie de Duché, VI, 196. Idée de cette pièce, ibid. et suiv.

Académie française'; anecdote sur une réforme projetée de ce corps, I, 436, et à la note.

Acajou, de Ducles, a fourni le sujet d'un opéra comique, XIV, 286.

Accius, l'un des premiers tragiques qui aient paru chez les Romains. Idée de ce poète, II, 49.

Acerbe: différentes acceptions de ce mot, XIII, 53, à la note.

Acharniens, titre d'une des comédies d'Aristophane; comme il parle avantageusement de luimème, II, 75. Idée de cette pièce, 76 et suiv.

Achille, rôle de l'Iphigénie d'Euripide, infiniment inférieur à celui de l'Iphigénie de Racine, V, 471 et suiv.

Actes sacramentaux: ce que c'est sur le theatre espagnol, V. 162. Acteurs (les) ont exercé depnis

Acteurs (les) ont exercé, depuis Aristote jusqu'à nos jours, une tyrannie sur les auteurs dramatiques, I, 73.

Andreon, poète anglais: morceau de sa tragédie de Caton, imité de Mussillon, VII, 359.

Adélaide du Guesclin; tragédie de Voltaire; trait historique qui a fourni le sujet de cette pièce, et examen d'Adélaide, IX, 246 et suiv.; les premières scènes du troisième acte sont un peu languissantes, 268; a été la dermière pièce dans laquelle Le Kain ait joué, 284; peut être placée parmi les meilleures de l'auteur; pourquoi, ibid.; la versification en est faible, ibid.; pourquoi elle a été vivement critiquée, 256; rhabiliée sous le nom du Duc de Foix, ibid.; a été remise; malgré l'auteur, sous son ancien nom par Le Kain , 287; obser-

vations sur le style de cette pièce, 288; il y a peu de dénouements aussi beaux sur le théâtre, 284.

Adèle de Ponthieu, tragédie de La Place; mauvais succès de cette pièce,.XIV, 339.

Adelphes (les), comédie de Térence; la meilleure aprés l'*Andrienne*, II, 132.

ÆLIKN, polygraphe gree, IV, 402. Affections bienfaisantes de la nature: ce que c'est, suivant Diderot, XVI, 205.

Agamemnon, tragédie d'Eschyle, I, 305; idéc de cette pièce, 306 et suiv.

AGATHARQUE, architècte grec, a sait un traité sur l'architecture scénique, I, 300.

AGATRIAS, épigrammatiste grec, II, 225.

Agathocle, tragédie de Voltaire. qu'il apporta à Paris en venant y mourir, X, 397; idée de cette pièce, 406 et aniv.; rejoués le jour de l'auniversaire de sa mort,

Age auquel on peut être admis aux études des éolléges, XVI,

Agéciles, tragédie de P. Corneille: ce qu'en dit Fontenelle, V, 290. Agriculture (l'), poème de M. Rosset; quand il fut composé, VIII, 308. Cet ouvrage, consacré uniquement aux opérations rarales, n'est relevé par aucun épisode ni par aucun trait d'imagination, 309; et pourquoi, ibid.; sa versiduation est une prese rimée, 310; extetion du début, ibid.; de l'application de l'astronomie à l'agriculture, 312; morceau cité sur les objets relatifs au labourage, 314'; description d'une ALEXANDRE (le Grand) fit revoir tempète, ibid.; sa description du cheval compasée avec celle de

M. Delille, 320; peinture du coq, 321.

Ajax furieux, tragédie de Sophocle, I, 337; idée de cette pièce, 342 et suiv.

Alaric, titre d'un poème épique du slècle de Louis XIV, jugement qu'on en porte, V, 131; morceau cité, ibid.

Almore, député à la Convention; ce qu'on dit de lui, VIII, 41, à la note.

Alcke, poète lyrique grec, dont il ne nous reste rien, II, 151.

Aloeste, tragédie d'Enripide, II, 35 et suiv.

Alceste, opéra de Quinault, fort supériour à son Cadmus, VI, 386; morceau cité, sublime, suivant Voltaire, 387 et suiv.

Alveste, opésa, par le baron du Roullet, musique de Gluck : la versification en est pitoyakle. . Idée de cette pièce, XII, 223.

Alcoste, tragédie de la Grange -Chancel, XI, 166.

ALCIBIADE, orateur gree, ce qu'en pensait Cicéron, III, 165.

Alcibiade, titre de deux dialogues de Platon, où l'on remarque le plus de conformité avec les moralistes chrétiens, IV, 108 et suiv.; prière à Dieu qu'on y trouve, 109.

Alcibiade, tragédie de Campistron, VI, 191.

Alcides, ce qu'on entend par ce mot, VIII, 88; mis en parallèle avec les Alexandres à quatre sous per jour , 89:

Alegone, opéra de La Motte. Idée de cette pièce, XII, 29 et saiv. Alcyonée, tragédie de Da Ryer, out dans le temps quelque succès, VI, 161.

les poèmes d'Homère par Callisthène et Anaxarque, et enparallèle avec Philippe son père, par Justin, IV, 38 et suiv.

Alexandres à quatre sous par jour, mis en parallèle avec les Alci-

des. (Voyez Alcides).

Alexandrin, mesure de vers de douce syllabee; d'où lui est venu ce nom, V, 70. L'uniformité du rhythme de ce vers étonne et ennuie les jeunes gens, et pourquei, VIII, 300. M. Delille s'est appliqué à le maîtriser, et lui a donné le mouvement le plus diversifié, 305.

Allégorie (de l'); définition de cette figure, III, 95; est une suite de métaphores, ibid. et suiv.; bel exemple de cette figure dans le Menriade, 97 et suiv.; antres exemples, 99 et suiv.; l'allégorie doit être artistement tissue et transparente, 100; les apologues sont des espèces d'allégories, 101; allégorie muette, ce que c'est, ibid.

Allégories (les), genre de poésic dans lequel J.-B. Rousseau a réussi, VI, 485; sont mortellement ennuyeuses, ibid.; celle de Pluton est contre le parlement qui l'avait condamné, ibid. Allemands (les); ce qui a retardé chez eux leurs progrès dans les

lettres, III, 413.

Affiance de mots; ce que Racine le fils appelait ainci, V, 149. On a dit que Veltaire en avait pen, ibid.; définition de ces mots, 136 et suiv.; beaux exemples cités, 137 et suiv.; Racine, Boilean et Voltaire accusés de n'en avoir pas assez, 149. Alzira, tragédie de Voltaire; sujet pris dans le Nouveau-Monde, I, 71, et IX, 337; en quel temps a été jouée, IX, 297; objet principal de cette pièce, son dé-

nonement, 338; dans quels lieux l'auteur la compose, ibid.; quelles étaient ses occupations, ibid.; sujet absolument d'invention, 344 et spiv.; irrégularité que l'auteur eût pu éviter par rapport aux personnages, ibid.; aurait pu se rapprocher davantage de l'histoire, 345; idée du caractère de Montèze, 348; de celui de Gusman, 349; de celui d'Alzire, 350; de Zamore, ibid., et 367; le troisième acte est la production la plus originale, ce que Voltaire a fait de plus beau, 364; ressemblance qu'on a cru voir d'Alzire avec Zénobie et Pauline, ibid.; sur quoi est fondé le dénouement de cette pièce, 368 et suiv.; le grand mérite de la versification y brille avec éclat, 369; réponse à quelques critiques, 370; endroits où la vraisemblance est violée, 373; vers de Gresset sur cette pièce, 375; observations sur le style, 376; belle image d'un vaisseau qu'on y trouve, V, 145. Amadis de Gaule, treduit per M. le comte de Tressan. Idée de cet ouvrage, XIV, 290. Les Amadis ont toujours tenu le premier rang dans les vomans de la chevalerie, 291. Quel est l'auteur de la première traduction en notre langue, ibid. Mademoiselle de Lubert en a donné un extrait épuré en huit volumes, ibid. Cet ouvrage est originairement français, et écrit en langue picarde, 292. Tirade de Voltaire au sujet de ce roman, **293.** 

Amadis, opéra de Quinault. Son prologue est des plus ingénieux, selon l'opinion de Voltaire, VI, 393; idée de cette pièce, 394

et suiv.

Amadis de Grèce, opéra de La Motte. Idée de cette pièce, XII, 21.

Amant auteur et valet (l'), comédie de Cérou, XII, 533.

Amants brouillés (les), comédie de Quinault, VI, 323.

Amants généreux (les), comédie de Rochon de Chabanes, tirée d'un drame allemand de Lessing. Idée de cette pièce, XI, 639.

Amant jaloux (l'), opéra comique de d'Hèle; d'où tiré, XII, 508; idée de cette pièce, ibid.; est le chef-d'œuvre de l'opéra comique, 516.

Amans magnifiques (les), pièce de Molière, est moins une comédie qu'un divertissement fait pour la Cour; VI, 238.

Amasis, tragédie de La Grange, eut le plus grand succès, IX, 132; n'est plus jouée aujourd'hui; et pourquoi, ibid.; c'est le sujet de Mérope défiguré, ib., XI, 156; analyse et examen de cette pièce, ibid., et suiv.

Amazones (les), opéra de La Motte. Idée de cette pièce, XII, 22.

Ambroisz (Saint), père de l'Église. Idée de son style, V, 15 et suiv. Amélie. Idée de ce roman de madame Riccoboni, XIV, 267.

AMELOT DE LA HOUSSAIR a voulu en vain justifier Machiavel sur son ouvrage du Prince, V, 43.

Aménaïde. Rôle de la tragédie de Tancrède; rapprochement de son dénouement avec celui d'Iphigénie, V, 496et sniv.

Aménophis, tragedie de Saurin. Ce que l'on dit de cette pèice; XI, 231.

Ami du Peuple, abominable feuille périodique de Marat pendant la révolution, XIV, 489; idée de cet ouvrage, XV, 272; il faut toujours prendre l'inverse sur le titre de ces livres, ibid.

Ami de la maison (l'), opéra comique de Marmontel, mis en musique par Grétry, XII, 165 et 418; XIII, 504.

Ami des hommes (l'), ouvrage du marquis de Mirabeau. Idée de ce livre, XV, 271.

Amitié des véritables gens de lettres, vérité triste et mot de l'Évangile qu'on peut lni appliquer, VII, 30; tirede de M. Gaillard sur cet objet, IV, 214, à la note.

Amitié (à l'), élégie de La Fontaine au sujet de son ami le surintendant Fouquet, VII, 175; morceau cité, 176; est la meilleure que nous ayons en notre langue, 175.

Amitié à l'épreuve (l'), opéra comique de Favart. Idée de cette pièce, XII, 362 et suiv.

Ammien-Marcellin, historien latin du Bas-Empire. Ce que l'on en doit penser, IV, 35; ce qu'il dit du caractère des Gaulois de son temps, XII, 159; et XIV, 494, à la note.

Amour (à l'), vers de Voltaire, VII, 471.

Amour et Psyché (l'), épisode d'Apulée. Idée de cet ouvrage, IV, 391 et suiv.

Amour (l'): c'est un rigorisme outré que de le regarder comme une passion indigne de la tragédie, V, 205. Toutes les nations éclairées nous ont reproché de nous y attacher trop exclusivement dans nos pièces dramatiques, 244. Morceau d'une lettre de Voltaire sur la tragédie d'OEdipe, sur la monotone habitude d'en mettre dans toutes les tragédies, IX, 3 et suiv. Son interêt sur la scène est le plus

paissant de tous, 141. Opinion de Voltaire contre et pour, 141-142. Corneille, dans le Cid, a ouvert la route, 141. Racine y a marché constamment avec la plus grande perfection, ibid. Voltaire en a tiré de plus grands esfets que ces deux tragiques, 142. L'amour a souvent l'inconvénient d'affadir la tragédie, 299; Corneille en est la preuve, ibid. Amour malheureux (l'), source de pathétique dans le tragique, la

pathetique dans le tragique, la plus abondante de toutes, I, 79.

Amour tragique (l'). Le rôle de Ladislas eût pu en donner à Corneille une idée, V, 310. Lettre à Saint-Évremond, dans laquelle il énonce ses principes à ce sujet, ibid. Passage de Fontenelle; relatif, ibid.

Amour et l'honneur (l'); apologue de Fontenelle. Idée de cette pièce, VII, 224. Passage cité, ibid.

Amour médecin (l'), comédie de Molière, premiére pièce où il a declaré la guerre aux médecins, VI, 269 et suiv.; fut faite et apprise en cinq jours, 270.

Amour pour amour, comédie de La Chaussée. Idée de cette petite pièce, XI, 424.

Amours de Bastien et Bastienne (les), opéra-comique de Favart, parodie du Devin du village. Idée de cette petite pièce, XII, 307.

Amours d'été (les): idée de cette petite pièce, XII, 304 et suiv. Amours (des), ouvrage d'Ovide. Idée de cet ouvrage, II, 235 et suiv.

Amours des Dieux (les), pièce de Fuselier, XII, 93.

Amphion, opéra de Thomas, XII, 94.

Amphitryon, comédie de Molière, imité de Plaute, II, 108, idée de celle de Molière, VI, 296.

Pea de pièces sont aussi divertissantes, ibid.

Amphitryon, grand - opéra de Sedaine. Idée de cette pièce, XII, 412.

Amnor, aumônier de François 1<sup>er</sup>, était três-versé dans la littératture ancienne, III, 414; s'est distinguépar la naïeveté de sa prose, lue encore aujourd'hui, V, 49.

Amachéon, chansonnier grec. Idée de ce poëte, II, 151; mélait assez volontiers l'image de la mort à celle des plaisirs, 152. Exemple de son désintéressement, 153. Nous avons trois traductions en vers de ses poésies, 154, à la note.

Anaxagona, philosophe grec. La Cosmogonie chantée par Hésiode et Ovide est beaucoup plus sensée que le sienne, IV, 79.

ANAXARQUE, philosophe grec, fut chargé par Alexandre de revoir les poëmes d'Homère, I, 223.

Andocide, ancien orateur grec, III, 164.

Andrienne, (l'), comédie de Térence, II, 123 et suiv. Cette pièce a été transportée sur la scène française, par Baron ou le père Larue, VI, 328 et suiv. Modèle du genre mixte, celui de La Chaussée, XI 402.

ANDRIBUX (M), auteur de la comédie des Étourdis, XII, 319, à la note.

Androgynes (les) ou les Hermaphrodites, ouvrage de Platon, très-ingénieux, qui a fourni à nos poëtes la matière de jolis petits contes, IV, 94.

Andromaque, tragédie d'Euripide, II, 30 et suiv.; différente de celle de Racine, ibid. et suiv.

Andromaque, tragédie de Racine, son premier chef-d'œuvre, V, 336; est une véritable création, ibid.; examen de cette pièce, 338 et suiv.; fut la seconde époque de la gloire du théâtre français, 339; XIII. 64 et suiv. Ce sujet ést tiré de quelques vers de l'Enéide, V, 337. Morceaux cités, 339 et suiv. Beauté du premier rôle, 354. Mot de La Bruyère au sujet de cette pièce, 359. Ses légers défauts, 360. Assertion ridicule du Dictionnaire historique sur cette pièce, V, 470.

Andromède, pièce de P. Corneille, est plutôt un opéra qu'une tra-

gédie , 29a.

Andronic, tragédie de Campistron, Vl, 195. Idéa de cette pièce, ibid.; est la plus passable de l'auteur, ibid.

Ane d'or (l'), roman latin. Quel est son auteur, et idée de cet

ouvrage, IV, 390.

Ange-politiem a fait revivre l'élégance de l'antique latinité, V, 36.

Anglais (les). Ce qui a retardé chez eux le goût de la littérature, III, 413 et suiv. Idée de leur obstination sur le mérite de Shakespeare, leur premier poète tragique, qu'ils mettent au-dessus des auteurs français; XII, 144.

Anglomanie (l'), on les mœurs du temps, comédie de Saurin. Idée de cette pièce, XI, 374.

Animaux malades de la peste (les), fable de La Fontaine. Morceau cité de cette fable, VII, 142.

Annales poétiques, ouvrage périodique. Les auteurs prodiguent au père Lemoine, jésuite, les louauges les plus exagérées, V, 153 et suiv.

Anneau royal, VI, 189.

Annette et Lubin, opéra-comique de Favart. Idée de cette pièce, XII, 307.

Annual, général carthaginois.

Personne n'était plus capable de le faire revivre contre les Romains que Mithridate; V, 453.

Tous ceux qui ont mis sur la scène ce héros ont échoué, XI, 304.

Anseaume. Caractère de ce comique, XII, 517. Idée de son Tableau parlant, 516; du Peintre amoureux de son modèle, ibid.

Antigallicans, société d'Angleterre, ce qu'on en dit XVI, 122.

Antigone, tragédie de Sophocle. Idée de cette pièce, I, 348 et suiv.

Antipuon, ancien orateur grec, III, 164.

Antiquité dévoilée (l'), par Boulanger, ouvrage savant et fort obscur, XVI, 296 et suiv. M. Bailly semble y avoir puisé plusieurs hypothèses de ses Lettres sur les sciences, XIV, 334.

Antiquités romaines, par Denys d'Halicarnasse. Mérite de cet ou-

vrage, IV, 391 et suiv.

Antonelle, fameux révolutionnaire. Citation de quelques morceaux de sa défeuse et de ses principes sur la communauté des biens, XVI, 269 et suiv.

Aper, interlocuteur dans un dialogue attribué à Tacite, et partisan zélé des Romains contre les Aucieus, III, 419; n'épargue pas même Cicéron, 406.

Appolition de Rhodes, poëte grec, a fait un poëme sur l'Expédition des Argonautes. Idée de cet ouvrage, I, 288.

Apologie de Socrate, traité de Platon. Ce qu'on en doit penser, IV,

127.

Apologie (mon), deuxième satire de Gilbert. Examen de cette pièce, XIII, 337 et suiv. Apologue: inventé chez les Orientanx; VII, 513.

Apologues; sont des espèces d'allégories, III, 101.

Apostrophe: bel exemple de cette figure, I, 114.

Apparitions. Lettre plaisante de Pline à ce sujet, III, 499 et suiv.

Appendice, ou observations sur les deux chapitres qui traitent de l'art oratoire, III, 153.

Appétit irascible; ce que Platon entend par-là, IV, 90.

Appétit concupiscible; ce que Platon entend par-là, IV, 90.

Applem, historien grec, a décrit les guerres civiles de Rome. Ce que l'on doit penser de cet auteur, IV, 34.

Apulée, auteur latin, nous a laissé le roman de l'Ane d'or, et l'épisode de l'Amour et Psyché. Idée de ces deux ouvrages, IV, 390 et suiv.; a emprunté de Lucien l'idée de son Ane d'or, 401.

Aquillus, poëte comique latin dont il ne nous est rien resté, II, 104.

Arbre généalogique des sciences humaines (l') du chancelier Racon, a servi de fondement à notre Encyclopédie. Idée de cet ouvrage, XV, 87 et suiv.

Anchias, poëte grec, défendu par Cicéron. Notice historique sur lui, III, 345 et suiv. Morceaux cités, 347 et suiv.

ARCHILOQUE, satirique grec, I, 48; ce que lui ont valu ses satires, II, 177; est l'inventeur du vers ïambe, ibid.

Archontes, premiers magistrats d'Athènes : il y en avait un spécial pour la direction des spectaclos, I, 62; détail de son office, 63.

Aréthuse, parallèle d'une comparaison de ce fleuve, par Malherbe et par Voltaire, VIII,

Argenson (D'), protecteur de Voltaire, VIII, 200.

Augental (D'), ami de Voltaire, qui lui envoya de Berlin sa tragédie de Rome sauvée; ce qu'îl lui en dit, VI, 218.

Ariane, roman de Desmarets, trèsennuyeux. VII, 504.

Ariane, tragédie de Th. Corneille, examen de cette pièce, VI, 180; ce qu'en pensait Voltaire, 181.

Arion, opéra de Fuselier, XII, 90; idée de cette pièce, ibid et suiv.

ARIOSTE, célèbre poëte italien; son énergie, I, 156; a fait oublier le Boyardo et le Pulci, V, 41; l'Italie est encore partagée entre lui et le Tasse, ibid.; son conte de Joconde est inférieur à celui de La Fontaine, snivant Roileau, et supérieur selon Voltaire, VII, 167; justesse de l'opinion de Boileau, ibid.; peinture de sa Fiammetta, imitée par Malfilâtre, VIII, 246; ne voulait que rire et faire rire, VIII, 219.

ARISTARQUE, grammairien grec, a donné la dernière édition des poëmes d'Homère, qui a fait oublier toutes les autres, I, 225; sou nom est devenu un éloge. 226.

Aristocrate: définition de ce mot parmi nous, différent chez les Grecs, III, 431 et suiv.

Aristomène, tragédie de Marmontel : idée de cette pièce, XII, 440; citation de différents endroits, 444 et suiv.

ARISTOPHANE, comique grec, créateur de l'ancienne comédie chez les grecs; combien il avait fait de pièces, et ce qui nous en reste, II, 58; cas qu'en faisait Platon, 59; parallèle de Ménandre avec Aristophane, par

Plutarque, ibid.; il n'était que satirique, 60; conversation simulée au théâtre d'Athènes sur · ce poète, 63 et suiv.; ce qu'on peut étudier de particulier dans ses pièces, 74; ce qu'il dit de lui-même dans la pièce des Acharniens, 75 et suiv.; inimitié qui existait entre lui et Euripide; sur quoi fondée, 76 et suiv.; échantillon des plaisanteries contre Euripide, ibid. et suiv.; idée de sa pièce des Guépes, qui a fourni à Racine le sujet de ses Plaideurs; comment cet auteur a-t-il pu se soutenir malgré son genre, 88; n'a point fait entrer dans ses pièces d'intrigues amoureuses, VI, gt.

ARISTOTE, philosophe gree, I, 9; analyse de sa poétique, 43 et sniv.; quand il la fit, Euripide et Sophocle avaient perfectionné la tragédie, et Démosthène l'éloquence, 218; sa 'Rhétorique est plutôt un traité de philosophie que de l'art oratoire, III, 7; distingue trois genres de composition oratoire, 42; sa philosophie est tombée du temps de Bacon, I, 49; son sentiment sur l'épopée, 1.59; sur la comédie, ib.; sur la tragédie, ibid.; comment il définit la comédie, 63 et suiv.; la tragédie, ibid.; ce qu'il dit en particulier d'Euripide, 80 et sniv.; a été chargé par Alexandre de revoir l'édition d'Homère, appelée de la Cassette, I, 223; nous lui devons d'avoir fait une science de la logique, et un art du raisonnement, IV, 72; était plus profond et plus solide que Platon, 73; l'antiquité lui a décerné le titre de Prince des philosophes, ibid.; doit être étudié par les meilleurs publicistes, 74; son Histoire des animaux est un des plus beaux livres de l'antiquité I, 43; secours qu'il reçut d'Alexandre pour la faire, 46; sentiment de Buffon sur cet ouvrage, ibid. et suiv.; son opinion sur les idées, adoptée par Locke et Condillac, 47; n'est pas orné dans son style, 49; nous n'avons qu'une partie de sa Poétique et de sa Logique, 50. Aristote fut poète et peut-être orateur, note, 417.

Arlequin, principal caractère du théâtre italien, XII, 263 et suiv., n'est qu'une caricature en pantomime, 264; il est quelquefois homme, femme, animal, ibid; citation de quelques - uns de ses quolibets et plaisanteries, XII, 543.

Arlequin Deucalion, idée de cette pièce de Piron, XII, 281.

Arlequin philosophe, opéra-comique par Delisle, XII, 525.

Arlequin poli par l'amour, par Marivaux, XII, 528.

Arlequin sauvage, pièce donnée au théâtre italien, par Delisle: son succès étonnant, XII, 522 et suiv.

Armide, opéra de Quinault, VI, 371; morceaux sublimes qu'on y trouve, 402, et suiv.; idée de cette pièce, ibid. et suiv.; reproche que l'on peut faire au quatrième acte, 403.

Armide à Renaud, héroïde de Colardeau; idée de cette pièce, XIII, 358 et suiv.

ARNAULD (Antoine) trouvait déplacé l'amour d'Hippolyte pour Aricie dans la Phèdre de Racine, V; 552; mettait Athalie au-dessous d'Esther, VI, 81; son sentiment sur la satire en littérature, VII, 34.

ARNOULD (mademoiselle), actrice célèbre de l'Opéra, a contribué, de nos jours, au succès de Castor et Pollux; XII, 77.

ARRIEN, historien grec, a décrit les guerres d'Alexandre; ce que l'on doit en penser, IV, 34.

Arsace et Isménie, idée de ce roman de Montesquieu, XV, 46.

Art d'aimer (l'), ouvrage d'Ovide. Idée de ce poëme, II, 238 et suiv.

Art d'aimer (l'), ouvrage de Bernard; supérieur à celui d'Ovide, II, 239 et VIII, 24<sup>4</sup>1.

Art de parler (excellence de l'), beau morceau tiré de Quintilieu, III, 41 et suiv.

Art de penser (l'). Cet ouvrage du père Lamy suffirait dans les classes de philosophie des Universités, XVI, 376.

Art de ramper en poésie (l'), XIV, 396.

Art oratoire (l'); explication des différents moyens qui y sont employés, considérés particulièrement dans Démosthènes, III, 163 et suiv.; exemples des plus grands moyens qui y ont été employés par les deux plus grands orateurs grecs, 225 et suiv.

Art poétique (l') de Boileau est le code imprescriptible du bon goût, VII, 38; a détruit pour toujours le genre burlesque, 41.

Artaban, héros du roman de Cléopâtre; son caractère est fièrement dessiné, VII, 505.

Artaxerce, tragédie de Le Mierre. Idée de cette pièce, XI, 232; ce que l'on dit de celui de Métastase, ibid.; le même sujet que Stilicon, ibid.

Artémire, tragédie de Voltaire; en quel temps fut jouée, comment reçue, IX, 47; exposition de cette pièce et ses défauts, ibid.

et suiv.; très-suiblement écrite, 51; observations sur son style, ibid. et suiv.

Arténice, nom sous lequel mademoiselle de Rambouillet a paru dans les Portraits de mademoiselle de Scudéry, VII, 504.

Aspar, tragédie de Fontenelle, XV, 37 et suiv.; fut un moment l'espérance d'une cabale ourdie contre Racine par les partisans de Corneille, ibid.; est tombée complètement, ibid.; n'est plus connue que par l'épigramme de Racine, 38; idée de cette pièce, 31.

Assassins payés; quelles gens nos philosophes du jour appellent ainsi, VIII, 336 et suiv.

Astarbé, tragédie de Colardeau. Idée de cette pièce, XIII, 361 et suiv.

Astrate, tragédie de Quinault: Boileau s'est moqué de l'Anneau royal; incideut inutile de cette pièce, VI, 188 et suiv.

Astrée, roman enuuyeux par sa longueur, VII, 503.

Athalie, tragédie de Racine, son plus bel ouvrage, suivant Boilean, VI, 23 et suiv.; Voltaire en a parlé, pendant un certain temps, comme du chef-d'œuvre du théâtre, et ensnite en a fait une critique injuste, et pourquoi, 23 et suiv ; réponse à cette critique, 24 et suiv.; examen de cette pièce, 25 et suiv.; pourquoi l'on n'a pas rendu justice à sa beauté dans sa nouveauté, 81; épigramme de Fontenelle sur cette pièce, 82; anecdote curieuse qui l'a retirée de l'oubli, 83 et suiv.; sentiment de Boileau sur son excellence, ibid.; Dorat l'appelait la plus belle des pièces ennuyeuses, 125; elle prête infiniment à l'action

et au spectacle, X, 368; M. de Buffon a fait devant l'auteur de ce Cours la critique du commencement de la première scène d'Athalie, et pourquoi, VIII, 296, à la note.

Athées: morceau très-serré de principes contre leur doctrine, XVI, 109 et suiv.; Diderot en admet de trois espèces, 32 et suiv.

Athéisme (l'): pourquoi il a fait en peu de temps de si grands ravages en France, III, 458 et suiv.; ce que Platon pensait de cette monstruosité; comment il la punit dans sa République, IV, 98 et suiv.

Athénais, tragédie de La Grange-Chancel. Idée de cette pièce, XI, 168 et suiv.

ATHÉNÉE: ce qu'on dit de ce polygraphe grec, IV, 402.

Atrée et Thyeste, tragédie de Grébillon. Idée de cette pièce, XI, 17; suivant Fréron, le rôle d'Atrée était le plus beau de notre théâtre, ibid.; sujet de cette pièce, 19 et suiv.; ce que disait Voltaire sur ses défauts, 40; endroit d'une singulière vigueur d'expression dont il se moquait a tort, 41; le style de cette pièce est entièrement vicieux, 43; son grand défaut, 44; effet dramatique de son dénoûment, IX, 342.

Atys, opéra de Quinault, VI, 388; sentiment de madame de Maintenon sur cette pièce, ibid.; analyse, ibid. et suiv.; morceaux cités, 389.

AUBIGNAC (l'abbé d'), censeur impudent de P. Corneille, V, 293; ce qu'on doit penser de sa Pratique du thédire, VII, 532.

Aucassin et Nicolette, opéra-comique de Sedaine, est peut-être ce que l'auteur a fait de plus mauvais, XII, 393; soutenu à sa reprise par le jeu de madame Dugazon, ibid.

Auger (Athanase): notice de la vie de cet auteur, XIV, 351. Idée de sa manière de traduire, 352 et suiv.

Augustin (Saint), le plus beau génie de l'Église latine, V, 16 et suiv. Ce qu'on dit de son style, ibid. Idée de son panégyrique, par l'abbé Maury, XIV, 199.

AULNOY (madame d'), auteur d'Hippolyte, comte de Douglas, VII, 512.

AULU-GELLE, polygraphe latin. Ce qu'on en dit, IV, 402; comment il appelle Salluste, 16.

Aurores boréales. Roucher a inséré dans son poème des Mois la traduction de celui du P. Nocetti, jésuite italien, sur ce sujet, VIII, 387.

Auteurs profanes : leurs fréquentes citations dans les discours sacrés est un abus, VII, 332.

Autorité: article de l'Encyclopédie: Ce qu'on en dit, XV, 104.

Autos sacramentales on Actes sacramentaux. Ce que c'est sur le théâtre espagnol, V, 162.

Avare (l'), comédie de Môlière, imitée de Plaute, II, 109; examen de cette pièce, VI, 299 et suiv.; rapports qui se trouvent entre l'intrigue de cette pièce et celle de Mithridate, V, 451.

Avarice. Définition de ce vice, XV, 425.

Aventures d'Aristonoüs, ouvrage de Fénélon. Idée de son style, VII, 445.

Aviénus, fabuliste latin. La Fontaine s'est approprié quelquesunes de ses fables, II, 174; VII, 139.

Aveugles. Leur morale, suivant

Diderot, est dissérente de la nôtre, XVI, 61. Il les soupconne d'inhumanité, 71. Cette assertion rétorquée, ibid.

Aveugle-né (l') de Puiseaux en Gâtinois a été l'occasion de la Lettre sur les aveugles, par Diderot, XVI, 60.

Avocat patelin (l'), comédie rajeunic et retouchée par Brueys et Palaprat, VI, 325 et suiv.; XI, 306.

Avaigny (d'), jésuite, a donné des Mémoires pour l'Histoire universelle. Mérite de cet ouvrage, VII, 385 et suiv.

#### B.

Babet la Bouquetière, sobriquet que Voltaire donnaît à l'abbé de Bernis, VIII, 240.

BABORUF, personnage de la révolution; où il avait puisé son immortalité, XVI, 19, 165. Citation d'un morceau de son plaidoyer, 166; titre qu'il prenait, 165, à la note.

Babouc, roman de Voltaire. Idée de cet ouvrage, XIV, 284.

Babrias, fabuliste gree; II, 354. Bucchantes (les), tragédie d'Euripide. Idée de cette pièce, II, 2 et suiv.

Bachelier de Salamanque (le), le plus mauvais des romans de Le Sage, XIV, 250.

BACON (le chancelier), philosophe anglais. Ce qu'ou dit de cet homme célèbre, V, 48; c'est de son temps que la philosophie d'Aristote est tombée, I, 49. Son Arbre généalogique des sciences humaines a servi de fondement à l'Eneyclopédie, XV, 87. Services qu'il nous a tendus, 9.

BATP (Lazere), poète français, membre de la Pléïade française, V, 97; a traduit l'Électre de Sophocle et l'Hécube d'Euripide, 163.

BAILLY, a belancé d'une voix Condorcet pour l'entrée à l'Académie française, XV, 82; sa mort funeste, 84; svait été l'ami constant de M. de Busson, ibid; ses Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des Peuples de l'Asie, XIV, 332 et suiv.

Bajaset, tragédie de Racine. Examen de cette pièce, V, 403 et suiv. Morceaux cités, 405 et suiv. Ses défauts, 425 et suiv. Sentiment juste de Corneille sur cette pièce, ibid; celui de Voltaire, 442. La versification, suivant Boileau, en est un peu négligée, 443. Remarques à ce sujet, ibid. et suiv.

Bal (le), l'une des premières productions de Regnard, n'est qu'un croquis dramatique, VI, 358.

Baleine (corps de). Hommage de Roncher dans son poëme des Mois à J.-J. Rousseau, à qui l'on a l'obligation d'en avoir banni l'usage, VIII, 352.

Ballet des Ages (le), pièce de Fuselier, XII, 93.

Baltus, jésuite, a réfuté le Traité des oracles de Fontenelle, XV, 33.

BAIZAC. Sa prose a donné de l'harmonie à notre langue, V, 53; l'un des modèles du style épistolaire, VII, 525.

Barbe-bleue. Idée de cotte pièce de Sedaine, XII, 412. BARBEYRAC, publiciste français, traducteur de Puffendorff, VII, 368.

BARBIER D'AUCOUR. Son ouvrage des Sentiments de Cléante est le seul livre polémique de mérite après les Provinciales, VII, 534.

BARBIER (mudemoiselle), a fait, de moitié avec Fontenelle, une tragédie de la Mort de César, jouée sans aucun succès en 1709, IX, 298.

Barbier de Séville (le), comédie de Beaumarchais, XI, 601 et suiv. BARLEY, sermonaire avant le siècle de Louis XIV; ce qu'il était, VII, 258.

Barnevelt, tragédie de Lemière. Idée de cette pièce, XI, 242.

BARON, acteur célèbre. Rôle qu'il aimait à jouer et à faire valoir, VI, 191; a, dit-on, transporté dans notre langue l'Andrienne, la meilleure pièce de Térence, 328; on lui attribue la comédie de l'Homme à bonnes fortunes, ib. Idée de cette pièce, ibid.; on lui attribue aussi la Coquette, ouvrage médiocre, ibid. Idée générale de son taleut, XI, 150.

Baron d'Albierae (le), comédie qu'on jouait avant Molière, VI, 231.

Baron d'Otrante (le), opéra-comique de Voltaire. Idée de cette pièce, XII, 127 et suiv.; parqui mis en musique, ibid.; refusé par des comédiens italiens, 128.

Baronius, historien ecclésiastique. Obligation qu'on lui a, VII, 382 et 385.

Barthe, poëte français, auteur des Fausses Infidélités. Idée de cette pièce, XI, 370; a fait aussi la Mère jalouse et l'Homme personnel. Ce que l'on dit de ces pièces, 373 et suiv.

BASILE (Saint), peut être opposé, pour l'éloquence, à ce que l'antiquité a de plus grand, V, 14 et 16.

BASNAGE DE BEAUVAL; mérite de son Histoire de l'Église, VII, 386; de son Histoire des Juifs, ibid.; de son Histoire des Provinces-Unies, ibid.; a travaillé à des journaux littéraires, 535.

Bastille (la), lorsqu'elle fut assiégée en 1789, on n'y trouva que sept prisonniers, XIV, 465.

BATTRUX (l'abbé) a traduit la Poétique d'Aristote. Son explication de la définition de la tragédie par cet auteur est préférable
à toutes les autres, I, 66; son
injustice à refuser à la Henriade
le mérite de la poésie de style,
VIII, 65; critique de son parallèle du Lutrin et de la Henriade, 68 et suiv.; trouve que
l'exécution du Lutrin est plus fidèlement rapprochée des règles
de l'épopée, que la Henriade,
69.

BAYLE, philosophe moderne; VII, 428 et suiv.; caractère de son style, 429 et suiv.; idée de son ouvrage sur la Comète, 430 et 433; de celui sur ces paroles: Contrains-les d'entrer, 430; de son Dictionnaire critique, 431; ce qu'il dit sur l'existence de Dieu et contre les athées, 432; a prouvé l'utilité des journaux littéraires, VII, 535; idée de sa République des Lettres, 536.

Bazochiens: qui on appelait autrefois de ce nom, V, 164,

Braumarchais, auteur comique français; idée de son caractère et notice sur sa vie; XI, 514 et suiv.; idée de ses Mémoires dans l'affaire de Goezmann, 532 et suiv.; ce que dit Voltaire par rapport à leur célébrité, 548 et

suiv. à la note; idée de ses Noces de Figaro, 566 et suiv.; 603 et suiv.; est mis à Saint-Lazare, et pourquoi, 567 et suiv.; histoire de sa spéculation sur les OEuvres de Voltaire, 568 et suiv.; idée de sa comédie de la Mère coupable, 578 et suiv.; avait donné en 1767 Eugénie, roman dialogué, 592 et suiv.; idée de la comédie des Deux amis, 594 et suiv.; du Barbier de Séville, 601 et suiv.; de Tarare, 626 et suiv.; a excellé daus la comédie du palais, 543 et suiv.

Braumelle (LA) est injuste de refuser à Voltaire le mérite de la poésie de style dans la Henriade, VIII, 65; s'est avisé de refaire des parties considérables de ce poëme, 66; n'a pas la plus légère connaissance de la poésie, ibid.; a réuni toutes les critiques faites contre la Henriade, ibid.; morceaux qu'il cite de ces critiques, 67; ne lui donne que cinquante années de durée, 70; lui et Clément sont peu d'accord dans leur critique sur ce poëme, 178; ce que sont, suivant le premier, les épisodes, 182.

BEAUMAVIELLE, professeur de musique avant le règne de Louis XIV, XII, 158.

Braurans, a transporté au théâtre italien la Serva padrona de Pergolèse, qui a eu un succès prodigieux, XII, 163.

BRAUSOBRE, idée de son Histoire du Manichéisme, VII, 386.

BRAUVAIS (DE), évêque de Sénez, a fait l'oraison funèbre de M. Léger, curé de Saint-André; exception à l'attribution exclusive de ce genre aux princes, VII, 267.

Bégueule (la). Favart s'est trompé

dans le choix de cette pièce, XII, 391.

Belier (le), conte d'Hamilton, suivant Voltaire est un morceau charmant. VII, 523.

Belle Arsène (la), conte. Sentiment analogue à un autre d'Assuérus, qu'on trouve dans l'Esther de Racine, VI, 19-20.

BÉLLEAU (Remi), poète français, se réunit à plusieurs autres poètes pour jouer la *Cléopâtre* de Jodelle, V, 164; était membre de la Pléiade française, 97.

Bensurade: ce qu'on dit de ce poète français, V, 115 et suiv.; soignait ses vers un peu plus que Voiture, 123; son sonnet sur Job, 125 et suiv.; les Jobelins tensient pour lui, ibid.

Bérénice, tragédie de Racine, examen de cette pièce, V, 394; Voltaire en a fait le commentaire, ibid.; rapprochement de Bérénice, d'Andromaque et de Britannicus, 399; a eu à sa naissance quarante représentations, 397; Racine la fit pour madame Henriette d'Angleterre, VI, 85.

BERGASSE, avocat de Kornemann contre Beaumarchais: son éloge, XI, 565 et 566.

BERGIER, écrivain religieux, XV, 18.

BERNARD, savant très-connu, s'est exercé à des journaux littéraires, VII, 535.

Bernard (Saint) fut l'oracle de son temps, et ses écrits sont encore cités dans le nôtre, V, 17.

BERNARD (Gentil): idée de son caractère, VIII, 241; de son Art d'aimer, qui vaut mieux que celui d'Ovide, ibid. et II, 239; de son opéra de Castor et Pollux, XII, 71 et suiv.

BERNARD (mademoiselle) a donné

une tragédie de Brutus en 1690; succès qu'elle a eu, et a qui généralement attribuée, IX, 127; rapprochement d'un des endroits de cette pièce avec celle de Voltaire, 128.

BERRIER, ami de La Fontaine, avait étudié avec lui les principes de la philosophie de Descartes et de Gassendi, VII, 166;

Bernis (DE), cardinal; idée de son poëme de la Religion, VIII, 235; de quelques-unes de ses poésies, 236; son Epître aux dieux pénates est au-dessous de sa réputation, ibid.; idée de ses Quatre parties du jour, ibid.; critique d'un morceau sur le Soleil, 237; anecdotes curieuses sur sa vie, 238 à la note; idée du poëme des Quatre saisons, 239 et suiv.; sobriquet que lui donnait Voltaire, ibid.; ce qu'il écrivait à Voltaire par rapport à la vanité de son siècle, XII, 7; idée de ses odes, XIII, 259.

BERTHIER, jésuite, principal rédacteur du Journal de Trévoux; idée de la Lettre sur le matérialisme, à lui adressée par Diderot, XVI, 12; son éloge, 14.

Bervick (le due de). Anecdote sur ce maréchal, XVI, 113 à la note.

Besoins. Ils excèdent toujours de quelque chose les bornes de notre pouvoir, suivant Diderot, XVI, 219. Réfutation de ce principe, ibid.

BESPLAS (Gros de). Idée de son sermon sur la Cène, prêché devant Louis XVI, XIV, 176.

Béverley, comédie de Saurin. Idée de cette pièce, XI, 445 et suiv.

Bexon (l'abbé), naturaliste, a été continuateur de l'ouvrage de Buffon, XV, 86.

Bible (la sainte): Racine en a trans-

porté les plus beaux morceaux dans ses deux tragédies d'Esther et d'Athalie, VI, 13 et suiv.

Bienfaits (des), traité de Sénèque. Idée de cet ouvrage et de son style, IV, 341.

Bièvre (le marquis de): sa lettre sur cette question morale: « Quel est le moment où Orosmane est le plus malheureux? Est-ce celui où il se croit trahi par sa maitresse? est-ce celui où, après l'avoir poignardée, il apprend qu'elle est innocente? » IX, 232 et suiv.; sa comédie du Séducteur, XI, 628 et suiv.

Bignon (l'abbé), bibliothégaire du roi; projet qu'il avait conçu sur l'Académie française, XV, 436 et à la note,

Bijoux indiscrets (les). Idée de ce roman de Diderot, XVI, 7.

Biographes latins. Quels sont les meilleurs, IV, 42.

Bion, poëte grec pastoral. Idée de cet auteur, II, 170.

Blanche et Guiscard, tragédie de Saurin. Idée de cette pièce XI, 255 et suiv.

Blumenbach, a démontré la certitude de la création et du déluge universel, XV, 15.

BOCCACE, conteur italien, a fait pour la prose italienne ce que Pétrarque avait fait pour la poésie, V, 31 et suiv.; ce qu'on dit de cet auteur, ibid.; est au-dessous de La Fontaine, et pourquoi, VII, 167.

Bodin, dans sa République, a examiné toutes les espèces de gouvernements, VII, 368.

Borrhave, n'a pas encore été surpassé dans son art, XV, 9.

BOILEAU, poëte français, appelé le poète de la raison, I, 10; son opinion sur le *Traité du sublime* de Longin, 91 et suiv.; résuté par Gibert, ibid.; sa traduction n'est pas digne de lui, 93; sa définition du sublime, 97 et suiv.; a ramené parmi nous la poésie à son véritable esprit, V, 140; disait qu'on entendait, en un jour, plus de métaphores aux halles, qu'il n'y en a dans toute l'Enéide, 143; s'est moqué de l'incident de l'Anneau royal dans la tragédie d'Astrate de Quinault, VI, 189; sa critique contre Lully et Quinault rétorquée avec justice, 372 et suiv.; commentaire sur les deux vers de son Art poétique, dans lesquels il parle de l'ode, 425; a été mis à sa place par ses comtemporains, VII, 2; l'Académie de Nîmes a proposé pour prix de faire connaître l'influence qu'il a eue sur la littérature française, 4 et suiv.; discussion de l'opinion de Marmontel sur ce poète, 5 et suiv.; ses sept premières satires, avec le discours au roi, sont les premiers ouvrages où le mécauisme de la versification ait été parfaitement connu, et la diction élégante, 7; comparaison des sujets des satires de Boileau avec ceux de Pope, par 'Voltaire, 8; il nous a appris a chercher le mot propre, et à lui donner sa place dans le vers, 9; a appris à Racine l'élégance, 10; anecdote sur sa satire sur la Rime, adressée à Molière, 11; ce qu'on doit penser de ses satires sur l'Equivoque, sur le faux Honneur, et contre les Femmes, 12 et suiv.; elles sont moins philosophiques et moins variées que celles d'Horace; il y a plus de poésie et de finesse que de raillerie, 14; morceaux cités, 15; sa satire sur l'Homme, l'une des meilleures, 17; on a accusé ses vers d'être froids; réponse à ce reproche, 16 et suiv.; morceaux cités a l'appui, ibid. et suiv.; ce qu'il dit lui-même de ses satires, 23 et suiv.; Voltaire dit qu'il y a répandu plus de sel que de graces, 24; est revenu, quoi qu'on en dise, des critiques qu'il avait faites de Quinault, ibid.; ce qu'il dit du Tasse est assez juste, 25 et suiv.; accusé faussement d'avoir confondu Lucain avec Brebœuf, 27; d'avoir mis Horace à côté de Voiture, ibid.; de n'avoir pas nommé La Fontaine dans son Art poétique, 28; réponse, ibid.; sa sensibilité pour Molière, 29; pour Racine, ibid. et 32; ce qu'il disait de la Pucelle de Chapelain, 37; son Art poétique est une législation parfaite, le code imprescriptible du bon goût, 38 et suiv.; a apprécié mademoiselle Scudéry, d'Assoucy, Chapelain, Brebœuf, etc., 41 et sniv.; a indiqué les principales fautes de Corneille, 42; l'influence qu'il avait, même de son temps, 41; est appelé le grand justicier du Parnasse, 42; s'il est 'inférieur à Horace dans ses satires, il lui est peut-être supérieur dans ses épîtres, 43; morceaux cités, 44 et suiv.; le sixième chant du Lutrin, inférieur aux cinq autres, ne semble fait que pour amener l'éloge du président Lamoignon, 61; réponse à des questions de M. de Villette (sous le nom de Nigood), qui demande pourquoi Boileau n'a pas tenté tous les genres de poésie, 62 et suiv.; accusé faussement d'avoir pillé Lafrenay-Vauquelin et Saint-Geniez dans son Art poétique, 75 et suiv.; accusé de s'être fait pider dans

ses travaux par Racine et autres, 105 et suiv.; suivant M. Nigood, la plupart des écrivains philosophes s'étaient déclarés contre lui, 114; réponse à cette calomnie, ibid. et suiv.; en vengeant la cause de Boileau, c'est venger celle de tous les Français raisonnables, 129; en dévot sensé, il s'est moqué des rigoristes de son temps au sujet des fictions des dieux antiques; morceau de son Art poétique à ce sujet, 450 et suiv.; quatrain qui lui est adressé par Chapelle, 524; Batteux a fait le parallèle de son poëme du Lutrin avec la Henriade, VIII, 68; l'exécution en est plus fidèlement rapprochée des règles de l'épopée, que la Henriade, 69; n'en aurait fait ni le second, ni le septième, ni le neuvième chant, ibid.; M. Clément paraît préférer son Ode sur la prise de Namur à la description que fait Voltaire de l'attaque de Paris, dans la Henriade, 87 et suiv.; critique de cette même ode, ibid. et suiv.; parallèle d'un endroit d'une de ses satires sur la guerre civile avec un morceau de la Henriade, 129 et suiv.; sa neuvième satire est son chef-d'œuvre, XIII, 125; il disait que Molière était le plus grand génie de son siècle, XI, 293 et suiv.; examen de ce sentiment, ibid. et suiv.; quel est, selon lui, le véritable effet dramatique, IX, 341; jugement qu'il porta, dans sa dernière maladie, sur le Rhadamiste de Crébillon, XI, 89 et 90; Voltaire inculpé à ce sujet par un journaliste, 89; son éloge par d'Alembert, XIV, 220 et suiv.; comment il est défendu par cet auteur au sojet des anciens et des

modernes, 220 et suiv.; et contre les jésuites, 221.

Boismont (l'abbé de), s'est fait, de nos jours, le plus de réputation dans l'oraison funèbre, XIV, 168 et suiv. Citation d'un passage d'un sermon sur l'établissement d'un hôpital militaire, 172 et suiv.

Boissy, auteur comique français, Idée de ses ouvrages, XI, 349 et suiv.

Bonheur (le), n'est pas, suivant Diderot, un devoir; absurdité de ce principe, XVI, 280.

Bonnard (DE). Idée de ses poésies diverses, XIII, 388. Citation de différents morceaux, ibid. et suiv.; de son Épître à Zéphyrine, 393 et suiv.; mérite de l'Épître à madaine la marquise de Pompadour, 400.

Bonner, savant naturaliste. Son opiniou sur la formation des métaux, XV, 91 et à la note.

Bondeu, malgré sa réputation, n'a été que le disciple du grand Boerhaave, XV, 9.

Bosphore cimmérien: erreur qu'a commise Racine par rapport à son éloignement de l'embouchure du Danube, V, 459 et suiv.

Bossu (LE) a fait un Traité sur le poëme épique, et dit que ce poëme est essentiellement allégorique, I, 188 et suiv. Idée de cet ouvrage, VII, 532.

Bossur (Benigne), évêque de Meaux. Ses Panégyriques sont ce qu'il y a de plus faible dans ses compositions, VII, 253; de même que ses Sermons, 260; a excellé dans l'Oraison funèbre, ibid. Son éloge, 27 I et suiv.; aucun des genres de style oratoire ne lui était étranger, 290 et suiv.; morceau de l'exorde de l'oraison

funèbre de la reine d'Angleterre, - 273 et suiv.; de celle de madame Henriette, 279 et suiv.; péroraison de celle du grand Condé, 292 et suiv.; reproche qu'on lui fait sur l'emploi de certains mots, 297; ce qu'on doit penser de l'oraison funèbre du chancelier Le Tellier, 300; peut passer pour le Démosthène de la France, ibid.; son portrait par Massillon, 335; sa manière de louer est. toujours directe et un peu hyperbolique, 352; n'était pas d'une grande naissance, 364; ses thèses et ses conclusions sont demeurées inaccessibles à tous les efforts de ses adversaires les Protestants, XIII, 67; mérite de son Discours sur l'Histoire universelle, VII, 380; nom ridicule que lui donne Voltaire, ibid.; en écrivant, a toujours suivi de l'œil et a montré au doigt les desseins d'une Providence qui gouverne tout, XV, 55; a écrit sa Politique de l'Écriture sainte en théologien et en ami de la vérité, 56. Ses Méditations sur les évangiles n'ont pas moins d'onction que les Lettres de Fénélon, VII, 426; s'est élevé au plus haut degré · dans ce qui est de science et dans ce qui est de génie, XIII, 67; caractère de son éloquence, par l'abbé Maury, XIV, 201 et suiv. Sou éloge par d'Alembert, 224 et suiv.

Boucle de cheveux enlevée (la), poëme de Pope, XIV, 383 et suiv.; traduit par Marmontel, 392; morceau imité par Voltaire, 393.

BOUFFLERS (le chevalier de ): ce qu'il disait à propos d'une jeune personne dont il faisait l'éloge, XIII, 45.

Bouffons ( les ): leur musique fit

connaître aux Parisiens un nouveau plaisir, XII, 160; en quel temps ils sont venus à Paris, ibid.

Bounouns (le père). Idée de son ouvrage sur la Manière de bien penser sur les ouvrages d'esprit, VII, 533 et suiv.

Boulainvilliers (le comte de ), Idée de ses Recherches sur l'Histoire de France, VII, 387 et soiv.

Boullanger, philosophe du dixhuitième siècle. Idée de son caractère, XVI, 296. On s'est
servi de son nom, après sa
mort, pour le mettre à la tête
des plus scandaleuses productions, ibid. Comment Voltaire
appelait l'Antiquité dévoilée,
ibid. A cru trouver la clef de
la Mythologie dans le déluge,
297. On lui a attribué faussement le Christianisme dévoilé,
ibid.

Boundaloue. Ses Panégyriques sont ce qu'il y a de plus faible dans ses compositions, VII, 253. Le premier, suivant Veltaire, qui fit entendre dans la chaire une raison éloquente, 258. Son caractère, ibid.; quelles étaient les personnes qui composaient son auditoire, 262, et suiv. Il a excellé dans l'éloquence de la chaire, XIV, 28 et suiv.

Bourgeois gentilhomme (le), comédie de Molière. Idée de cette pièce, VI, 293 et suiv.

Boursault, auteur comique. Notice sur sa vie, VI, 329 et suiv.; sa tragédie de Germanicus, 330; a fait des pièces épisodiques, 331; le Mercure galant, comédie qui fut jouée quatre-vingt fois, ibid. Ésope à la ville, qui a eu quarante-trois représentation, 333; Esope à la cour; idée de cette pièce, 334 et suiv.; anecdote relative, 336 et suiv.; mettait l'Ecole des maris, de Molière, au-dessous des Visionnaires de Desmarets, 266; dit beaucoup de mal des Précieuses ridicules, ibid.

Bourses anciennes. Fondations de bienfaisance dans les colléges; leur utilité, XVI, 361.

Boxardo, poëte italien; ce qu'on en dit, V, 41.

Bradamante, opéra de Roy, XII, 47.

Bresonur, poëte français. Idée de sa Pharsale, I, 255; justement apprécié par Boileau, VII, 42.

Breteuil (Epitra au baron de), par J.-B. Rousseau. Idée de cette pièce, VI, 483. Morceaux cités, ibid. et suiv.

Bretonneau, jésuite. Ce qu'on dit de ses sermons, VII, 259.

Bridaine, célèbre missionnaire. Citation d'un exorde conservé par l'abbé Maury, XIV, 203; et d'un passage de la vie de S. Vincent de Paule, 206.

Brienne (de), archevêque de Toulouse, s'est élevé, dans un discours éloquent, contre la coutume d'enterrer dans les églises, XIV, 179. Résultat de ses plans ministériels mal concertés, 464.

Britannicus, tragédie de Racine. Examen de cette pièce, V, 368 et suiv. Selon Voltaire, c'est la pièce des connaisseurs, 366. Il lui préférait Athalie, Andromaque et Iphigénie, ibid. La politique y est peinte avec les traits les plus énergiques, 369. Morceaux cités, 370 et suiv. On doit à Le Kain d'avoir fait connaître le mérite du rôle de Néron, 375. Analyse de ce rôle, ibid. et suiv. Réflexion de Voltaire sur le caractère de Narcisse, 381. Extrait détaillé de la scène 3° du 4° acte entre Burrhus et Narcisse, 382 et suiv. N'a eu, à sa connaissance, que huit représentations, 397 et suiv.

Brizand, acteur du Théatre-Français, a toujours écarté la reprise de l'Oreste de Voltaire; pourquoi, X, 113, à la note.

Brosse (le président de), auteur du Mécanisme des langues. Idée de sa traduction de Salluste, XIV, 238. Citation d'un morceau de sa préface, 239 et suiv. Défauts dans lesquels il est tombé, 231.

BROSSETTE, commentateur de Boilean, a fait une longue diatribe contre l'intervention de la Nuit, et contre le hibou dans le Lutrin, VII, 53.

Broussin, fameux gourmand, à qui Chapelle adresse son Voyage; quatrain que Chapelle fit pour lui, VII, 524.

BRUEYS et PALAPRAT, poetes comques, ont mis en commun leur travail et leur, talent sans aucune jalousie, VI 324; sont auteurs du Muet, pièce imitée de Térence, ibid.; de l'Avocat Patelin, du Grondeur. Idée de ces pièces, 325 et suiv. Le Ballet extravagant, farce comique, XII, 249.

BRUKER a erré toute sa vie dans le labyrinthe des systèmes de phi-

losophie, IV, 69.

Brumoy (le père). Son sentiment sur le théâtre des Grecs, I, 290; a condamné les pièces du théâte d'invention; pourquoi, IX, 297; a défiguré cruellement la scène d'Iphigénie avec son père, dans Euripide, V, 519. J.-B. Rousseau lui a adressé une épitre qui est tout entière contre Voltaire, VI, 484.

Brutus on des Orateurs célèbres; traité de Cicéron. Ce qu'on en dit, III; 146.

Brutus, tragédie de Voltaire. Examen de cette pièce, IX, 93; où il la commença, ibid.; ce qui soutient cette pièce au théâtre malgré ses grands défauts, 99; est plus admirée que suivie, 100; ce qu'en dit l'auteur lui même dans son Temple du Goût, ibid.; critique outrée par J.-B. Rousseau, 102; citation de la dernière scène, 103; beauté du caractère du premier rôle, digne d'être comparé aux plus beaux rôles romains de Corneille, 127; la pompe et la dignité de son premier acte comparables à celles de la Mort de Pompée; les étrangers en font beaucoup de cas, 115. Autre pièce du même sujet, jouée avec succès en 1647, dont l'auteur est inconnu, 127. Autre de mademoiselle Bernard, attribuée à Fontenelle, et donnée en 1690, qui ent vingt-cinq représentations, ibid.; examen de cette dernière, 128; rapprochement d'un endroit de cette pièce avec celle de Voltaire, ib. Le père Porée a traité le même sujet en latin, 130; mouvement qu'il a fourni à Voltaire, ibid. Observations sur le style de cette pièce, 134; pourquoi elle est, depuis la révolution, écartée du theatre, ibid.; pourquoi mise par quelques personnes au-dessous d'OEdipe, 138. Cette tragédie a été traitée de contre-révolutionnaire par les monstres de la révolution, 134.

Brutus, tragédie de mademoiselle Bernard, IX, 127; ce qu'on en dit, ibid., et 128 et 133.

Brutus, tragédie latine du père Porée, IX, 130; le dialogue de cette pièce ne manque ni de vivacité ni de noblesse, ibid.

BRUTUS, l'un des conjurés contre César. Les lettres qui nous restent de lui sont des monuments précieux du patriotisme républicain, IX, 321. Comme Voltaire le fait parler dans la Mort de César, ibid.

Bruyère (LA) a donné, dans ses Caractères, un modèle du style précis, VII, 462 et suiv.; supérieur à Théophraste, IV, 261; est meilleur moraliste et plus grand écrivain que La Rochefoucauld, VII, 479; justesse de ses pensées, ibid.; les poëtes comiques doivent surtout l'étudier, 481; discussion de quelquesunes de ses pensées, ibid.; avait des opinions outrées, 484 et suiv.; surtout en politique, ibid. et suiv.; son mot sur une situation de la pièce d'Andromaque, V, 359; son sentiment sur Corneille et Racine, VI, 117; a dénoncé l'ennui que l'Opera commençait à produire de son temps, XII, 159.

Burron a un rang éminent parmi les auteurs du dix-huitième siècle, XII, 7; était plus grand écrivain que philosophe, XV, 14. Idée de cet homme célèbre, 64 et suiv.; a embelli notre langue, 75; ses erreurs, 80; s'est rétracté en ce qu'il a pu dire de contraire à la foi, ibid.; a recu, avant de mourir, les sacrements de l'Eglise, 82; était un des adversaires les plus déclarés contre les nouveaux philosophes, 83; considération dont il jouissait, 84; mort funeste de son fils, ibid.; son Histoire naturelle est une des trois entreprises qui ont signalé le dix-huitième siècle, 74; a réuni le génie de la science au talent d'écrire, 116; était aussi atteint de préjugés contre la poésie, qu'il mettait au-dessous de la prose, VIII, 295 et 296 à la note, et XIII, 15 et suiv,; pitié qu'il fait à l'auteur de ce Cours en entendant ses absurdités et la critique de la première scène d'Athalie, VIII, 296, et à la note, et XIII, 15; son mot très-sensé sur l'empire de l'opinion, X, 219.

Bussi Le Clerc, fameux liqueur, I, 87.

Bussy; ce que l'on doit penser de ses Mémoires de la Fronde, VII, 390.

BYRON (mademoiselle), cellebre anatomiste. Sage remontrance qu'elle faisait à un athée, VII, 419.

C.

Cadmus, opéra de Quinault, est plutôt une mauvaise comédie mythologique qu'une tragédie lyrique, VI, 385.

CECILIUS, poète comique latin, dont il ne nous est rien resté, II, 104.

CAHUZAG. Rameau s'est servi de la musique de l'opéra de Samson pour l'adapter à l'opéra de Zo-roastre par cet auteur, XII, 122.

Cailletages. Les expressions badines et communes de Fontenelle étaient parfois un vrai cailletage, XV, 35.

CALDERON, auteur comique espagnol, fut un de nos premiers modèles, II, 104; ce qu'on en dit, V, 45.

Caliste. Idée de cette tragédie de Collardeau, XIII, 361 et suiv.

Calliclès, nom d'un interlocuteur du dialogue de Platon, intitulé Gorgias, IV, 120.

Callimaque; poète grec. Nous ne connaissons ses Élégies, que par les témoignages des critiques de l'antiquité, II, 230.

Callirrhoé, opéra de Roy. Idée de cette pièce, XII, 47.

CALLISTHÈNE, philosophe et historien, fut chargé par Alexandre de revoir, avec Anaxarque, les poëmes d'Homère, I, 223.

Callisthènes. Idée de cette tragédie de Piron, XI, 194 et suiv.

Calomnie (Épître sur la), par J.-B. Rousseau. Idée de cette pièce, VI, 482. Voltaire a traité le même sujet avec avantage, ibid.

Calonne. Malheurs qu'il a causés à la France par sa légèreté, XIV, 479.

CALPRENÈDE (LA), auteur de la Cléopâtre, roman, VII, 505. Idée de cet ouvrage, ibid. et suiv.

Cambridge, ville du comté d'Oxford en Angleterre. Célébrité de ses écoles, XVI, 147.

Camille on la manière de filer le parfait amour, conte de Sénecé. Idée de cet ouvrage, VII, 193 et suiv.

Camma, tragédie de La Grange-Chancel, XI, 161.

CAMOENS (Le). Ce qu'on dit de cet auteur portugais et sur sa Lusiade, V, 46.

Campistron, auteur tragique. Quelles sont ses pièces qui ont eu le plus de succès, VI, 191 et suiv.; quelle était sa versification, 192; son Tiridate n'est pas dépourvu d'intérêt, ibid. Andronic est sa pièce la moins faible, 195. Ses opéra sont audessous de ses plus mauvaises tragédies, 404 et XII, 8 et 9; avait connu l'art, mais n'avait pas le don d'écrire, VIII, 248.

Candide on l'Optimiste, roman de Voltaire. Idée de cet ouvrage, XIV, 284.

Canente, opéra de La Motte, n'est qu'une contre-épreuve de l'Amadis de Quinault, XII, 28.

Cantate, genre de poésie dû à J.-B. Rousseau; celle de Circé est le chef-d'œnvre de la poésie française, VI, 464 et suiv.

Cantique de Moïse, mis en vers par Le Franc. Idée de ce morceau, XIII, 197 et suiv.

Capitans (les). Ce que c'était que ces acteurs, VI, 227. P. Corneille, dans son Illusion comique, a employé un capitan matamore, ibid.

Capucins, capucinades: Ignorant comme un capucin; il ne faut pas prendre ce proverbe à la lettre, XVI, 150 et suiv., et à la note.

CARACCIOLI (le marquis de). Ce qu'il disait lorsqu'il entendait Iphigénie en Tauride ou Alcaste, opéra de Gluck, XII, 250, à la note.

Caractères de la Folie, opéra de Duclos, XII, 93.

Caréme impromptu (le). Idée de ce petit poëme de Gresset, VIII, 261.

CARLIN, arlequin du théâtre italien, était très-amusant par ses lazzis, XII, 263.

Carlos (conjuration de don), par Saint-Réal, VII, 376. Ce qu'on doit penser de cet ouvrage, ibid.

Carnaval de la Folie (le), opéra de La Motte. Idée de cette pièce; ce qu'en pensait l'auteur luimême, XII, 33.

CARON. Voyez BEAUMARCHAIS.

CASAUDON (Isaac) a rectifié les méprises de Baronius, VII, 385.

Cassandre. Idée de ce roman, VII, 505.

Cassette (de la), édition d'Homère. Ce que c'était, I, 223.

CASSINI (madame). Sa lettre sur cette question morale: « Quel « est le moment où Orosmane « est le plus malheureux? Est-ce « celui où il se croit trahi par sa « maîtresse? est-celui où , après « l'avoir poignardée , il apprend « qu'elle est innocente? » IX , 232, et à la note.

Cassius et Victorinus, tragédie de La Grange-Chancel, XI, 166. Idée de cette pièce comme sujet chrétien, 169.

Castor et Pollux, opéra de Bernard, musique de Rameau, XII, 71; examen de cette pièce, et jugement qu'en porte l'auteur, ibid. et suiv.

Catachrèse (la), figure de rhétorique, est un monstre des classes, III, 82.

Catéchisme de morale: livre à faire pour les premières écoles des campagnes, XVI, 355.

Catilina, tragédie de Crébilion; succès étonnant qu'elle eut, et pourquoi; examen de cette pièce, XI, 122 et suiv.

Catilinaires, discours prononcés coutre Catilina par Cicéron; détails historiques à ce sujet, III, 48 et 301; morceaux cités de la première, 308; de la seconde, 319 et suiv.; de la quatrième, 322 et suiv.

CATON l'Ancien, orateur; idée de son éloquence, III, 269 et suiv.

CATON le Censeur, historien des premiers âges de Rome, dont il

Cours de Littérature. XVI.

ne mous reste rien, IV, 391; différence entre lui et Cicéron, III, 264; adresse avec laquelle Cicéron parle de lui, 336 et suiv.

Caton, tragédie d'Addisson; morceau tiré de cette pièce, imité de Massillon, VII, 359.

CATROU (le père), jésuite; ses histoires ne sont que des gazettes, VII, 359.

CATULLE, poète latin, 11, 220 et suiv. ; Virgile à emprunté de lui des idées et des mouvements, 230 et 231; Virgile a mis son poeme des Noces de Thétis et Pélée à contribution pour composer l'épisode de Diden, ibid., était lié avec Cicéron et Cornélius Nepos, ibid.

CAUMARTIN (M. de). C'est dans ses entretiens au château de Saint-Ange, que Voltaire puisa les premières idèes de sa Henriade, VIII, 54.

Causes de la corruption de l'Eloquence, ouvrage de Quintilien; services qu'il a rendus de son temps, III, 17 et suiv.; des causes de la corruption de l'éloquence, dialogue attribué communément à Tacite, 416; nouveaux éclaircissements sur ce traité, ibid. et suiv.

Causes finales: Diderot s'en déclare l'ennemi, et les regarde comme un système, XVI, 89 et suiv.

CAVERRAC; comment il est question de lui dans la Pucelle de Voltaire, VIII, 218.

CAZE; vers qui lui sont adressés par madame Deshoulières; ce que l'on en dit, VII, 213 et

Cácillus, rhéteur latin, II, 104; avait donne un Traité du Sublime qui est entièrement perda; ee qu'en dit Longin, I, qu.

CELSE, philosophe gree, est loin de balancer Origène, V, 14.

Crucius, historien des premiers âges de Rome, dont il ne nous reste rien, IV, 391.

Cénie. Idée de cette comédie de madame de Graffigny, VI, 446 et 447.

Céramis. Idée de cette tragédie de Le Mierre, XI, 243.

Cercle (le). Examen de cette comédie de Poinsinet, XII, 517 et suiv.; ce qu'en disait l'abbé de Voisenon, 518 à la note; c'est une pièce à tiroir, inférieure au Mercure galant, 520.

Cérou, auteur de l'Amant auteur et valet; idée de cette pièce,

XII, 533.

Cervantes n'était rieu moins qu'étranger à l'érudition, III, 413.

CESAR (JULES-) avait fait une tragédie d'OEdipe, II, 50; il n'y a que Voltaire qui l'ait fait bien parler, XI, 304; jamais les femmes, quoiqu'il les aimat, ne lui ont fait commettre de fautes, IX, 411.

César (Auguste), empereur romain : il y a eu véritablement deux hommes en lui; il faut détester Octave et estimer Auguste, II, 201 et suiv

Charanon; idée de sa pièce d'Eponine, VIII, 434, à la note.

Chair des animaux: tirade du poëme des Mois de Roucher contre cet usage, VIII, 331; réponse à cette philosophie malentendue, ibid. et suiv.

Chambres particulières dans les colléges ne devraient point être souffertes; pourquoi, XVI, 388.

Champort, poète français; ce qu'on dit de sa tragédie de Mustapha, VIII, 435, à la note; analyse et examen de cette pièce, XIII, 412 et suiv.; jugement

qu'on en porte, XI, 398; le Marchand de Smyrne, comédie; ideé de cette pièce, ibid.; la Jeune Indienne, comédie; ce qu'on en dit, 396; ses Éloges, 401; a tracé tons ses plans de tragédie sur la fausse philosophie, XII, 432.

Chanson du bouc; ce que c'était chez les Grecs, II, 136.

Chansons (les) ont été nos premiers essais poétiques, V, 67; pourquoi il n'y a pas de peuples qui ait de plus jolies chansons que les Français, VII, 228 et suiv.; Salvien disait que les Germains se consolaient de leurs infortunes par les chansons, ibid.; mérite de celles du siècle de Louis XIV, 229; citations de quelques couplets de différentes, ibid.; morceau d'une excellente, 231.

Chansonniers: quels sont nos plus anciens, V, 68 et suiv.

Chanteurs ? en Italie, gagnent plus que tous les musiciens et les poètes compositeurs d'opéra, XII, 154.

CHAPETALM, poëte français, auteur du poëme de la Pucelle d'Orléans, avait plus de jugement que Scudéri, V, 133; on fit six éditions de sa Pucelle en dixhuit mois, VII; 36; pourquoi ce succès, ibid.; mot de madame de Longueville au grand Condé sur ce poëme, 37; a passé pour le premier des poètes de son temps, V, 58; est l'auteur de la critique sous le titre de Sentiment de l'Académie sur le Cid, 197 et 207; son Ode au cardinal de Richelieu est assez belle, suivant Boileau, VII, 108; idée de cette ode, ibid.; il doit être loué d'avoir encouragé Racine, en lui faisant obtenir une pension de 600 livres pour son Ode sur le mariage du Roi, ibid.; avoit soixante-cinq ans lorsqu'il donna sa Pucelle, 110; vers de ce poète, que M. Clément met au-dessus des plus beaux morceaux de la Henriade, VIII, 156.

CHAPELLE, poète français, ami de Boileau; ce qu'il disait plaisamment sur sa patience au travail, et sur sa supériorité, VII, 11; a travaillé en société avec Bachaumout: on ne sait auquel des deux appartient leur Voyage, VII. 523. Idée de cet ouvrage, qui est encore original, ibid.; faiblesse de leurs autres poésies, 524; quatrain adressé à Boileau, ibid.; autre contre Broussin, ibid.

CHAPELLE (LA) a traité le sujet de Mérope sous le titre de Téléfonte, X, 2.

CHARLEMAGNE, le premier restaurateur des sciences, après la chute de l'empire romain, V, 18 et suiv.; a fondé l'Université de Paris, ibid.; a peut-être retardé les progrès de la langue française en adoptaut la langue latine pour celle des lois et des actes, 26.

Charlemagne, titre d'un poëme épique du siècle de Louis XIV, dont on ne peut soutenir la lecture, V, 131.

CHARLES - QUINT. Réponse d'un moine du couvent de Saint-Just à ce prince qui venait l'éveiller, VII, 444.

CHARLES XII: son bistoire par Voltaire, l'un des morceaux de notre langue le plus purement écrit, IV, 40.

CHARLES D'ORLÉANS. V. ORLÉANS. CHARLEVAL est l'auteur de la Conversation du père Cannaye et du maréchal d'Hocquincourt, VII, 502, préférable à tous les ouvrages de Saint-Evremond, ibid.; ce que l'on dit de ses poésies, 226.

Chartreuse (la). Idée de ce poëme de Gresset, VIII, 250; ce qu'en dit injustement Voltaire, ibid.; J.-B. Rousseau le met au-dessus de Vert-Vert; pourquoi, 252; ses défauts, ibid. et suiv.

CHASSIGNET, poète français. Exemples de figures, tirés de sa poé-

sie, V, 98.

Château Saint-Ange (le) fut le berceau de la Henriade, et pourquoi, VIII, 54.

CHATHAUBRUN, poète français. Idée de sa pièce des Troyennes, XI, 223 et 226. Philoctète, tragédie, 223.

Châteaux en Espagne (les), comédie de Collin d'Harleville, XIII; 462 et suiv.; fonds le plus comique de l'anteur, 470.

CHAULIEU, poète français. Ce que l'on en dit avec Voltaire, VII, 226; mérite de ses stances sur la Solitude de Fontenai, sur la Retraite, sur la Goutte et sur l'Inconstance, 227.

CHÉMINAIS. Ses sermons ent quelque douceur, VII, 259.

Chéne (le) et le Roseau. Idée et citation de cette fable de La Fontaine, VII, 160.

Chéréas et Callirrhoé. Idée de ce ro-

man grec; IV, 390.

Chersonnèse (la). Exposé historique du sujet de ce discours de Démosthènes contre Philippe, III, 191; son exorde, 196 et suiv.; suite de ce discours, 204 et suiv.; suite de la traduction de cette harangue, 405 et suiv

Ehevalier joueur (le), comédie de Dufresny. Différence de cette pièce d'avec celle de Regnard,

VI , 359.

Childébrand, titre d'un poëme épique du siècle de Louis XIV. Jugement qu'on en porte, V, 131. CHORRILE, auteur grec, n'était, suivant Suidas, qu'un chansonnier vagsbond, I, 299.

Checurs. Les Grecs en faissient usage dans leurs tragédies, I, 296; ceux d'Esther et d'Athalie de Racine ont plus d'onction que les Psaumes de Rousseau,

VI, 418.

Choiseum (le duc de). D'Alembert disait de lui à Voltaire qu'il était son protecteur, ou plutôt son protégé, XV, 128, à la note; pourquoi il refusait à d'Alembert une pension, ibid.

Chrétiens (les premiers). Leur éloge par Diderot dans le Code de la Nature, XVI, 229 et suiv.; combien a duré leur temps, 234; n'ont point été avant Constatin un corps politique, 235.

Christianisme. Son esprit rapproche, suivant Biderot, les hommes des lois de la nature, XVI, 229; est la plus sublime perfection de l'humanité, 232 et suiv.; a ne le considérer que comme institution humaine, a été la plus parfaite, 234.

Christianisme dévoilé (le). Cet orvrage a été attribué faussement à Boullanger, XVI, 298.

CHRISTINE, reine de Suède. Paim lui fit une harangue à la tête de l'Académie, VII, 252.

CHYSOGON, antagoniste de Gicéron dans la cause de Roscius d'Amerie, III, 272.

Chrysosrome (Saint) peut être opposé pour l'éloquence à ce que l'antiquité a en de plus grand, V, 14 et suiv.

Cicknon, orateur remain. Ce qu'en dit Longin, I, 118; son discours pour Marcellus est d'un genre extraordinaire, III, 45 et suiv.; beauté du génie de ce

grand homme, 48 et suiv.; sa première Catilinaire est du second genre démonstratif, ibid.; sa seconde Philippique, monument dans le même genre, 49 et suiv.; son discours en faveur de la loi Manilia, exemple du genre délibératif, 51 et suiv.; il excellait dans le raisonnement et le pathétique au-dessus de Démosthènes, 57; au rapport de Quintilien, a abusé de la plaisanterie, 71; avait des réparties qui portaient coup, ib.; analyse de ses ouvrages sur l'art oratoire, 116; ses traités sont plus faits pour les Romains que pour nous, ibid.; il regardait l'accusation et la défense comme le plus beau triomphe de l'éloquence, 117; a emprunté la forme du dialogue dans ses livres de l'Orateur, 119; ce qu'il dit du vieux Solon, de Pisistrate, de Clysthène, de Thémistocle, de Périclès, de Cléon, d'Alcibiade, de Critias, de Théramène, de Gorgias-le-Léontin, de Trasimaque de Chalcédoine, de Protagore d'Abdère, de Prodique de Cos, d'Hippias d'Elée, d'Isocrate, de Lysias, d'Hypéride, d'Eschine, 165 et auiv.; est, de tous les hommes, celui qui a porté le plus loin les charmes du style et le pathétique, 168; a excellé dans le pathétique touchant, 176; analyse de ses ouvrages oratoires, 258; différence de caractère entre lui et Démosthènes, ibid. et suiv.; donne beaucoup aux préparations, ibid.; Quintilien le préférait à Démosthènes, ibid.; Fénélon lui préférait Démosthenes, et pourquoi, ibid.; pourquoi il doit étre généralement plus goûté que Démosthènes.

259; différence entre Caton et lui, 253; pourquoi il s'attacha particulièrement à l'élégance du style, 264; on lui a reproché d'être trop orné, 266; pourquoi ses Philippiques sont moins vives que celles de Démosthènes, 267; triompha d'Hortensius dans l'affaire de Verrès, 271; courage avec lequel il plaida sa première cause pour Roscius d'Amérie, ibid.; véritable motif du voyage de Cicéron en Grèce, suivant Plutarque, 273; son dévouement dont il fait gloire, ibid.; des difficultés qu'il avait à vaincre dans son plaidoyer contre Verrès, 274; avait composé contre lui sept harangues, et n'en prononça que deux, 276; notice historique de la derniere, 278 et suiv.; citation de plusieurs morceaux, 279 et suiv.; notice historique sur les Catilinaires, 305; extrait de la première, 308 et suiv.; sujet de la seconde, 319 et suiv.; notice historique de la harangue pour Muréna, 334; adresse avec laquelle il parle de Caton, 336; comme il tempérait l'austérité du genre judiciaire, 345; notice sur le poëte Archias, ibid.; extrait, 347 et sniv.; notice historique de la harangue pour Sextius, 365; morceaux cités, 378 et suiv.; notice historique pour Milon, 374; morceaux cités, 378 et suiv.; la péroraison la plus belle qu'il ait faite, 380; notice historique des Philippiques, 390 et suiv.; morceaux cités, 392 et suiv.; parallèle de Cicéron et de Démosthènes par Quintilien, 397; est le plus beau génie dont l'ancienne Rome puisse se glorifier, 403; quand il composa ses ouvrages de philosophie, qui ne sont pas tous

venus jusqu'à nous, IV, 165; plan qu'il nous en donne dans son deuxième livre sur la Divination, 166; idée de son livre intitulé Hortensius, ibid.; des Académiques, 167; de son Traité des Devoirs, 169; sur la Nature du bien et du mal, 172; ce qu'il pensait d'Épicure, 173 et suiv.; ce qu'il dit du stoïcisme, 182 et suiv.; idée de ses Tusculanes, 187; éloge de ses traités, ibid. et suiv.; de la Nature des Dieux, 191; de sa République, 197; du Traité des Lois, ibid.; ce qu'il dit sur la pudeur et sur la décence, 204; ses idées sur la dénonciation du sacrilège, 207; différents problêmes qu'il propose à résoudre en morale, ibid. et suiv.; son opinion sur le serment, 212; ses traités de la Vieillesse et de l'Amitié, 213; passage de cet auteur comparé à un de Sénèque, sur le principe de notre ame, 230 et suiv.; quand nous n'aurions de lui que ses Tusculanes, sa Nature des Dieux et le Traité des Devoirs, il serait toujours un des plus grands écrivains de l'antiquité, 249; ce dernier traité. pour la morale, doit être étudié dans la philosophie des collèges, XVI, 376; ébauche de son caractère, III, 360 et suiv.; nommé père de la patrie, 430; ce qu'il aurait dit et pensé si on lui eut prédit notre révolution, 455; a postrophe en forme d'hommage que lui fait Pline le Naturaliste, 522; fut homme d'état, 429 et suiv.; disculpé d'avoir terni sa gloire, 430; sa défense du reproche qu'on lui fait dans l'affaire de Marcellus, 443 et suiv.; son éloge non suspect, par Cesar-Auguste, 449.

Cicéron français. On peut donner ce nom à Massillon, VII, 300. Cid (le), tragédie de P. Corneille. Ce sujet avait été traîté en Espagne par Diamante et par Guilain de Castro, V, 196; Mairet en a été, par jalousie, le plus grand détracteur, 177; est un exemple que le génie précède nécessairement le goût, 197; ce que l'on doit penser du sentiment de l'Académie sur cette pièce, ibid.; justes reproches qu'on peut faire à Corneille, 198 et suiv.; on retranche sujourd'hui à la représentation le rôle de l'infante, 261; beauté du rôle de don Diègue, 302; l'Académie s'était beaucoup méprise sur le sujet du Cid, 197 et 311; sa naissance a été la plus brillante de toutes les époques de la scène française, XIII, 70; depuis, le goût pour le théâtre est devenu une passion, XII, 152.

Cinna. Examen de cette tragédie de P. Corneille, V, 235 et suiv.; réflexions sur la critique que Voltaire en a faite, 242 et suiv.; morceau de Sénèque, d'où Corneille en a tiré le sujet, 236 et suiv.; on retranche le rôle de Livie à la représentation, 261; le rôle d'Emilie, moins théâtral que celui de l'Hermione de Racine, 260; mot de M. le maréchal de la Feuillade, sur le Soyons amis, Cinna, 262.

CLAIRON, célèbre actrice du Théatre-Français, a attiré, en 1762, tout Paris aux représentations d'Oreste de Voltaire, X, 113 à la note.

Clarisse. Idée de ce roman de Richardson, XIV, 269 et suiv.; a beaucoup de traits de ressemblance avec la Nouvelle Héloïse, 279.

Сьяки, philosophe anglais, profond métaphysicien, n'est pas pour cela obscur, VII, 423.

Classe d'éloquence française, dernière à établir dans les Universités, et pourquoi, XVI, 377 et suiv.; plan d'étude qu'on y suivrait, 378 et suiv.; devrait être placée au collège de France, 385.

CLAUDIEN, poëte latin. Idée de ses ouvrages, I. 254; ce qu'il dit sur la récompense de la vertu ici-bas, VIII, 351; et XV, 420, à la note; son style est enflé et monotone, VIII, 404; le début du mois de Juin, dans le poème des Mois de Roucher, est tout dans son style, 406.

CLAVERET, censeur impudent de P. Corneille, V, 293.

Clélie, roman ennuyeux de mademoiselle Sendéry, VII, 504.

Clémence (de la), traité de Sénèque, d'oû P. Corneille à tiré le sajet de sa tragédie de Cinna, V, 236.

CLÉMENT (l'abbé). Idée de ce célèbre prédicateur du dix-huitième siècle, XIV, 32; examen de ses ouvrages, ibid. et suiv.

CLÉMENT, de Genève, auteur des Cinq années littéraires. Ce qu'il dit de l'ouvrage de Diderot sur l'Interprétation de la Nature, XVI, 82.

CLÉMENT, de Dijon. Par quel motif a critiqué la Henriade dans sa jeunesse, VIII, 66; est revenu sur ce jugement dans un âge plus mûr, 52; a épuisé la censure sur cet ouvrage, 77; dit que la Henriade manque de sublime en tout genre, 78; réponse à cette assertion, ibid. et suiv.; paraît mettre l'Ode sur la prise de Namur, par Boileau, au-dessus de la description de

l'assant de Puris dans la Henriade, 87 et suiv.; donue à Sarrazin et au P. Le Moine plus de goût pour la grande poésie qu'à Voltaire, 101; panégyriste maladroit de Boileau, et pourquoi, 130; est outré dans ses jugements, 128; accuse Voltaire de n'avoir pas une épithète neuve, 144; réponse, 145 et suiv.; de ne pas savoir se servir de l'ellipse, 153; réponse, 154; injustice prouvée de sa critique, ibid. et suiv.; pas d'accord avec La Beaumelle dans leur critique, 178; appelle les épisodes des hors-d'œuvre, 180; ce qu'il dit des amours de la belle Gabrielle, 185; tend à bannir de l'épopée toute idée morale, 188.

Carion, orateur gree. Ce qu'en dit Cicéron, III, 165.

CLÉOTATRE n'a pu, dans tout l'éclat de sa beauté, attacher César-Auguste à son char, XII, 486; Essai historique sur cette princesse, par Marmontel; ce qu'on en dit, 477 et suiv.

Cléopâtre, tragédie de Jodelle, V, 163 et suiv.; fut jouée au collège de Rheims par les meilleurs poëtes du temps, 164; Jodelle se chargea lui-même du rôle de Cléopâtre, ibid.; récit que Pasquier fait de son succès dans ses Recherches historiques, ibid. et suiv.

Cléopâtre. Idée de cette tragédie de Marmontel, XII, 460 et suiv.; citation de quelques morceaux, 464 et suiv.

Cléopâtre, roman de La Calprenède, le meilleur du temps où il parut, VII, 505; ce qu'en pensait madame de Sévigné, ibid.

Clerc. Origine de ce nom et sa définition, V, 27; ce qu'on doit à ceux qui le portaient, 29 et suiv. Clercs de la Bazoche (les). On ne doit pas leur donner le nom de poëtes tragiques, V, 161.

CLERMONT-TONNERRE, l'un des chefs de la minorité de la noblesse dans l'Assemblée constituante. Sa triste fin, XIV, 499.

CLERVAL, acteur, a beaucoup contribué au succès du théâtre de la Foire, XII, 259.

Cléveland, roman anglais. Ses premières parties sont très-attachantes, XIV, 268.

CLINGSTET, artiste, auteur de peintures licencieuses, VIII, 217.

CLISTHÈNE, orateur grec. Ce qu'en dit Cicéron, III, 165.

CLODIUS, Romain qui s'opposa au retour de Cicéron. Idée de son caractère et des excès qu'il commit dans Rome, mais moins atroces que les journées des 1<sup>er</sup> et 2 septembre 1792, à Paris, III, 366 et suiv.

Clovis, poëme de Desmarets. La Motte le mettait au-dessus de l'Hiade; pourquoi, I, 220 et suiv. Jugement qu'on en porte, V, 131.

Club de 1789: ce qu'il fut dans la révolution, XIV, 489 et suiv.

Club des Cordeliers: ce qu'il était, XIV, 475 et suiv.; noms des principaux membres de cette société, 476; Marat, son principal instrument, ibid.

Clubs. Ce que c'est en Anglèterre, XIV, 499, à la note.

Clymène. Idée de ce petit drame mythologique de La Fontaine, VII, 171.

Coche et la Mouche (le). Idée de cette fable de La Fontaine, VII, 164 et suiv.

COCHIN, célèbre avocat du dix-huitième siècle, XIV, 9; avait le talent d'aller toujours au fait, ibid. Code de la Nature (le). Idée de cet ouvrage de Diderot, XVI, 160 et suiv. Babœuf y a puisé ses . principes révolutionnaires, 165; extravagances que l'on y trouve développées, 16g et suiv.; y soutient que l'homme est essentiellement bon, 191 et suiv.; comment il faut entendre cette proposition, 196 et suiv.; y insinue la communauté des biens dans les états les plus riches, 224; y retrace le premier âge du christianisme, 230; dit que ce sont les lois qui ont ôté à l'homme sa bonté naturelle, 264.

Coëphores (les). Idée de cette tragédie d'Eschyle, I, 302 et 308. COFFIN, célèbre professeur de l'Université de Paris. Hommage que lui rend l'auteur, V, 9.

Colardeau, poète français. Idée de ses œuvres, XIII, 358. Examen de l'Epître d'Héloise à 'Abeilard, ibid.; de son héroïde d'Armide à Renaud, ibid. et suiv.; de ses tragédies d'Astarbé et de Caliste, 361 et suiv.; citation du jugement d'un journal sur cet auteur, 362; commentaire sur ce jugement, 363. Idée des Perfidies à la mode, comédie en cinq actes, 366 et suiv.; mérite de sa traduction en vers du Temple de Gnide et des hommes de Prométhée, ibid. et suiv.; de sa traduction des deux premières Nuits d'Young, 369; de l'Epître à M. Duhamel, 371 et sniv.

Collé, poète français, auteur de Dupuis et Desrosnais, et de la Partie de chasse de Henry IV. Idée de ces pièces, XI, 377 et suiv.; ce que l'on dit de son Théâtre de société, 379. Dissérence entre lui et Piron, XII,

273; couplet de chanson qu'il fit contre la tragédie de Mahomet de Voltaire, IX, 423; sottise qu'il prête à Corneille, ibid.

Collège de France, fondé par François I; réformes à y faire, XVI, 385 et suiv. Collèges, en France: l'éducation que l'on y donne est vicieuse sous plusieurs rapports, 355 et suiv. Nouveau prix à instituer; quels en seraient les juges, 382.

Collin-d'Harleville a de la guité et du naturel dans le dialogue, et de l'élégance dans le style, XII, 312, à la note. Auteur de l'Inconstant, de l'Optimiste et des Châteaux en Espagne, XIII, 462. (Voy. ces trois pièces), et de plusieurs Epîtres en vers, 473; ce qu'on en dit, ibid.

Colombine, caractère d'un personnage de l'ancien théâtre italien, XII, 263.

Colombine-Nicétis pièce de la Foire. Citation d'un couplet, XII, 275.

GOLUMELLE. Son ouvrage sur l'agriculture, plus estimé que celui de Varron, IV, 402.

Combat de la Mouche et du Lion. Idée de cette fable de La Fontaine, VII, 163.

Combats des Rats et des Grenouilles, poëme d'Homère. Sa comparaison avec le Lutrin de Boileau, VII, 61.

Comédie. Phormis et Épicharme, originaires de Sicile, sont les premiers comiques qui y aient mis une action, I, 61.

Comédie ancienne, grecque, II, 57, la vieille comédie, ce que c'était, ibid.; son effronterie, ibid.; nommait les personnes, ibid.; fut réprimée par les lois, 58. de la moyenne comédie, ibid.; de la véritable, ibid. et

suiv. Ménandre en a été le createur chez les Grecs, et Épicharme chez les Siciliens, ibid. De la comédie latine, 104. Se chantait chez les Romains; preuve qu'on en a, XV, 175; Ce qu'elle était sous le siècle de Louis XIV, VI, 226; dans le dix huitieme siècle, XI, 292. Si cet art est plus difficile que celui de la tragédie, ibid. et suiv.

Comédiens: ce qu'ils devraient faire pour plaire au public, XI, 166. Comète (la). Idée de cet ouvrage

de Bayle, VII, 430.

Comiques. Les auteurs comiques de profession n'ont pu faire une tragédie passable, tandis que les tragiques les plus célèbres out réussi dans la comédie, XI, 310.

Comment et pourquoi (le), ce que c'est, suivant Diderot, XVI, 94.

94.

Comminge (le comte de), ouvrage de madame de Tencin: est regardé comme le pendant de la Princesse de Clèves, VII, 511; ce qu'on en dit, XIV, 264.

Communauté de biens, insinuée par Diderot dans son Code de la Nature, XVI, 223; connue à Sparte et ailleurs, 227 et suiv.; preuves que ce n'était qu'une pratique de charité chez les premiers chrétiens, 234 et suiv.; et purement volontaire, 236; suivant Diderot, les hommes ne pourront trouver leur bonheur qu'en l'admettant, 270.

Compagnies (les). Fontenelle disait qu'elles devaient être un peu pédantes, XIV, 7.

Complaisant (le), comédie de Poutde-Veyle. Idée de cette pièce, XI, 374.

Compliments de réception à l'Académie : ce qu'ou en dit, VII,

252, celui de Bacino doit être excepté de sous les antres, ibid.

cxcepté de sons les autres, ibid.

Compositeur de musique. Il n'y eu a point qui voulût se charger de mettre en musique Iphigénie et la Phèdre de Racine; au lieu que les musiciens grocs y mettaient celle d'Euripide sortant des mains de l'auteur, VI, 368.

Ceux d'Italie gagnent plus que vingt auteurs de paroles, XII, 154,

Comte d'Essex (le), tragédie de Th. Corneille. Examen de cette pièce, VI, 170 et suiv.; ce qu'en pensait Voltaire, ibid. et suiv.

Comtesse d'Escarbagnas (la). Idée de cette comédie de Molière, VI, 290.

Comtesse de Savoie (la). Idée de ce reman de madame de Fon-tane, XIV, 264. Voltaire en a tiré le sujet de Tancrède, ibid.

Concetti (les) ont figuré long-temps dans notre poésie galante, V, 52.

Conclusion cules: mot qui devrait entrer dans notre langue: ce qu'il signifie, IV, 183.

Concupiscible: ce que Platon entend par-là, IV, 89 et suiv.

Compresso, profond métaphysicien, n'est pas pour cela obscar, VII, 423, a gâté son Cours d'études par ses ineptes critiques des vers de Boileau, XIII, 15. Smivant lui, le génie des écrivains ne se déploie tout entier que dans une langue fixée, III, 415; a rendu un témoignage respectueux à la religion dans son Cours d'histoire, XV, 113, sa gloire est d'avoir été le premier disciple de Locke, 136; quel est son premier ouvrage, ibid. Morceau de son Traité des Sensations, 136; c'est l'ouvrage

qui lui a fait le ples d'honneur, 201; à qui il en doit l'idée, ibid. et suiv. Notice de son Traité des *Animaux* , 202 ; ce qui y a donné occasion, ibid.; accusé d'avoir pris dans Buffon le dessein de son livre des Sensations, ibid.; comme il s'en disculpe, ibid.; analyse de son Cours d'études, 203; citation d'un morceau sur les comparaisons et les figures, 207; idée de l'*Art de raisonner*, 208; de l'Art de penser, 209; de son Cours, ibid.; de son style en général, ibid.; principes de Locke qu'il a combattus, 338; sa métaphysique doit être admise dans les universités, XVI, 376.

Component a été dépositaire de la correspondance de d'Alembert, imprimée depuis à la suite du Voltaire de Kehl, XV, 131; ce qu'il dit de Boileau, VII, 127 et suiv.; est entré à l'Académie française à la pluralité d'une voix sur Bailly, XV, 82; a été l'ennemi déclaré de Buffon, 85; sa mort affreuse, ibid., à la note; absurdité de son système 11; appendice d'une assertion tirée d'un de ses ouvrages, 252.

Confession du comte de\*\*\*, roman de Duclos: ce qu'on en dit, XVI, 10.

Confiance perdue (la) ou le Serpent mangeur de kaimak, ouvrage de Sénecé; ce que l'on en dit, VII, 193; morceau cité, 194.

Confirmation (de la) dans l'art oratoire; ce que c'est, III, 160.

Confrères de la passion; on ne doit pas leur donner le nom de poëtes tragiques, V, 161.

Consurzéa (autrement Consucsus); ses Entretiens sur l'immortalité de l'ame, XVI, 47.

Congés (les) extraordinaires dans

les universités doivent être supprimés, XVI, 364.

Congrès; Boileau, par ses satires, a fait abolir cette infamie, VII,

Conjuration de Venise (Histoire de (a), par Saint-Réal; jugement qu'on doit porter de cet ouvrage, VII, 376 et suiv.

Connétable de Bourbon, tragédie, par Guibert; quand représentée, et idée de cette pièce, VIII 433, à la note.

Connexion des causes et des effets; abus qu'on en peut faire, XV, 385 et saiv.

Conquête de la Toison d'or, poëme latin de Valerius-Flaceus; idée de cet ouvrage. I, 288.

Consentement force (le), comédie de Fagan, XI, 369.

Considérations sur les mœurs de ce siècle; ouvrage de Duclos; idée de ce livre, XIV, 276, et XV, 256 et suiv.

Considérations sur Antoine et sur Lépide, par Saint-Réal, VII, 378.

Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains, par Montesquieu; idée de cet ouvrage, XV, 52 et suiv.; durera autant que notre langue, ibid.; Montesquieu a su y joindre la brièveté des expressions à l'élévation des vues, 54.

Considérations sur les Romains, ouvrage de Saint-Evremond; il y a beaucoup de choses bien pensécs, VII, 493.

Constantin, poëte gree; idée de cet auteur, II, 225.

Constitution française: la troisième déclare en quoi consiste la véritable égalité des hommes, XVI,

Conte (du ) et de la Fable, VII, 131. Le conte, sons la plume de Passerat, a fait de grands progrès, V, 129; sa pièce intitulée l'Homme métamorphosé en cottou est digne de La Fontaine, ibid.

Contes (des), VII, 512; idéc de ceux d'Orient, ibid. et suiv.;' ce que sont les Mille et une Nuits, 515 et suiv.; idée des Mille et un Jours, 516; c'est à Galland et Pétis de La Croix que l'on est redevable des *Contes arabes*, 5 i 7 ; anecdote sur Galland, ibid.; Contes des Fées, ce que c'est; 518; madame d'Aninoy y a le mieux réussi, 519; mérite des Contes d'Hamilton, ibid. et suiv.; idée de celui de Fleur d'Epine, tiré des Mémoires de Grammont, 520 et suiv.; cet ouvrage est le premier où l'on ait montré le

persifflage, 523.

Contes (les) de La Fontaine: la diction en est moins pure que celle de ses Fables, VII, 167; est sudessus de Boccace et de la reine de Navarre, à cause de la poé-· sie, ibid; Jooonde, meilleur par l'Arioste, suivant Voltaire, que par La Fontaine; Boileau est pour La Fontaine, ibid.; justice du sentiment de Boileau, ibid.; sout plutôt libres que licencieux, 168; on en a accomodé plusieurs au théâtre, ibid.; ceux qui ne sont pas décents sont en petit nombre, ibid.; morceau cité du Faucon, ibid.; celui de la Courtisane amoureuse, plein d'intérêt, 169.

Contrains-les d'entrer: idée de l'ouvrage de Bayle sur ces paroles, VII, 430.

Contre-révolutionnaire; définition de ce terme : les monstres de la ` révolution donnaient ce titre à la tragédie de Brutus, VIII, 35.

Contre-temps (les), comédie de La Grange, XIII, 475.

Controverses (les); ce système, sous la régence, a cédé la place à celui de Law, VIII, 48.

Convalescence (de la); Gresset, dans l'Épitre à sa sœur, traite ce sujet, et Saint-Lambert dans son Poëme des saisons, VIII, 348 et suiv.

Conversation du père Cannaye et du Maréchal d'Hocquincourt, ouvrage de Charleval; ce qu'on en dit, VII, 502.

Corrance: ce qu'on dit de ce célèbre mathématicien, V, 47; c'est de son temps que la philosophie d'Aristote est tombée, I, 49.

Coquette (la), comédie de Baron, VI, 328.

Coquette corrigée (la), comédie de La Noue; idée de cette pièce, XI, 380 et suiv.

Coquette fixée (la), comédie de Voisenon, XII, 538.

Cordenci: on lui doit beaucoup pour ses recherches sur notre histoire, VII, 371, le père Daniel en a profité pour corriger les erreurs nombreuses de Mézerai, ibid.

Corésus, tragédie de La Fosse, VI, 211.

Cornathia (Pierce), poëte dramatique. Des poëtes tragiques avant lui, V, 161 et suiv.; Mairet fut le plus grand détracteur de sa tragédie du Cid, 177; sa Sopkonisbe ne peut tenir contre celle de Mairet, 179; quel est le premier service qu'il a rendu à la langue et au théâtre, 190; morceau cité du Cid, 191 et suiv.; précéda Molière par sa pièce du Menteur, 194, quel fut son coup d'essai, ibid.; analyse de sa Médée, ibid. et suiv.; celle de Longepierre lui est supérieure, ibid.; examen du Cid, 196 et suiv.; des Horaces, 213 et suiv.; de.

Cinna, 235 et suiv.; de Polyeucte, 265 et suiv.; de Pompée, 279 et suiv.; présérait Rodogune à toutes ses autres pièces; son examen, 281; d'Héraclius, 282 et suiv.; après cette pièce, le taleut de Corneille a commencé à baisser 286; de Nicomède, ibid. et suiv.; Voltaire l'appelait comédie héroïque 288; de Sertorius, ibid; Théodore, Attila, Pulchérie et Suréna ne sont pas susceptibles d'examen, 289; n'aurait pas du lutter contre Bacine, Bérénice, ibid.; Voltaire a découvert que Racine a pris dans Pertharite la belle situation d'Hermione, qui demande à Oreste la tête de Pyrrhus, *ibid*.; Voltaire donne beaucoup d'éloges à l'exposition de la tragédie d'Othon, 290; ce que dit Fontenelle de son Agésilas, ib.; Andromède et la Toison d'or sont des pièces à machines, ibid. et suiv.; morceau cité de la Toison d'or, 291; du Menteur et de la suite du Menteur, ibid. et suiv.; réflexions sur les qualités de son génie, 292 et suiv.; Voltaire n'a pas prononcé sur la prééminence entre lui et Racine, 294 et suiv.; semble pencher pour Bacine, 297; mot de Molière sur ce poëte, 302; le rôle de Ladislas aurait pu lui donner une idée de l'amour tragique, 310; lettre à Saint-Evremond, dans laquelle il énonce ses principes à ce sujet, ibid.; l'auteur des Trois siècles se trompe lourdement dans ce qu'il dit par rapport à *Attila*, Agésilas et Pulchérie, 315; faute d'avoir su traiter l'amour, a fait de plusieurs de ses principaux personnages des héros de roman, ibid.; un de ses grands défauts, 316; remarque de Vauvenargues sur ce poëte, 317; son style est trè-inégal, 319; il a élevé notre langue à la diguité de la tragédie, ibid.; a des vers d'une beauté au-dessus de toute expression, 320; Fontenelle lui donne la préférence sur Racine, 321; quels étaient ses auteurs favoris, VI, 86; aurait plus ressemblé à Démosthènes qu'à Ciceron, ibid.; son portrait, ibid. et suiv.; son parallèle avec Racine, 94 et suiv.; donna le Cid à trente aus, '1 1 1; les scènes qu'il fournit à Molière pour le ballet de Psyché respirent en plusieurs endroits la délicatesse et la grace, 134; son Menteur est une pièce de caractère empruntée des Espagnols, ibid.; a employé, dans la tragédie, le sentiment de l'amour, qu'il a suivi rarement dans la suite, IX, 141; n'a pas fait usage de reconnaissances, non plus que Racine, 172; ce n'est pas une raison de les réprouver, ibid.; s'est trompé plusieurs fois dans le choix de ses sujets, 382; depuis le Cid jusqu'à Héraclius, a montré un grand génie dans tout ce qu'il a fait, XI, 144; depuis son Pertharite jusqu'à son Attila, ce n'est plus lui, ibid.; il sera toujours difficile de prononcer une primanté absolue entre lui, Racine et Voltaire, 147; n'a traité ancun sujet purément d'invention, quoiqu'il en ait mis beaucoup dans plusieurs des pièces qu'il a tirées de l'histoire, IX, 296; n'a eu que des succès passagers dans ses pièces d'imagination, ibid.; a beaucoup trop employé l'antithèse, VIII, 121; son explication sur l'objet du genre dramatique, I , 64; ne pent pus être mis au rang des livres classiques pour le style, 70.

Convente (Thomas), poëte dramatique. Son Timocrate n'est connu que comme exemple d'une grande fortune, VI, 167; d'où est tiré ce sujet, 168.; idée de sa pièce de *Camma*, 169; coup de théstre de cette pièce, imité dans Zelmire, ibid.; les deux senles tragédies qui lui aient survécu, 170 et suiv.; analyse du Comte d'Essex, ibid.; septiment de Voltaire sur cette pièce, ibid.; a défiguré jusqu'an ridicule le caractère de la reine Elisabeth, XI, 303; Ariane est plus intéressante. Examen de cette pièce, VI, 178 et suiv.; ce qu'en pensait Voltaire, 180; a écrit fort mai ses tragédies, et a versifié assez heureusement le Festin de Pierre, XI, 310; ses opéra sont au-dessous de ses plus mauvaises tragédies , VII , 404.

Connélius Népos, biographe latin; ce qu'on dit de cet auteur,

IV, 42.

Consurus, maître de Perse, poëte satirique; service qu'il lui rendit, II, 219.

COTTA (Lucius), jeune Romain de la plus grande espérance au temps de Cicéron, III, 121.

Couplets (les fameux). On les a attribués faussement à J.-B. Rousseau, VI, 487; leur analyse, ibid. et suiv.

Cour de Rome (la) n'est pas l'Eglise, et la politique ultramontaine n'est pas la religion, VIII, 160.

Couronne ( de la ). Idée du fameux procès entre Eschine et Démosthènes à ce sujet, III, 178 et sniv.; exemple de grands moyens oratoires employés dans ces deux harangues, 179 et suiv.; par Eschine, 229 et suiv.; par Démosthènes, 238 et suiv.; note au sujet d'un article du Nouveau Dictionnaire historique sur ce fameux procès, 256 et suiv.

COURT DE GÉBELIM. Roncher à mal imaginé de construire la machine de son poëme des Mois sur ses Recherches conjecturales, VIII, 400.

Courtisane amoureuse (la), conte de La Fontaine; est plein d'intérêt, VII, 169.

Cnarès, auteur comique grec, est le premier qui a abandonné la comédie qui nommait les personnes, I, 61.

CRATINUS, auteur comique de la vieille comédie grecque, dont les écrits ne sout pas parvenus

jusqu'à nous, II, 5g.

Crébillon, poëte français. Son nom fut, pendant des années, le mot de ralliement d'un parti nombreux, et pourquoi, XI, • 1; la préférence qu'on lui a donnée sur Voltaire a été le scandale du goût et de la raison, 2; à quel âge est entré dans la carrière poétique, 3; quel fut son coup d'essai, ibid. Idée de sa tragédie d'Idoménée, ibid. et suiv.; d'Atrée et Thyeste, 17 et suiv. Fréron disait que le rôle d'Atrée était le plus beau de notre théâtre, ibid. Subtilité on direction d'intention qu'on trouve dans cette tragédie, 26; ce que dit Voltaire au spjet des défauts d'Atrée, 40. Le songe de Thyeste est un morceau d'un grand mérite poétique, 42; endroit très-beau dont Voltaire s'est moqué à tort, ibid.; le style en est entièrement vicieux, 43. Idée de Rhadamiste, 55 et suiv.; est la meilleure de toutes ses pièces, ibid.; d'où le sujet est tiré, 55; ce que dissit l'abbé de Chaulieu de l'exposition, 56; jugement singulier de Dufresny

sur cette pièce, 60% selon Voltaire, le rôle de Pharasmane est plus tragique que celui de Rhadamiste, 68; morceau comparé à un autre de Mithridate de Racine, ibid.; critique peu fondée de Volteire sur deux vers, 72; reconnaissance la plus belle peutêtre qu'il y ait au théâtre, 75; Crébillon avait l'oreille peu sensible à l'harmonie, et était inattentif sur la langue et la diction, 81 et suiv., aux notes. Vers sublimes cités avec raison, 87, à la note. Idée de sa tragédie de Xerxès, 106; ce que l'on en dit dans un éloge de l'auteur, ibid. Examen de cette pièce, ibid. et suiv.; qualité du style, 115 et suiv. Idée de sa tragédie de Sémiramis, 117 et suiv.; de Pyrrhus, 120; moins manvaise que les précédentes, ibid.; ce qu'on dit de son Triumvirat, 121. Idée de son Catilina, 122 et suiv.; pourquoi il ent un si grand succès, ibid.; pourquoi, dans une très - longue carrière, n'a eu qu'une conception heureuse, 145; ne peut soutenir le parallèle avec ce que Racine et Voltaire ont de plus parfait, ibid.; pourquoi sa pièce d'Electre a réussi, IX, 9; n'avait ni assez de goût, ni assez de commaissances pour se juger lui-même et les autres, ibid. et suiv.; n'avait que du talent, 9; préséré par la cour à Voltaire, et pourquoi, X, 68 et spiv.; son Catilina joué vingt fois de suite par l'effet d'une cabale, 6g; ses œuvres imprimées au Louvre avant celles de Corneille, de Recine et de Molière, ibid.; la Sémiramis de Voltaire a fait ressouvenir de la sienne, oubliée depuis trente ans , 105 ; son Electre est le seul sujet où il puisse entrer en comparaison avec Voltaire, 112; comparaison d'Électre et d'Oreste, 114 et suiv.; citation de quelques beaux morceaux du cinquième acte, 213 et suiv.; ce qui a contribué à soutenir cette pièce, 156; idée du style, ib. et suiv.; quoique assez mauvais écrivain, aura sa place parmi les hommes de génie, VIII, 292.

CRÉBILLON le fils. Idée de ses romans, le Sopha et Tanzaï, XIV, 263; des Égarements du oœur et de l'esprit, ibid. Idée de ses autres romans, 252. Quelle place il donnait à son père parmi nos poëtes tragiques, XI, 148, à la note. On a fait quelques copies gauches et maussades de son

roman de Versac, XII, 293. Cairin. ancien poëte français. Espèce de vers dont il se servait, V, 71.

٤٠,

Créuse, opéra de Roy, XII, 47. CRITIAS, orateur grec : ce qu'en pensait Cicéron, III, 165.

Critique de la critique, en Zélinde, par Visé; Critique de l'École des Femmes, VI, 259 et suiv.

Critique désintéressée, ouvrage de l'abbé Cotin, oublié aujourd'hui, VII, 71.

Croisades (les): comment ont nui aux progrès des lettres, V, 27 et suiv.

CYPRIER (Saint), père latin. Idée de son style, V, 15.

Cyrus, roman entrayeux de Scudéry, VII, 505.

## D.

D'ABLANCOURT, traducteur de Lucien, VII, 530.

DACIER (madame) s'est déshonorée dans sa dispute contre La Motte, I, 226.

DACIER, traducteur de Plutarque, IV, 44 et suiv.; quelques observations sur le jugement qu'il porte de cet auteur, ibid.

D'AGUESSEAU a honoré à la fois la France, la magistrature et les lettres, XIV, 13; ses écrits sont une source d'instruction pour ceux qui se destinent à l'étude des lois, ibid.

D'ALEMBEAT. Sa Dynamique n'est pas une plus belle chose que l'Application de l'algèbre à la géométrie par Descartes, XV, 9; a raugé dans un ordre méthodique toutes les acquisitions de l'esprit humain, 21; a eu la part la plus honorable à l'entreprise de l'Encyclopédie, 86; s'y est

renfermé à peu près dans ses Mathématiques, 97; en a abandonné la rédaction, 110 et suiv.; paraît n'avoir pas eu de religion, 113; haïssait plus les prêtres que la religion elle-même, 114; ce qu'on lui doit en mathématiques, 115 ; a réuni le génie de la science au talent d'écrire, . 116; sa préface de l'Encyclopédie est un ouvrage, ibid.; éloge de sa traduction de Tacite, 117; idée de son caractère, 120 et suiv: ; idée de son livre sur la Destruction des Jésuites, 123; Frédéric le traitait en ami, et comme son pensionnaire, 124; ce qui l'a le plus illustré dans sa vie, 125; refuse l'emploi d'instituteur du fils de l'impératrice de Russie, ibid.; la cour lui refusa long-temps une pension, et pourquoi, 127 et suiv.; haïssnit Battenx et aimait assez Foucemagne,

tons deux très-bons chrétiens, 129; ce qui a fait du tort à sa mémoire, 130; nom que lui donnait Voltaire dans ses lettres, 134, à la note; ce qu'il dit de Boileau, VII, 124 et suiv.; est l'auteur des Eloges de plusieurs écrivains célèbres, XIV, 214 et suiv.; de Massillon, 215; de Bourdaloue, 217; de Boileau, 220; de l'abbé de Saint-Pierre, 221; de Bossuet, 224 et suiv.; de La Motte et de Fénélou, et autres, 229 et suiv.; de Fléchier, 232 et suiv.; lettre flatteuse que lui écrivit le roi de Prusse après la mort de Voltaire, 235 et suiv.; a réuni à l'intérêt des objets cefui de la variété du style, 215; a su caractériser les hommes célèbres dont il honore la mémoire, ibid.; citation de plusieurs morceaux sur Massillon, 216 et suiv.; pourquoi n'a point établi de parallèle entre cet orateur et Bourdaloue, 217.

Dalmvan, auteur de l'Embarras des richesses, joué en 1725; idée de cette pièce, XII, 530 et suiv.; a fait l'École des Bourgeois, 531.

Damillaville, commis au Vingtième, l'un des deux écouteurs de Diderot; le Christianisme dévoilé lui est faussement attribué, XVI, 298; Voltaire affectait pour lui une espèce de vénération, et peurquoi, ibid.; sobriquet que sa société lui avait donné, 299; était l'écho de d'Alembert et de Diderot, dont il mettait les phrases par écrit, ibid. Dancher, poëte français, XII, 8;

cette pièce, ibid. et suiv. Dancourades (les), force de Favart au sujet de la paix de 1763, XII, 367 et suiv.

son opéra d'*Hésiode*, 9; idée de

DANCOURT, poête comique du troisième ordre; notice de ses meilleures pièces, VI, 361 et suiv.

DARIRI (le père) a profité des lumières de Cordemoi, de Levalois, de Godefroi, de Le Laboureur, pour corriger les nombreuses erreurs de Mézersy, VII, 371; son Histoire ne peut se lire sans ennui, ibid.; suspect dans tout ce qu'il dit depuis le règne de Louis XI, et pourquoi, ibid.

DARTE (le), ce qu'on dit de ce premier poête italien, V. 30; ce qu'en dit Voltaire dans une lettre particulière, 301 et suiv., VI, 547 et suiv.

DANTON, aon caractère, XIV, 477 et suiv.; établissait un foyer d'anarchie, 481 et suiv.; a été le premier à proclamer la république, ibid.

Daphnis et Chloé, roman grec. Quel est l'auteur et quel est le mérite de cet ouvrage, IV, 390.

Dardanus, opéra de La Bruère, XII, 80; mis en musique par Rameau, ibid.; examen de cette pièce, et citation de morceaux choisis, ibid. et suiv.

D'Anguson, ministre de la guerre, obligation que lui a eue Voltaire, VIII, 200.

D'Assoucy, titre qu'il prenait dans la littérature, anéanti par Boileau, VII, 41 et suiv.

DAUNOU (M.), suteur du Discours sur l'influence de Boileau, VI, 69 et suiv.; réponse aux inculpations dont le charge un certain M. Nigood, ibid. et suiv.

DAURAT (Jean) était membre de la plésade française, V, 97.

DAUVERGNE a hasardé, dans l'opéra des Troqueurs, au théâtre de la Foire, le premier essai d'une musique nouvelle, XII, 163.

Débâcle: belle peinture qu'en fait

Roucher dans son poëme des Mois, VIII, 387.

Débora, tragedie de Duché. VI,

196.

Déclamation (la) est infiniment supérieure au chant, et l'acteur tragique a une dignité que le chanteur n'aura jamais; Le Kain l'a prouvé, XII, 206.

Déclamations: ce qu'on appelait ainsi du temps de Quintilien, III, 13 et suiv., et à la note; et de notre temps, 15 et suiv.

Dédit (le), comédie de Dufresny, est la seule pièce où il est imitateur, VI, 360.

DEGENNES, célèbre avocat du dixhuitième siècle; ce qu'on en dit, XIV, 9.

Déiste; définition de ce mot; sa différence avec théiste, XVI.

Delille, l'un de nos meilleurs versificateurs, s'est applique particulièrement à maîtriser notre vers alexandrin, VIII, 305; supérieur à certains égards à Saint-Lambert pour la versification, ibid.; inférieur dans le style sublime, 306; ce qui fait en général le caractère de sa composition, ibid.; a imité Virgile, en nous donnant des Géorgiques françaises, 309; sa description du cheval, supérieure à celle de Rosset, 321 et suiv.; et à celle de Voltaire, 105; a aussi éprouvé des mortifications à cause de Gluck, 325; critique d'un endroit de sa traduction des Géorgiques, I, 150; ce qu'il dit de Boileau dans une satire sur le luxe, VII, 127.

Delisle, officier de dragons, auteur de Noëls contre la cour de Louis XV, comment s'est fait un ami du duc de Choiseul, XV, 127, à la pote.

Cours de Littérature. XVI.

DELISLE a donné au théâtre italien Arlequin sauvage et Timon le misanthrope; ce que l'on en dit, XII, 522 et suiv.; on y a développé des sophismes pernicieux à la société et contre les lois, 524 et suiv.; idée de ces pièces, ib.

Deluc, physicien d'un ordre supérieur, a couclu, par ses Observations sur le Déluge, que le livre de la Genèse était un livre divinement inspiré, XVI, 297; a démontré, dans son ouvrage de l'Histoire de la Terre et des Hommes, et dans ses Lettres géologiques', la création et le déluge universel, XV, 15.

Déluge: Boullanger y voyait la clef de toutes les fables païennes, XVI, 297; Deluc y voit au contraire la vérité du récit de Moïse, ibid.

Démocrite. Idée de cette comédie de Regnard, VI, 354 et suiv.

Démosthènes, premier des orateurs grees, III, 164 et suiv.; son éloge revient sans cesse sous la plume de Cicéron, 167; opi-'nion de Fénélon sur sa supériorité, 168; ce qui constituait son éloquence, ibid. et suiv.; a excellé dans le pathétique, 176; se sert du raisonnément comme d'une massue, 177; belle comparaison à l'appui, ibid.; exemple de la force de ses raisonnements, 179; dans les Philippiques et les autres harangues, 184 et suiv.; son atticisme était souvent haché par le laconisme de Phocion, 191, appelé l'orateur de la raison, 222; sa logique également pressante dans le genre judiciaire et délibératif, 258 et suiv.; pourquoi Fénélon le préférait à Cicéron, ibid., et 400; doit être moins généralement goûté que Cicéron, et pourquoi, 25y et 402; ses Philippiques sont plus vives que celles de Cicéron, 267; modèles du genre délibératif, 170; parallèle que Fénélon fait de lui et de Cicéron, 400 et suiv.; sa querelle contre Eschine est l'affaire la plus mémorable dans ce genre, 225, et VII, 242; combien d'orateurs que nous ne connaissous pas ont dû vraisemblablement paraitre avant Ini, I, 3 , anecdote sur le discours sur la Couronne, XVI, 383 et suiv.; idée de la traduction qu'Auger a donnée de ses ouvrages, XIV, 353 et suiv.

Démosthènes français. On peut donner ce nom à Bossuet, VII, 300.

Dénoûments malhenreux (les) sont, depuis Aristote jusqu'à nous, regardés comme les plus tragiques, IX, 340; leur théorie est une des parties de l'art la plus importante, 343; bien traitée par Marmontel dans ses Éléments de Littérature, ibid.

Denys le Tyran. Examen de cette tragédie de Marmontel, XII, 418 et sniv.; beau vers de cette pièce, que Palissot ridiculise dans sa Dunciade, 438, à la note.

DENYS D'HALICARNASSE, auteur des Antiquités romaines. Mérite de cet ouvrage, IV, 34; c'est à lui que nous devons les notions les plus exactes sur l'état civil des Romains, ibid. Idée de son ouvrage sur la rhétorique, 393 et suiv.; maltraite fort Thucydide et Platon sur leur style, 394; ce qu'il entend par genre moyen, 398 et suiv.

DENYS SALLO, premier rédacteur du Journal des Savants, VII, 535. Dépit amoureux (le), comédie de

1

Molière: il y a suivi la route vulgaire du temps, VI, 241.

Dépositaire (le). Idée de cette comédie de Voltaire, XI, 439.

Descartes: ce que l'on doit penser de sa Cosmogonie, IV, 69; est le premier qui, dans l'avantdernier siècle, ait mérité le nom de philosophe, VII, 410; sa dioptrique l'a mis au rang des inventeurs en mathématiques, ibid.; obligation qu'on lui a, ibid. et suiv.; mérite de sa Méthode, 412; sa mauvaise physique a long-temps prévalu, ibid.; sa philosophie ne doit plus être étudiée dans les universités d'aujourd'hui, XVI, 377. La Fontaine avait étudié ses principes, VII., 166.

Description didactique: exemple qu'en donne M. Clément, VIII, 86.

Description d'un combat de taureaux, extraits du roman de Gonzalve de Cordoue, par Florian, XIV, 318 et suiv.

Déserteur (le), opéra comique de Sedaine. Idée de cette pièce, XII, 396 et suiv.; citation d'un

joli couplet, 405.

DESFORTAINES (l'abbé). Son injustice à refuser à Voltaire le mérite de la poésie de style dans la Henriade, VIII, 65 et suiv.; ses froides plaisanteries ont fait tomber la tragédie de la Mort de César, IX, 301; injustice de sa critique de la Mérope de Voltaire, X, 20; son erreur lorsqu'il dit que la situation de la reconnaissance d'Égisthe est imitée d'Amasis, 40; affecte ridiculement de mépriser le cinquième aete de cette pièce, 44; Voltaire lui intenta un procès criminel à cause de la Voltairomanie, 66.

DESHOULIÈRES (madane) a excellé dans le genre patorai, VII, 198; a eu moins & talents poétiques que Segris, 204; ses Idylles ne sont cue des moralités adressées aux fleuves, aux ruisseaux, etc. 205. On ne lit plus ni ses Balades, ni ses Epîtres, ni ses Oces, ni ses Chansons, ibid. Norceaux cités de ses pièces, 216 et suiv. Idée de l'idylle du *Iuisseau*, 208; ses idylles des diseaux, de l'Hiver et des Mouvns, sont ses meilleures, 21.; les Vers à M. Caze ne sont pas à mépriser, 213 et suiv.

Deslardes a erré toute sa vie dans le labyrinthe des systèmes de philosophie, IV, 69.

DESMANIS, poëte français. Examen de la nouvelle édition de ses œuvres de 1777, donnée par M. de Tresséol, XIII, 351 et suiv. Idée de sa comédie de l'Impertinent, XI, 375 et suiv.; de ses autres pièces, la Veuve coquette, le Triomphe du Sentiment, et les fragments de l'Honnéte Homme, XIII, 356.

Désordre lyrique: ce qu'on lui permet, et ce que Pindare a observé à cet égard, VIII, 356.

DESPORTES, poëte français, a écrit plus purement que Ronsard et ses imitateurs, V, 100; a imité Marot, et lui est resté fort inférieur, ibid.

Despotisme légal, mot sacré chez les économistes, XV, 271.

Despotisme (Essai sur le). Voyez Essai.

DESPRÉAUX. Voyez Boileau.

DESTOUCHES, auteur comique, a fait quinze pièces oubliées aujourd'hui, XI, 312 et suiv. Sa Fausse Agnès ne sut jouée qu'après sa mort, 314. Idée de cette

pièce, ibid.; du Tambour nocturne, 315; du Dissipateur, ibid.; du Triple Mariage, 316; de l'Esprit de contradiction, 317; de l'Irrésolu, ibid.; du Philosophe marié, 319 et suiv.; du Glorieux, 322; Ragonde, espèce de farce comique, XII, 260. Parallèle entre cet auteur et Dufresny par d'Alembert, XIV, 230. Son refus de la place de ministre de France à la cour du czar, 232. Beau morceau de son éloge à ce sujet, ibid.

Détail: les plus grandes beautés de détail dans la tragédie perdent leur effet sur le spectateur, si le caractère et la situation ne l'attachent pas, IX, 66.

Deux Tonneaux (les), opéra de Voltaire. Idée de cette pièce, XII, 134; mise en musique par M. Grétry, 127, et à la note.

Devin du village (le), opéra de J.-J. Rousseau, XII, 93 et suiv.; singularité que cette aimable production soit de l'auteur du Contrat social, ibid.

Devise. Singularité de celle qu'avait prise un petit peuple de l'antiquité, XVI, 391.

Diable à quatre (le), farce de Sedaine. Citation d'un couplet chanté par Margot, XII, 376.

Diable boiteux (le), roman de Le Sage, moins bon que Gil-Blas, XIV, 250. Beaumarchais en a tiré sa pièce d'Eugénie, XI, 592 et suiv.

Dialogue: son invention a été le premier pas de l'art dramatique, V, 323; uni à une action, le second pas, 299; est la forme que Cicéron a adoptée dans son Traité de l'Orateur et dans presque tout ce qu'il a écrit sur la philosophie, III, 120; son grand avantage, ibid.

Duisgue coupe; exemple tiré de la tragédie de Polyencie. V, 274 et suiv. On en trouve des exemples dans le poéte Garnier et les auteurs qui ont precedé Corne.lie, 278.

Dialogue hypothétique: bel exemple de sa précisson, III, 196 et suiv.

Dialogue sur la question élevée sur la ligne de démarcation entre les anciens et les modernes, III, 416; à qui on l'attribue, ibid.; morceaux cités, 417 et suiv.

Dialogues des Morts, par Fénélon. Idée de cet ouvrage, VII, 444; préférables à ceux de Fontenelle; pourquoi, 445; ceux de Fontenelle ne sont pas meilleurs que ceux de Lucien, XV, 27.

Dialogues sur l'éloquence de la chaire, ouvrage de Fénélon. Ce qu'on en dit, VII, 532.

DIAMANTÉ, poëte espagnol, a traite le sujet du Cid avant Corneille, V, 196.

Diccopolis, nom emprunté, sous lequel Aristophane parle de luimême dans sa comédie des Acharniens, II, 75 et suiv.

Dictionnaire critique (le) de Bayle peut être réduit à un seul volume, débarrassé de beaucoup d'érudition frivole, VII, 431; comment il a été fait, ibid.

Dictionnaire de Médecine. Diderot en a été l'un des éditeurs avec Pidou et Toussaint, XIV, 3, Avant l'exécution de l'Encyclopédie, l'idée de rassembler toutes les connaissances humaines en forme de dictionnaire avait déja été conque et par qui, XV, 92.

Dictionnaire historique d'une société de gens de lettres. Son assertion ridicule sur la tragédie de Mithridate, V, 470; sur Andromaque, 360; sur Phèdre, 552. Didactique e genre). Nous n'avous rien à oppoer dans notre langue aux Gorgiques de Virgile, VIII, 452.

Didenor, philosophe du dix-huitieme siecie. Jotice de sa vie, XVI, 1. Aneclote sur son premier manuscrit ibid.; à la note. Idee de sa transction de l'Histoire de Grèce, le Stanvan, 3; de celle de l'Essu sur le mérite et la vertu de Sha'tesbury, ibid.; de ses *Bijoux irdiscrets* , 5 et suiv.; de deux astres romans, 6; ne savait pas manier plus habilement la plaisanterie que la louange, 13; de ses Pensées philosophiques, 14. Eloge qu'il sait des passions, 17 et suiv.; sa lumineuse démonstration de l'existence de Dieu, 31; est devenu depuis athée, 33 et suiv.; comment, snivant lui, l'idée d'un Dieu était entrée dans le monde, 34. Examen de sa Lettre sur les aveugles, 60; à quelle occasion fat composée, 61; fut renfermé assez long-temps à Vincenues, 59; avait coutume de fermer les yeux lorsqu'il parlait, et pourquoi, 68; citation d'un passage à ce sujet, ibid.; mesurait l'intelligence humaine sur un vice d'organisation, 70; se disait Chrétien, et pourquoi, 57; se soumettait aux décisions de l'Eglise, ibid.; voulait mourir dans son sein, ibid.; ce qu'il y a de bon dans sa Lettre sur les aveugles, 60; ne trouvait pas que nous eussions assez de cinq sens, 61; habitude singulière qu'il avait en conversation, 73; note; citation de quelques - uns de ses sophismes, ibid. et suiv.; se montre, dans cet ouvrage, évidemment matérialiste, 82. Idée de son Interprétation de la Nature,

ibid.; ce qu'en dit Clément d Genève, ibid.; beau morceau sur les bornes de l'esprit humain, \$5 et suiv., avait coutume de prophétiser philosophiquement, 88; traitait les causes finales de systême, 91; a fait l'aveu qu'en relisant cet oùvrage, il ne l'avait pas toujours compris, 97; comme il justifie l'obscurité qu'on lui reproche, 99; idée de ses Principes de morale, 99; cet ouvrage est attribué faussement à Diderot; il est de M. Etienne Beaumont, ib., à la note; de son Traité sur l'éducation publique, 123. Citation d'un beau morceau, 124 et suiv.; avait fait ses études chez les Jésuites de Langres, 136; ne comprenait pas qu'on pût enseigner sérieusement aux enfants les élégances de la langue latine, 150; résutation de cette assertion, 151 et suiv.; idée du Code de la Nature, 160 et suiv.; a travaillé à l'Histoire philosophique de Raynal, 163. Conformité des principes de Babœuf avec ceux du Code de la Nature, 165; maux qu'il a occasionnés par ses ouvrages, 199 et suiv.; sa définition de l'amour-propre, 202 et suiv.; principes absurdes sur la propriété, 206; absurdité d'attribuer aux gouvernements établis les maux et les crimes des hommes, 195. Idée de la Vie de Sénèque, 278; citation de quelques-uns de ses paradoxes, ibid. et suivant; il y règue le même fonds de perversité que dans ses autres ouvrages, ibidem; était seul capable de se passionner pour Sénèque, IV, 217; abus qu'il a fait de quelques-unes de ses pensées, 263 et suiv.; invoque Juste-Lipse en faveur de cet auteur, 318 et suiv.; présère

les Traités de Sénèque à ses Lettres, 326; faux passage de Plutarque qu'il rapporte à la louange de Sénèque, 341; son jugement sur cet auteur, 343; rétracte ce jugement, 344; avait juré une guerre mortelle 🗟 l'homme moral, comme Voltaire à l'homme religieux, XVI, 279. Idée de son Testament philosophirue et de Jacques le fataliste, ibid. lomparaison de son imagination, idée de son caractère; 293; vit incapable de faire un grand Oyrage, et n'a fait que des mor-Chx, ibid.; a porté l'égoïsme bacoup plus loin qu'aucun Phosophe avant lui, jusqu'à comenter son éloge, 294; était l'home le moins propre à être l'édiar de l'Encyclopédie, XV, 94; donne à J.-J. Rousseau le no de son cher ami, 98; nom férent qu'il lui donne dans l'ie de Sénèque, ibid.; a éte l'udes puissants mobiles de noti révolution; 114. On lui attrik sans fondement l'ouvrage de Esprit par Helvétius; 322; réfition de cette assertion, ibialdée de sa comédie du Fils norel, XI, 441, du Père de falle, 442 et suiv.; avec son zme honnête, n'a pas même uivlace quelconque parmi les autrs dramatiques, XIII, 61.

Didon. Idée de te tragédie de Jodelle, V, 16

Didon, tragédie Le Franc de Pompignan. Idée cette pièce, XI, 207; moins schante que Inès, mais mieux rite, XIII, 161.

Didon, opéra de Marintel. Idée de cette pièce, XII 17; mise en musique par Pice, et son chef-d'œuvre, 189.

philosophes, XV, 331.

DIODORE DE SICILE, historien grec, a écrit sur les anciens empires ce que l'on en doit penser, IV 34.

Diogène Laerce. Mention qu'e fait de ce biographe grec, II, 402.

Dion, abréviateur de Xyphil, ce qu'il dit de Senèque, IV, :o.

Dion cassius, historien gres a traité de l'histoire romain: ce que l'on en doit penser, 1734.

Direction pour la conscienc d'un Roi, ouvrage de Fénélon. lincipes répandus dans cet orage, VII, 440 et suiv.; n'a r'u que sous Louis XV, et pirquoi, 442.

Discours sur des points dnorale, proposés pour prix : que c'était sous le régne de juis XIV, VII, 253. Idée de cei de Fontenelle sur la Patien, ibid.

Discours sur le style deprophètes, et l'esprit des livresaints, II, 259. (Voyez Propies).

Massillon, Discours synodaux Idée de cet ouvre, VII, 360. Discours pour Marcus, par Cicé-

ron: ce qu'on edit, III, 132 et suiv.; excellee de ce mor-

Discours sur l'env, par Voltaire, est une satire ptre J.-B. Rousseau et Desftaines, XIII, 314; \_ sur l'Haonie, par Gresset. Idée de ce pièce, VIII, 261.

Discours proacé à l'ouverture du Lycée, 31 décembre 1794; avertisse ut mis en en tête de ce discoi, VIII, 5. Discours7.

Discours l'Histoire universelle. Mérite cet ouvrage, VII, 380; et XV54 et suiv.; nom ridicule e Voltaire donné à son auter 380.

Dieu-monde, ancien système des Dissertations morales, historiques et politiques, par St-Evremond. Il y a dans cet ouvrage beaucoup de choses bien pensées et bien dites, VII, 493.

Dissertations polémiques, par Nicole, VII, 445.

Dissipateur (le), comédie de Destouches; ce qu'on en dit, XI, 315 et suiv.

Distrait (le). Idée de cette comédie de Regnard, VI, 356.

Dix - huitième siècle : introduction à l'histoire de sa philosophie, XV, 5; morceau pour son histoire, XVI, 351 et suiv.; ce en quoi il est supérieur au dix-septième, XV, 6 et suiv.; son milieu fut marqué par trois grandes entreprises, 74.

Docteur amoureux (le), comédie de Molière, VI, 244.

Docteurs rivaux (les), comédie de Molière, VI, 244.

Doctrine chrétienne, dogmatique et morale; son exposition doit être placée dans le Cours de philosophie, XIV, 159.

Doctrine armée : ce que c'est, suivant M. Burke, XV, 475.

Domar, célèbre avocat du dix-septieme siècle, n'a pas été égale par ceux du dix-huitième, XV, 9; cas que Boileau en fait, ibid.

Dominique, célèbre arlequin du dix - huitième siècle. Sou jeu a donné quelques succès à de mauvaises pièces, XII, 526.

Don Japhet d'Arménie, comedie de Scarron, qu'on jouait avant Molière, VI, 512.

Don Pèdre, pièce de Voltaire, non

représentée, X, 397; ce qui la lui fit entreprendre, 400.

Don Quichotte. Idée de ce romau original, XIV, 253.

DORAT (Jean), poëte français, mem-

bre de la Pléïade française. Ce

qu'on en dit, V, 96.

Dorat, poëte français, VIII, 288; son caractère, 289; idée de son Régulus, ibid.; est imité de Métastase, ibid.; de ses comédies, 290, et à la note; de ses romans, ibid.; de son poême sur la Déclamation, ibid.; ses Fables sout ce qu'il a fait peut-être de plus mauvais, 289; n'aimait pas Le Kain, 293; ce que l'on doit penser en général de ce poëte, XIII, 66; idée de ses romans, les malheurs de l'inconstance et les Sacrifices de l'amour, XIV, 263; à quel commerce s'était ruiné, XII, 546.

Dorothée, l'une des héroines du poëme de la Pucelle de Voltaire,

VIII, 213.

Double veuvage (le). Idée de cette comédie de Dufresny, VI, 59.

Douteux avenir; mots étonnants, qui, dans la bouche des philophes, décèlent leur absurdité et leur mauvaise foi, VIII, 396; réponse de J.-J. Rousseau à ce sujet, ibid.

Doyen de Killerine (le). Idée de ce roman de l'abbé Prèvôt, XIV,

259.

Drame: ce que nous ont fait voir, depuis trente ans, les amateurs qui ont voulu le substituer à la tragédie, IX, 341.

Droit du seigneur (le). Idée de cette comédie de Voltaire, XI, 439.

DUBARRI (madame): mot spirituel que lui dit le duc de Nivernois, et à quelle occasion, XV, 463, à la note.

DURARTAS, poëte français. On ne peut être en poésie plus barbare que lui; V, 97; a imité la description du déluge des Métamorphoses d'Ovide, 99; son style a beaucoup de rapport avec celui de Ronsard, ibid.; a beaucoup abasé du style figuré, VIII, 131.

DU BELLAY, poëte français, a transporté dans notre poésie les beautés des anciens, V, 87; était membre de la Pléïade française,

97.

Du Berroi, poëte tragique français, Critique de son opinion snr la langue et la poésie françaises, I, 130 et suiv.; idée de sa tragédie de Titus, XI, 259; de Zelmire, 263 et suiv.; du Siège de Calais, 272, et suiv.; bon mot du maréchal de Noailles sur cette pièce, 275; celui de Chamfort sur la même, ibid.; idée de sa tragédie de Gaston et Bayard, 280; de Gabrielle de Vergy, 286 et suiv.; de Pierre-le-Cruel, 289; se piquait d'être l'admirateur de Racine, IV, 292 et suiv.; est mort de chagrin, pourquoi, 293; aperçu sur une édition complète de ses œuvres, XIV, 441 et suiv. On y a juséré une analyse succincte qu'en a faite La Harpe ; citation d'un morceau de l'éditeur à ce sujet; et réflexion de La Harpe à cette occasion, 443 et suiv.; a composé un ouvrage qui a pour titre: Observations sur la langue et la poésie françaises; but de cet ouvrage, 445 et suiv.

Dubos (l'abbé). Ses Recherches historiques sur l'histoire de France ont été appréciées par le président Hénault et Montesquieu, VII, 388; son sentiment sur La Motte, XIII, 92, à la note.

Duc de Foix (le), tragédie de Voltaire, est Adélaide du Guesclin rhabillée, IX, 287. Épigramme sur cette pièce, ibid.

Duché, poëte français; quelle est sa meilleure tragédie, VI, 196. Examen de cette pièce, ibid. et. suiv. Idée de son opéra d'Iphigénie en Tauride, XII, 9.

Duclos. Idée de son caractère, XIV, 285 et suiv.; examen de ses romans, ibid. et suiv.; des Confessions du comte de \*\*\*, 286, de la Baronne de Luz, ibid.; d'Acajou, ibid; n'était pas fait pour manier les pinceaux de l'histoire ni ceux de la poésie, 287. Idée de ses Considérations sur les mœurs; son chef-d'œuvre, 288 et suiv. et XV, 256 et suiv.; de ses Mémoires pour servir à l'histoire du dix-huitième siècle, XIV, 288; ses bons mots, 290; a donné à l'opéra les Curactères de la folie. Idée de cette pièce, XII, 94. Pourquoi, en perdant de sa réputation, il conserva beaucoup de considération, XV, 258. Paroles de Duclos, plus remarquables pour ce temps-ci qu'au tems de la naissance de l'ouvrage, 263; jusqu'où il poussait la circonspection, 265; n'avait avec Voltaire qu'une correspondance de politesse, 266; a voulu faire tomber la gloire attachée à la poésie, VIII; 295; et XIII, 9.

Du Deffant (madaine); son jugement sur l'Esprit des lois, XV, 58.

Duel aboli (le). Idée de cette pièce de vers, couronnée en 1671, XIII, 295.

Dufresny, auteur comique; notice sur ce poëte, VI, 358; a
donné le Chevalier joueur; différence de cette pièce d'avec
celle de Regnard, ibid.; la Noce
interrompue, la Joueuse, la Malade sans maladie, le faux honnéte homme, le Jaloux honteux,
ibid.; l'Esprit de contradiction,
le Double veuvage, le Mariage
fait et rompu; sentiment sur ces
pièces, 359 et suiv.; idée de la

Réconciliation normande, 360; le Dédit est la seule pièce où Dufresny ait été imitateur, 361; jugement singulier qu'il portait de la tragédie de Rhadamiste, XI, 60; parallèle entre cet auteur et Destouches, XIV, 230.

Duguer, écrivain sorti de Port-Royal, VII, 445; idée de son ouvrage de l'Institution d'un Prince, 446; pour qui il fut composé, ibid.; pourquoi la Direction de la conscience d'un roi, par Fénélon, en dit beaucoup plus que lui, ibid.; morceau cité de l'Institution d'un Prince contre la flatterie, 447; contre les vaines fictions, 449, réponse, 450; morceau de l'Art poétique qu'on peut y opposer, 451; aurait dû traiter Quinault plus charitablement, 452; ce qu'il dit sur la multitude des ordondances des rois, ibid.; sur le pouvoir légal, 453; sur les abus, 454; sur les impôts; ibid.; sur l'orgueil et l'ambition des souverains, 458; dans quel temps il a composé son livre, 460.

Dulor a écrit utilement sur l'industrie et les finances, XV, 268 et suiv.

Dulot vaincu, ou la Défaite des bouts-rimés, poëme de Sarrazin, VII, 97.

Dumansais, auteur de l'excellent Traité des Tropes; ce qu'il dit par rapport à la convenance des figures, III, 90 et suiv.

Dumoulin, hommage que lui rend l'auteur, comme membre de l'Université de Paris, V, 19.

Dunciade française (la). Idée de cet ouvrage, XIV, 396.

Duni, auteur de la musique du Peintre amoureux de son modèle, XII, 163; a beaucoup contribué su succès du théâtre de la Foire, 258.

DUNOYER (madame); ses Lettres sont curieuses à cause des anecdotes, VII, 525.

Duo (le) d'Achille et d'Agamemnon, dans l'opéra d'Iphigénie de Gluck, est le dernier excès de la disconvenance et du ridicule, XII, 207.

DUPATY, magistrat célèbre du parlement de Bordeaux: ce qu'on en dit, XIV, 15 et à la note.

Dupuis et Desronais. Idée de cette comédie de Collé, XI, 377 et suiv.

Duresnel, traducteur de l'Essai sur l'homme, de Pope, XIV, 381.

Durillon: expression singulière d'un

passage traduit de Cicéron rapportée par Boileau, I, 160.

DU RYER, auteur dramajique; ses senles pièces passables sont Alcyonée et Scèvole, VI, 161; ce que pensait Saint-Évremont de la première, ibid.

Dusaulx; de l'Académie des inscription, nous a donné la meilleure traduction de Juvénal, II, 181; idée de son Parallèle d'Horace et de Juvénal, ibid. et suiv.; critique de ce morceau, 192 et suiv.; ce qu'il dit de Boileau dans son Discours sur les poëtes satiriques, VII, 126.

Duvar : hommage que lui rend l'auteur comme membre de l'Université de Paris, V, 19.

## E.

Ecole des amis (l'). Idée de cette comédie de La Chaussée, XI, 413.

Ecole des Bourgeois (l); comédie de Dalinval, reprise avec succès en 1787, XII, 531.

Ecole des Femmes (l), comédie de Molière, VI, 251; idée de cette pièce, ibid. et suiv.

Ecole des Maris (l); comédie de Molière, VI, 244; examen de cette pièce, ibid. et sniv.

Ecole des Mères (1) est la meilleure comedie de La Chaussée, XI, 415 et 476.

Ecoles municipales: titre que devraient porter les maisons d'éducation publique, XVI, 388.

Ecoles premières : comment on pourrait les établir dans chaque commune, XVI, 56.

Ecoles d'Oxford et de Cambridge, leur juste célébrité, XVI, 147. Economie politique: J.-J. Rousseau a travaillé sur cette matière, XVI, 349.

Economistes: fragments sur cette secte, XV, 267; quel en était le chef, 268; noms de quelques membres, ibid. et suiv.

Ecossaise (1). Idée de cette comédie de Voltaire, XI, 439.

Ecrivains: il y en a ciuq qui ont rendu service à la philosophie, XV, 21.

Edouard III, tragédie de Gresset, VIII, 262; idée de cette pièce, ibid. et suiv.

Education: morceau cité du Traité sur l'éducation de Locke, XV, 372.

Education publique. Idée du Traité qu'en a fait Diderot, XIV, 123; citation d'un excellent morceau, 124 et suiv.; vérité qui condamne la prétendue philosophie, 130; autre excellent passage, 133 et suiv.

Education des collèges : ses vices, XIV, 335.

Education publique (maisons d'): nul ne doit avoir droit d'en ouvrir sans autorisation légale, XVI, 388; pourquoi, ibid.

Effet dramatique: quel il doit être snivant Boileau, IX, 341; exemple de la mort de Zaire et du dénouement de Tancrède, 342; de celui d'Atrée, de Mahomet, 343.

Egalité: quelle est la véritable parmi les hommes, XVI, 316; ce que c'était dans le régime révolutionnaire, VIII, 22 et suiv.

Égalité naturelle de tous les hommes : comme on doit entendre ce dogme des Chrétiens, XVI, 232 et suiv.

Egalité (l') des droits politiques est une extravagance aussi prouvée en fait qu'en principe; XVI, 238.

Égarements (les) du cœur et de l'esprit. Idée de cet ouvrage, XVI,

Eglise; différence de la cour de Rome et de l'Église, VIII, 160.

Eglogue (de l'), VII, 197; les modernes y ont moins reussi que les anciens, et pourquoi, 198; quels sont les poëtes français qui s'y sont distingués, ibid.; idée de celles de Virgile, I, 240; ont été mises en vers par Gresset; ce que l'on en dit, VIII, 261.

Eldorado, pays imaginaire d'un gouvernement fictif, XVI 224. Electre. Idée de cette tragédie de Sophocle, I, 383 et suiv.; inférieure à celle de Voltaire, ibid.

Electre de Crébillon: malgré ses défauts, a été en possession du theâtre, X, 112; raison pourquoi la lutte de Voltaire, dans son Oreste, a été plus pénible, 113; est le seul sujet où son auteur peut entrer en comparaison avec Voltaire, 113; comparaison détaillée de cette pièce avec Oreste, 114 et suiv.; ce qui a contribué à la soutenir au théâtre, IX, 9; et X, 140; idée du style, 146 et suiv.; rapprochement de différents morceaux de cette pièce avec un autre de la tragédie d'Oreste, 166 et suiv.

Electre de Voltaire. Le merveilleux y est admis comme moyen, X, 98.

Elégie (de l') chez les anciens. Définition de ce mot, II, 230 et suiv.

Eléments de philosophie, par d'Alembert, XV, 117.

Eléments (les.), opéra-ballet de Roy, XII, 47. Idée de cette pièce, 58 et suiv.

ELIE DE BEAUMONT, avocat du dix-huitième siècle. Mérite de ses Mémoires, XIV, 13.

ELIE DE BEAUMONT (madame). Idée de son roman des Lettres du marquis de Rosel, XIV. 264.

ELISÉE (le père). Idée de ce célèbre prédicateur du dix-huitième siècle, XIV, 32.

Ellipse (de l') Figure de rhétorique. Sa définition, III, 103 et suiv.; M. Clément accuse Voltaire de ne pas savoir s'en servir, VIII, 153.

Elocution (de l'). Sa définition par Quintilien, III, 75 et suiv.; l'une des parties de la composition dans l'art oratoire, 158 et suiv.

Eloge d'Agésilas. Ouvrage de Xénophon. Ce qu'on en dit, IV,

Eloge funèbre de Louis-le-grand, par La Motte, XIII, 88.

Eloge des Académiciens, par Fon-

xv, 34; par d'Alembert, XIV, 214 et suiv.

Eloquence (l') a précédé la rhétorique, I, 1; de ses trois genres, III, 39; elle est pour les affaires, et la poésie pour les plaisirs, 2; nommée par Euripide la souveraine des ames, 27 et suiv.

Eloquence ancienne (l'). Appendice, oa nouveaux éclaircissements, III, 404; causes de sa décadence, suivant Messala, 420 et suiv.; morceaux cités, ibid.; son vrai champ est un état libre, 463; distinction que met M. Garat entre l'éloquence et l'art oratoire, 408 et suiv.; discussion de cette opinion, ibid. et suiv.; de l'éloquence du barreau, VII, 235; associée à la bonne philosophie, y a puisé de nouvelles beautés, XIV, 6. Éloquence politique. Il sant que l'esprit national soit généralement bon pour qu'elle acquière du caractère, VII, 257.

Eloquence de la chaire (de l'), VII, 258, sa décadence au dix huitième siècle, XIV, 32 et suiv.

Eloquence ( de l'). Voltaire a fonrni cet article à l'Encyclopédie. Bel exemple d'éloquence qu'il a cité, VII, 353.

Eloquent. Qualité que doit avoir l'orateur qui veut le devenir, III, 176.

Embarras des Richesses, comédie de Dalinval. Idée de cette pièce, XII, 530 et suiv.; jugement qu'en porte l'auteur, 319.

Emile. Cet ouvrage de J.-J. Rousseau ne doit pas être regardé comme un roman, XIV, 282 et suiv.

Emilie (l') de Cinna est inférieure,

suivant Voltaire, à l'Hermione de Racine, V, 258.

Encyclopédie on Dictionnaire universel des sciences: ce que l'on doit penser du Discours préliminaire de cet.ouvrage, XIII, 66; l'une des trois grandes entreprises qui ont signalé le dixhuitième siècle, XV, 86, d'Alembert y a eu la part la plus honorable, ibid.; son principal défaut, 95 et 98. L'histoire n'y devait pas entrer en corps d'ouvrage; pourquoi, 96 et suiv. Ce que l'on dit des articles que Dumarsais y a fournis, ainsi que Voltaire, 97. Le scepticisme, le matérialisme et l'athéisme, s'y montrent partout sans pudeur, 99; pourquoi fut suspendue et le privilège révoqué, 100; inconséquence du Gouvernement à en tolèrer l'impression, 106; ce monument, élevé contre le ciel à la philosophie, a fini, comme celui de Babel, par la confusion des langues, 112; ce que Montesquien en pensait dans ses Lettres posthumes, 59. On avait donné le titre d'Encyclopedie des anciens aux ouvrages de Pline, III, 512.

Endymion, opéra de Fontenelle, inférieur à celui de Thétis et Pélée du même auteur, VI, 406; jugement qu'on en porte, XV, 30.

Enée (Voyez Enéide).

Enée et Lavinie, opéra de Fontetenelle. Morceau cité d'une de ses scènes, où l'on voit la seule idée dramatique que Fontenelle ait jamais eue; VI, 406 et suiv., et XV, 30 et suiv.

Enéide (l'), poëme de Virgile: ses défauts, I, 243 et suiv.; le caractère du héros absolument irrépréhensible, mais froid et point

dramatique, 245. La marche des six premiers livres est helle, et celle des six derniers languissante; durée de son action, 247.

Enéide travestie, par Scarron, peu lue aujourd'hui; morceau cité, VIII, 184.

Enfant prodigue (l'), comédie de Voltaire. Idée de cette pièce, XI, 427.

Enfants de huit à neuf aus; à quoi il faut les occuper, XVI, 140.

Enfants sans souci: qui l'on nommait ainsi. On ne doit point leur donner le nom de poëtes tragiques, V, 163.

Enfers (les). La description qu'en fait Voltaire préférée par beaucoup de gens à celle de Virgile, VIII, 100.

Enjambement; grand défaut contraire au génie de notre versification, VIII, 407 et 413. Roucher avait ce défaut, ibid.; cas où il a lieu, 414. Exemples tirés de Boileau et de Racine, 415. Autres exemples tirés de Roucher, 417.

Ennius, poëte comique latin: il ne nous est rien resté de lui, II, 104; a aussi travaillé dans la satire, 178.

Ennui, paradoxe du livre de l'Esprit, qui a fait une espèce de fortune, XV, 348 et suiv.; pièce de vers sur ce sujet accueillie par l'Académie française, 349, à la note.

Ensorcelés (les), ou Jeannot et Jeannette. Idée de cette pièce de Favart, et citation de quelques morceaux, XII, 315 et suiv.

Entéléchie. Ce qu'Aristote entendait par-là, IV, 238 et suiv.

Entendement humain. Les philosophes de nos jours ont voulu le recréer, XVI, 131 et à la note. Enthousiasme (l'), ede. Idée de cette pièce, XIII, 264 et suiv.

Envie (l') ne se déchaine nulle part avec plus de sureur que dans la lice du théâtre; beau lien commun à ce sujet, V, 363.

Epicharis (histoire de la conjuration d'), par Saint-Réal, VII, 380.

EPICHARME, comique grec, a le premier mis dans la comédie une action, I, 75 et II, 3. Voy. Phormis.

EPICURE, philosophe. Ce qu'on en doit penser, IV, 275 et suiv.

Epigramme (l'). Idée de ce genre de poésie, II, 224; Martial y a réussi chez les Latins, 227 et suiv.; citation d'une de ses épigrammes, traduite par l'auteur, 229; J.-B. Rousseau y a excellé, II, 228.

Episodes. Ils sont de l'essence de l'épopée, VIII, 180; appelés par M. Clément des hors-d'œuvre, ibid.; beautés de ceux de Virgile, du Tasse, etc., ibid.; ce qu'en dit La Beaumelle, 182.

Epithètes. Si leur profusion est un défant en poésie, c'en est un encore plus grand en prose, V, 97; M. Clément dit qu'il n'y a point d'épithètes neuves dans la Henriade; qu'entend-il par-là? VIII, 144, réponse, ibid.

Epître à ma Muse, par Gresset. Idée de cette pièce, VII, 261; à ma Sœur, par le même. Idée de cette pièce, ibid. — au P. Bougeant, par la même. Idée de cette pièce, 254; — aux Muses, par J.-B. Rousseau, est une imitation de la satire neuvième de Boileau, VI, 480. Morceaux cités, ibid. et suiv., — à M. Buhamel, par Colardeau. Idée de cette pièce, XIII, 371. — d'Héloïse à Abélard, héroïde de

Colardeau. Idée de cette pièce, 369, — à Zéphirine, par M. de Bonnard. Idée de cette pièce, 393 et suiv.

Eponine, Idée de cette tragédie de Chabanon, VIII, 434, à la note.

Epopée. Sentiment d'Aristote sur ce genre de poésie, I, 59 et suiv.; ce que c'est, 175 et suiv.; ses caractères essentiels, ibid.; sa définition, ibid.; l'unité d'action y est-elle nécessaire? 176.; quelle doit être sa durée, 180; doit-elle être écrite en vers? ibid.; doit-il y avoir necessairement du merveilleux? 181; doitelle avoir un but moral? 188 et suiv. De l'épopée grecque, 191; sentiment de La Motte sur son caractère propre, 185. De l'épopée latine, 242, n'a fait que bégayer dans le siècle de Louis XIV, V, 130; est le genre le plus difficile de tous, ibid.; ce qu'elle doit être, VIII, 56 et suiv.

Epreuve (l'), comédie de Marivaux, qui est restée au théâtre. Idée de cette pièce, XI, 393.

ERARD, célèbre avocat sous Louis XIV, est auteur des Mémoires pour la duchesse de Mazarin, imprimés dans les œuvres de Saint-Evremond, VII, 501.

ERASME a fait revivre dans ses écrits l'élégance de l'antique latinité, V, 36 et suiv.

Erigone, tragédie de La Grange-Chancel, XI, 166. Idée de cette pièce, 170 et suiv.

Eriphile. Ce rôle, dans l'Iphigénie de Racine, est le seul qui puisse prêter à la critique, V, 508 et suiv.; examen de ce rôle, ibid. et suiv., critique injuste du commentateur Luneau, 509.

Irnelinde, opéra mis en musique

par Philidor, XII, 164. Beautés de cet ouvrage, ibid.

Ernestine, roman de madame Riccoboni; c'est son meilleur ouvrage, XIV, 267.

Erudition (de l'). Appendice de celle des quatorzième, quinzième et seizième siècles, III, 404 et suiv.

Eryphile, tragédie de Voltaire, jouée en 1732; son peu de succès, IX, 133; n'a pas été imprimée, ibid.; cette pièce a été fondue dans Sémiramis et dans Oreste, X, 70.

ESCHINE, orateur grec: sa querelle contre Démosthènes est l'affaire la plus mémorable du genre judiciaire, III, 225, et XVI, 383; est un orateur du second rang, III, 257.

Eschyle, poëte dramatique grec. Idée de ses pièces, I, 298 et sniv.; nom qu'on donnait à celle des Sept chefs devant Thèbes, ibid.; suivant Fabricius, avait fait près de cent pièces, 299; est regardé comme le véritable inventeur de la tragédie, ibid.; persécution qu'il souffrit à cause de celle des Euménides, I, 300; sa mort, 302; il ne nous en reste que sept; leur nom, ibid.; a appris à Euripide et à Sophocle les moyens de le surpasser, 330.

Esclavage: c'est au christianisme qu'on en doit l'abolition dans une partie du globe, suivant Montesquieu, XVI, 232. Exemple de ce mot employé collectivement par Voltaire, III, 85.

Esore, premier fabuliste grec, victime de sa philosophie, II, 174 et suiv. Idée de son style et de sa morale, *ibid*. La Fontaine s'est approprié une grande partie de ses fables, qu'il a embellies par le style et par la morale, VII, 139.

Esope à la cour. Idée de cette comédie de Boursault, VI, 334 et suiv.; anecdote relative, 335 et suiv.

Esope à la ville, comédie de Boursault, eut quarante-trois représentations, VI, 333 et suiv.

Espion turc (l'), ou Lettres sur différents sujets, écrites par Marana. Idée de cet ouvrage, VII, 525.

Esprit humain: citation d'un morceau de Diderot sur les bornes de cette faculté, XVI, 91 et suiv.

Esprit national: il faut qu'il soit généralement bou pour que l'éloquence acquière du caractère et de l'empire, VII, 257.

Esprit philosophique (Discours sur l'); sujet du prix de l'Académie en 1755. Analyse et citation d'un morceau de ce discours, XIV, 183 et suiv.; suivant Trublet, La Motte l'a appliqué aux belles-lettres et à la poésie, XIII, 98.

Esprit de la révolution (de l'), ou commentaire historique sur la langue révolutionnaire, XIV, 448 et suiv.

Esprit (de l'), ouvrage d'Helvétius, livre fait pour ramener tout
à la matière, XV, 236; couplets
que l'on fit sur cet ouvrage, ib.,
à la note. On a inféré, sans
fondement, qu'il était en grande
partie l'ouvrage de Diderot, 322;
réfutation de cette assertion,
ibid.; examen de ce livre, 324
et suiv.; digression sur le luxe,
mal posée et étrangère à l'objet,
325, définition de l'esprit, 331.

Esprit des Livres saints, II, 297. Ce qu'ils contiennent, 299. Répétition des mêmes idées, des mêmes sentiments reprochés injustement aux Psaumes, 300 et suiv. Consolation que les hommes puisent dans leur lecture, 309 et suiv. La bonté de Dien sentie senlement par les auteurs de la Bible et le Chrétien, 313 et suiv. Démonstration morale de l'inspiration divine dans les Livres saints, 316. Exemples tirés de la Genèse, 317 et suiv. Vrai sens de quelques expressions de l'Écriture, 324.

Esprit des Lois, de Montesquien. Idée de cet ouvrage, XV, 57 et suiv.; quels reproches on peut faire à cet ouvrage, 63; pour en sentir le mérite, il faut le méditer, 57; comment le jugesit madame du Deffant, 58; avec que l'auteur fait à son sujet, 61; c'est celui où il y a le plus de choses fortement pensées, 63; erreurs de chronologie et de géographie qui y sont, ibid.; pourquoi Voltaire revenait souvent à l'attaque de l'*Esprit des Lois*, 73; style dans lequel est écrit cet ouvrage, ibid; l'une des trois entreprises qui ont signale le dix-huitième siècle, 74.

Esprit de contradiction (l'). Idée de cette comédie de Dufresny, VI, 359.

Essai sur le despotisme, par Mirabeau fils, XIV, 430 et suiv. Dans quel but il composa cet ouvrage; fruit de sa détention. 431. Idée qu'on en donne, ibid. et suiv. Il y réfute le paradoxe de Rousseau sur la corruption de la nature humaine par la société, 434; et ne s'exprime pas à ce sujet avec toute la précision philosophique, ibid. et suiv. Hommage qu'il y rend à Montesquieu, 437. Citation d'un passage inexact, 438 et suiv.

Essai sur l'homme, de Pope. Nons n'avons rien à opposer en notre langue, dans le genre didactique, à cet ouvrage, VIII, 452; a été traduit par Duresnel, XIV, 395; Voltaire le regardait comme le chef-d'œuvre de l'auteur, 394.

Essai sur les gens de lettres, par d'Alembert, XV, 117.

Essai sur le Mérite et la Vertu, ouvrage de Shaftesbury. Idée de la traduction française qu'en a donnée Diderot, XVI, 3.

Essai sur les Tragiques grecs, ouvrage de l'auteur du Cours. Il y adopte la définition d'Aristote sur la tragédie, I, 66.

Essais de Morale, par Nicole, VII, 445.

Esther, tragédie de Racine, faite pour Saint-Cyr, ne fut point représentée sur les théâtres de la capitale avant la mort de Racine, VI, 6. Examen de cette pièce, ibid.; ce qu'en disait madame de Sévigné, 7; allusion que l'on en tirait sur la cour de Louis-le-Grand, 8 et suiv.; rapprochement du rôle d'Assuérus avec Gengiskan dans l'Orphelin de la Chine, 19; et d'un endroit du conte de la Belle Arsène, 20; beauté de ses chœurs, 22, pourquoi cette pièce n'a pas eu, à sa reprise, le succès qu'elle avait eu à Saint-Cyr, 6; nuisit d'abord au succès d'Athalie, 81.

Eternel: fausse acception dans laquelle Racine prend ce mot dans sa tragédie de Mithridate, V, 458,

Etourderie (l'), comédie de Fagan, XI, 369; idée de cette pièce, 370.

Etourdi (l'), comédie de Molière, VI, 241 et suiv. Etourdis (les), comédie de M. Andrieux, XII, 319.

Etre suprême: la nation française s'est crue obligée d'afficher, à la fin du dix-huitième siècle, qu'elle en reconnaissait un, XVI, 316.

Eugène, comédie en cinq actes et en vers, de Jodelle, V, 165.

Eugénie. Idée, de ce roman dialogué de Beaumarchais, XI, 592 et suiv.

Euménides (les), tragédie d'Eschyle. Persécution qu'il souffrit à son sujet, I, 300. Idée de cette pièce, ibid.

Eumolpe et Circé, histoire tirée de Pétrone, traduite, avec des noms supposés, par Bussy-Rabutin, II, 223.

Eunuque (l'), comédie de Térence. Idée de cette pièce, II, 130. Brueys et Palaprat en ont emprunté leur Muet, 129. Parallèle des deux pièces, ibid. La Fontaine en avait fait une traduction, VII, 180.

Eurons, auteur comique de la vieille comédie grecque, dont les pièces ne sont pas parvenues jusqu'à nous, II, 59.

Euripine, poëte tragique grec. Notice sur sa vie, II, 1. Idée de sa pièce des Bacchantes, 2 et suiv.; de son Hercule furieux, 4 et suiv.; de Rhésus, 6; des suppliantes, ibid., de la Thébaïde, ou les Phéniciennes, 7 et suiv.; de l'Oreste, 9 et suiv.; de l'Hélène, 10 et suiv.; d'Ino, 13 et suiv.; des Héraclides, ibid.; de Médée, 14 et suiv.; de l'Hippolyte, ibid.; des Troyennes, 18 et suiv.; d'Hécube, 20 et suiv.; d'Andromaque, 30 et suiv.; d'Alceste, 35 et suiv.; d'Iphigénie en Aulide, d'Iphigénie en Tauride, 39 et suiv.; du Cyclope, drame

satirique, le seul dans ce genre qui soit parvenu jusqu'à nous, I, 59, idée de cette pièce, II, 44 et suiv.; mis, pour le style, fort an-dessous de Sophocle par Aristote, I, 111; a traité le sujet de Mérope, X, 2; son Iphigénie est sa plus belle pièce, V, 472; Sophocle avait vu bien plus loin que lui dans l'art dramatique, 476; analyse de cette pièce, 472 et suiv.; le rôle d'Achille infiniment inférieur à celui de Racine; ce que Racine lui doit de sa pièce de Phèdre, 529 et suiv.; son inimitié contre Aristophane, II, 78 et suiv.; Aristote le regarde comme le plus tragique des poëtes, 45; parallèle entre lui, Sophocle et Eschyle, ibid. et suiv.; faisait paraître sans scrupule, sur la scène, les divinités et les ombres, X, 99; c'est du temps d'Euripide et de Sophocle que la tragédie a été portée à son plus haut degré de splendeur, I, 62. Europe galante (l'), opéra de La Motte. Idée de cette pièce, XII, 19 et suiv,

Événements (les grands) soutiennent mieux la dignité de la tragédie, IX, 279.

Événements (les), opéra comique de d'Hèle; d'où cette pièce est tirée, XII, 509; idée qu'on en donne, 511.

EVREMOND (SAINT-). Notice sur cet auteur, VII, 490 et suiv.; ses œnvres se composent en grande partie de Lettres, 500; ses vers à la célèbre Ninon, 501; n'est point auteur des Mémoires de la duchesse de Mazarin, insérés dans ses œuvres, ibid. (voyez Erard); ni de la conversation du P. Canaye, 502. (Voyez Charleval.)

Examen des apologistes de la religion, ouvrage faussement attribué à Fréret, XVI, 279.

Exorde (de l') dans l'art oratoire: règles à y observer, III, 159.

Expédition des Argonautes, poëme d'Apollonius de Rhodes. Idée de cet ouvrage, I, 288 et suiv.

Expressions trouvées: ce que l'on entend par là, VIII, 132.

## F.

FABIUS PICTOR, historien des premiers âges de Rome, dont il ne nous reste rien, IV, 391.

Fable (la), l'un des trois genres que peut traiter la tragédie, IX, 295; Racine est celui de tous nos poëtes qui en ait tiré le plus de richesses, 296; penchant naturel de l'homme pour les fables, II, 173.

Fable (de la) et du Conte, VII, 121. Fables (les) de La Fontaine. La plupart sont des scènes parfaites pour les caractères et le dialogue, VII, 142; celle à M. de La Rochefoucauld, modèle de finesse et de goût, 139; dans les trois cents qu'il a faites, il y en a deux cent cinquante qui sont des chefs-d'œuvre, 143; morceau de la fable des Animaux malades de la peste, 142; du Rat retiré du monde, 143 et suiv.; analyse de cette fable, 144 et suiv.; du Savetier et le Financier, 146 et suiv.; des Deux Pigeons, 153 et suiv.; morceau sur les Charmes de la Retraite,

imité de Virgile, 156 et suiv.; du Chêne et le Roseau, 160 et suiv.; celle du Combat du Moucheron et du Lion, 163; de la Laitière et le pot au lait, ibid.; du Coche et la Mouche, 164 et suiv.; de Phébus et Boree, ibid.

Fables, par Dorat. Sont ce qu'il a fait de plus mauvais, VIII, 290.

Fabliaux (les) ont été nos premiers essais poétiques, V, 67, et XIII, 401.

Fablier. Ingénieuse dénomination que madame de Sévigné avait donnée au bon La Fontaine, XIII, 39.

FABRE D'ÉGLANTINE. Idée de cêt anteur comique français: pourquoi se nomme ainsi, XI, 454 et suiv., à la note. Idée de sa pièce des Précepteurs, 471 et suiv.; d'Augusta, 454; du Présomptueux, ibid.; de l'Intrigue épistolaire, ibid. et suiv.; du Philinte de Molière, XIII, 445; ce qu'il dit à l'auteur, an sujet de la garde nationale, XIV, 490.

FABRICIUS compte soixante-dix poëtes qui avaient écrit avant Homère dans le genre héroïque, I, 218.

Fâcheux (les), comédie de Molière, VI, 239.

Facultés. L'Université de Paris était divisée en quatre facultés, XVI, 361; celle de théologie aurait dû être supprimée, ibid.

FAGAN. Ce qu'on dit de cet auteur comique, XI, 369 et suiv., et XII, 299; de sa pièce du Rendez-vous et de la Pupille, XI, 369 et suiv.; idée de ces deux pièces, ibid.

Fanatisme. Ce que l'on nomme ainsi aujourd'hui, XV, 314 et suiv.; l'auteur a écrit sur, cette matière, ibid.; a été critiqué par M. Garat, 315. Fastes (les), poëme d'Ovide. Idée de cet ouvrage, II, 245.

Fat puni (le), par Pont-de-Veyle, Idée de cette comédie, XI, 374.

Fatalité (la). Système incompréhensible inventé par Helvétius, XV, 384 et suiv.

Faucon (le), conte de La Fontaine. Morceau cité, VII, 168.

Faucon (le), opéra comique de Sedaine. Il s'est trompé dans le choix de cette pièce, tirée des contes de La Fontaine, XII, 391.

FAUSSARD (dit l'Enroué), plaideur célèbre du dix-huitième siècle. Anecdote à son sujet, XIV, 20, à la note.

Fausse Agnès (la), comédie de Destouches, qui ne fut jouée qu'après sa mort. Idée de cette pièce, XI, 314.

Fausse antipathie (la), comédie de La Chaussée. Idée de cette pièce, XI, 406 et suiv.

Fausses apparences (les), comédie de d'Hèle, XIII, 474 et suiv.

Fausses infidélités (les). Idée de cette comédie de Barthe, XI, 371.

Fausse magie (la) opéra comique de Marmontel, mis en musique par Grétry, XII, 502.

Faux Honnéte Homme (le), comédie de Dufresny. Idée de cette pièce, VI, 359.

FAVART, auteur comique, XII, 163; a tiré l'opéra comique de son ancienne roture, 299; la Chercheuse d'esprit, 300; idée de cette pièce, ibid.; de la Servante justifiée, 301; est le meilleur peintre des amours de village, ibid. et suiv.; les Amours d'été, 304; Bastien et Bastienne, 307; de Jeannot et de Jeannette, ibid.; de Ninette à la Cour, ibid. et suiv.; Annette et Lubin, ib.;

des Moissonneurs, 342; les Nymphes de Diane, ibid.; la Rosière de Salency, 347; la Soirée des Boulevards, 354; donna quelques années après une suite à cette pièce, sous le nom de Supplément, 355; a mis en vaudeville les quand et les pourquoi: idée de cette pièce, ibid.; a tiré d'un conte de Marmontel, et de trois contes de Voltaire, les quatre pièces suivantes : les Trois Sultanes, isabelle et Gertrude, la Fée Urgèle, et la Belle Arsène, qui sont toutes quatre restées au théâtre, 357. Dans Isabelle et Gererude, il a réuni la vraisemblance à la décence, ibid.; elle est ce qu'il a fait de mieux en opéra comique, 358; de la Belle Arsène, 361; de l'Amitié à l'épreuve, 362 et suiv.; de la comédie de l'Anglais à Bordeaux, 364 et suiv.; des Dancourades, 367 et suiv.; d'Acajou, 368; des Amours champétres, 369 et suiv.; de la Noce interrompue, perodie d'Alceste, 371 et suiv.; de la Ressource des Théâtres, ibid.; de la Parodie an Parnasse, 372; y a joué J.-J. Rousseau sous le nom de Diogène, ibid.; est supérieur à Marmontel, 502.

FAVART (madame), actrice du Théâtre-Italien, puis de l'Opéra-Comique, avait part aux succès et à la gloire de son mari, XII, 321; fut idolâtrée du public au point de donner de l'humeur à Voltaire, ibid., à la note.

FATETTE (madame DE LA), auteur de Zaïde et de la Princesse de Clèves. Mérite de ces ouvrages, VII, 1510.

Femme qui a raison (la), comédie de Voltaire. Idée de cette pièce, X1, 435.

Femmes (les). Ce qu'en dit Platon,

IV, 93 et suiv.; article de l'Encyclopédie, le chef-d'œuvre du ridicule; per qui fait, XV, 99.

Femmes savantes (les), comédie de Molière, VI, 227. Idée de cette pièce, 302 et suiv.

Femmes vengées (les), opéra comique de Sedaine. Idée de cette

pièce, XII, 390.

Fénéron, archevêque de Cambray. Anecdotes sur cet homme célèbre, XIV, 211; mérite de son Traité <del>de</del> l'Existence de Dieu, VII, 417. Idée qui fait le fond de cet ouvrage, ibid.; développée par Newton, Locke, Vinslow et Réaumur, ibid. et suiv. Beau morceau sur l'union de l'ame et du corps, 420. Morceau sur l'infini, 424. Couplet qu'on lui attribue dans le Passe-Temps des Dames, 426, à la note; a animé la métaphysique de la chaleur du sentiment, et l'a revêtue des graces de son imagination', 434. Idée de son Télémaque, 435; ce qu'en dit Voltaire, ibid.; pourquoi il n'y a pas plus de profondeur dans les idées politiques semées dans cet ouvrage, 436; quel règne promettait à la France son élève, le duc de Bourgogne, 437; Louis XIV brâla tous les manuscrits de Fénélon qui se trouvèrent ches son petit-fils, et pourquoi, ib.; passage d'une lettre de Ramsay adressée à Fénélon, 438; principes de son livre de la Direction pour la conscience d'un roi, 439 et suiv., et XV, 56; ses principes sur la tolérance, VII, 443; ses Dialogues des Mores, 444; Aventures d'Aristonoüs, 445; ses Dialognes sur l'Éloquence de la Chaire, 532; mérite de sa Lettre à l'Académie française, ibid.; n'appelait son Télémaque ni

poëme, ni roman, XIV, 294; mérite de ses Lettres au duc de Bourgogne, VII, 442; a illustré la France par ses talents, 364; son Éloge par d'Alembert, XIV, 229.

Fernand Cortez. Idée de cette tragédie de Piron, XI, 196 et suiv. FERRAND, poëte français: ce que l'on en dit, VII, 226.

FERRAND (mademoiselle) avait suggéré à Condillac l'idée de son Traité des Sensations, XV, 202.

Restin de Pierre (le), comédie de Molière, VI, 268; mise en vers par Th. Corneille, 268.

Fêtes: celles qu'il fant conserver dans les universités, XVI, 261.
Fêtes de Cérès, comédie d'Aristophane. Idée de cette pièce, II, 82.

Pêtes grecques et romaines (les), pièce de Fuselier, XII, 93.

FEUILLADE (maréchal DE LA): son mot sur le Soyons amis, dans la tragédie de Cinna, V, 262.

FRYDEL, l'un des philosophes du Journal de Paris, reproche à l'auteur de ce Cours de n'avoir pas compté la Pipe cassée de Vadé parmi les poëmes français, XII, 298, à la note.

FIELDING, romancier: les Anglais le mettent au-dessus de Richardson, et avec raison, XIV, 276. Idée de son roman de Tom Jones, ibid. et suiv.

Figures. Leur Définition par Quintilien, III, 77; la métonymie est d'un usage plus commun, 85; Boileau se moque de Pradon, qui ne savait pas ce que c'était que cette figure, 84; la catachrèse et l'hyperbate, la synecdoche et l'antonomase sont à peu près inutiles, et l'épouvantail des enfants, 82; à quoi on les compare, ibid.; il fant, sui-

vant Dumarsais, qu'on aperçoive dans toute figure wa rapport clair gt prochain, 90 i la métaphomes définition, 91 et suiv.; m'est qu'une similitude, ibid.; la métonymie est la plus fréquemment employée, 93 et suiv.; c'est le choix qui en fait le mérite, ibid.; il saut qu'elle soit nécessaire, 94; de l'allégorie, 95 et suiv.; c'est une suite de métaphores, ibid.; bel exemple de cette figure dans la Henriade, 97; autres exemples, 98 et suiv.; allégorie muette, ce que c'est, 100; de l'ironie, 102; de l'ellipse, 103 et suiv.; de l'hyperbole, 104; de la litote, 105; sigures des pensées, ce que c'est, 106; de la prosopopée : exemple de cette figure, 107; de la suspension, ibid. et suiv.; de la prétermission, sa définition, 108 et suiv.; exemples de cette figure, ibid.; de la réticence, III et suiv. On entend tous les jours aux halles, disait Boileau, plus de métaphores qu'il n'y en a dans toute l'Enéide, V, 143. Belle figure tirée, d'une ode de Rousseau, 144; autre de Voltaire dans le même genre, ibid.; leur effet dépend toujours de la vérité des rapports physiques ou moraux, et de la liaison des idées, 146; doivent être adaptées à la nature du sujet, ibid.; Racine est plus riche en figures que tous les autres poëtes francais, 150; chez lui elles sont toujours si hien placées, qu'on ne les aperçoit qu'après la réflexion, 151.

Filles de Minée (les). Idée de ce conte de La Fontaine, VII, 171. Fils naturel (le). Idée de ce drame de Diderot, XI, 441.

Frécuser, le premier des rhéteurs

de son siècle; les meilleurs panégyriques sont de lai, VII, 253; ses sermons ne répondent pas à sa célébrité, 260 excellé dans l'oraison funèbre, ibid.; espèce d'auditeurs qu'il a eus, 263; peut passer pour l'Isocrate français, 301; idée du caractère de son éloquence, ibid.; a traité deux sujets, les moindres de Bossuet, et ne l'atteiut pas, 303; exemples d'afféterie qu'on trouve chez lui, 313; ce qu'a dit le père La Rue de Fléchier, 319; sa naissance était très-obscure, 364; ce qu'il répondit à un reproche qu'on lui en faisait, ib.; son éloge par d'Alembert, XIV, 232. Anecdote rapportée sur une religieuse de Nîmes, infiniment honorable pour ce vertueux prélat, 233.

Fleur d'Épine, conte d'Hamilton, VII, 320 et suiv.

Fleurs (les), poëme par M. Vieilh de Boisjolin: ce que l'on en dit, VIII, 326, à la note.

FLEURY, auteur de l'Histoire ecclésiastique: éloge de cet écrivain, VII, 381; ce qu'on doit penser de son continuateur, 382; caractère du style de Fleury, 383.

Florentin (le), comédie en un acte, par La Fontaine; idée de cette pièce, VII, 171; est une satire contre Lully, et pourquoi, 178.

FLORIAN: pourquoi on aimera toujours ses petites comédies, XII,
536; cause de sa mort, ibid. et
suiv., à la note; pourquoi plusieurs de ses pièces n'ont pas été
jouées, 537, à la note; fleurs
que l'auteur jette sur son tombeau, ibid.; examen de ses fables, XIII, 374 et suiv.; idée
de Gonzalve de Cordoue ou Grenade reconquise, XIV, 300 et
suiv.; ses Nouvelles sont aussi

agréables par la variété du style que par celle des personnages, 319 et suiv. (Voyez Nouvelles Nouvelles.)

FLORUS, historien latin: ce qu'on dit de cet auteur, IV, 40 et suiv. Foie: ce qu'en dit Platon, IV, 90. Foire Saint-Germain: en quel temps s'y éleva un théâtre, XII, 257.

Foire Saint-Laurent: en quel temps on y établit de petits théâtres, XII, 257.

Foire (théatre de la): par qui recueilli; ne méritait pas l'impression, XII, 261.

Folie (la): ce que c'est, III, 459. Folies amoureuses (les). Idée de cette comédie de Regnard, VI, 357.

FONTAINE (madame DE). Idée de son roman de la Comtesse de Savoie, XIV, 264, Voltaire en a tiré le sujet de Tancrède, ibid.

FONTENELLE: notice historique sur cet écrivain placé au rang des plus célèbres philosophes, XV, 25 et suiv.; par où il a commencé à se faire connaître, 26; idée de ses Dialogues des Morts, 27; de ses Lettres galantes, 29; de ses Pastorales, ibid.; de ses Opéra, 30; ce qu'en pensaient Racine et Boilean, ibid.; de ses tragédies d'Idalie et d'Aspar, 31; de l'Histoire des Oracles, ibid.; de la Pluralité des Mondes, ibid.; ses expressions badines et communes deviennent parfois un vrai cailletage, 35; a fait contre Esther et Athalie des épigrammes qui ue valent rien, 37; son Eloge de La Motte est rempli de paradoxes, 41; pratiquait tous ses devoirs publics de religion, 42; disait que la religion chrétienne était la seule qui eût des preuves, ibid. Il est auteur de l'ouvrage intitulé: Histoire de Méro et d'Enègu (Rome et Genève), et de la Relation de l'île Bornéo, ibid., à la note; sur quel fondement on lui décerna un éloge public à l'Académie française, ibid.; fonds de modération qu'il affectait, et mot qu'il répétait souvent à ce sujet, 43; blamait la légèreté et l'indécence des discours contre la religion. 44; anecdote à ce sujet, ibid.; dans la querelle des anciens et des modernes, s'est retiré un des premiers du champ de bataille, 46 ; sa vie a été un siècle de repos, ibid.; n'a jamais répondu à aucune critique, ibid.; a donné à l'Opéra Thétis et Pélée, 30; ce qu'en pensait Voltaire, VI, 404; a eu quelque temps une réputation peu méritée, ibid.; son opéra d'Endymion est trèsinférieur à celui de Thétis, 406; Enée et Lavinie, morceau cité d'une des scènes de cette pièce, où l'on voit la seule idée dramatique qu'il ait jamais eue; ibid. et suiv.; jugement sur ses Idylles, VII, 214; morceaux cités, ibid.; quelles sont celles qui se font lire avec plaisir, 217; dans ses Poésies mélées, on distingue le Sonnet de Daphné, V, 127 et suiv.; l'Apologue de l'amour et de l'honneur, et le Portrait de Clarisse, VII, 224; son jugement sur les Horaces, dans ses Réflexions sur l'Art poétique, V, 213 et suiv.; ce qu'il dit sur l'emploi que Corneille a fait de l'amour, 214; son injustice en rabaissant Racine et Voltaire, et en élevant Corneille, 293; met en parallèle Attila avec Andromaque, ibid.; ce qu'il dit sur les caractères de Néron et de Mithridate de Racine, VI, 118 et suiv.;

idée de son Discours sur la patience, VII, 253; disait que le naif n'était qu'une nuance du bas, VIII, 273; ce que madame de Genlis lui répond à ce sujet, ibid., à la note; a voulu faire tomber la gloire de la poésie, 295; a fait, de moitié avec ma demoiselle Barbier, une tragédie de la Mort de César, jouée sans aucun succès en 1709, IX, 298; ses paradoxes en littérature, XII, 3; ses faux raisonnements en faveur de La Motte, 28 et suiv.; Comment il appelait l'ancien Théâtre-Italien, ХП, 541.

Fontonoi (le poëme de) est peu digne de Voltaire, VIII, 199; le passage du Rhin, décrit dans une épitre de Boileau, est infiniment supérieur, 201.

Forbonnais, l'un des économistes. Idée de son livre sur les Finances, XV, 268.

Forêt de Windsor (la), poëme de Pope, traduit en vers français par M. Vieilh de Boisjolin, VIII, 326, à la note; critique de quelques passages, ibid. et suiv,; XIV, 395.

Fou du prince, nom qu'on donnait à certains rôles dans les pièces, avant Molière, VI, 227 et suiv.

Fouquer, surintendant des finances sous Louis XIV. Voltaire compare les défenses publiées en sa faveur aux plaidoyers de Cicéron, VII, 243; morceau cité, 244 et suiv.; en quoi il était coupable, 251; La Fontaine lui adressa son Élégie à l'amitié; morceau cité de cette pièce, 173 et suiv.; et fit une ode qu'il adressa au roi en faveur de ce ministre, 177.

Fourberies de Scapin (les), comédie de Molière, VI, 290.

FRACASTOR a fait revivre l'élégance de l'antique latinité, V, 37 et suiv.

Fragments (les). Ce que l'on nomme ainsi à l'Opéra, XII, 8 et 20.

France (la), venue tatd dans tous les geures des sciences, a surpassé les nations qui l'avaient précédée, V, 49.

Francisque, directeur du théâtre de la Foire, a commencé à lui donner faveur, XII, 162; pourquoi fut conduit avec sa troupe au Fort-l'Évêque, 266.

François I<sup>er</sup>, fondateur du collége de France: utilité de cet établissement, XVI, 384.

FRANKLIN. Vers latin fait par Turgot pour son postrait, I, 138.

FRA PAOLO, historien italien : ce qu'on en dit, V, 42.

Frédéric II, roi de Prusse, regardait d'Alembert comme son ami, et lui faisait une pension, XV, 124; se moquait des fureurs antichrétiennes de Voltaire, ib. Sa lettre à d'Alembert après la mort de Voltaire, XIV, 235 et suiv.

Frères ennemis (les), tragédie. Ce coup d'essai de Racine n'est pas sans quelques beautés, V, 327 et suiv. Molière y aperçut les germes du talent dramatique, 330; morceaux cités, ibid. et suiv.

Fagron a calculé futilement combien de fois le mot tranquille se trouve dans la Henriade, VIII, 164; ce qu'il dit de ce poëme, appelait J.-B. Rousseau le seul poëte de notre siècle, ibid; ce qu'il disait d'Idoménée, tragédie de Crébillon, XI, 8; suivant lui, le rôle d'Atrée était le plus beau de notre théâtre, 17; quoiqu'il ne fût pas sans esprit ni sans goût, il avait une littérature superficielle et la critique très-souvent fautive, XII, 45; comment il est question de lui dans la Pucelle de Voltaire, VIII, 218.

FUNLIER, poëte français. Idée de son caractère et de ses productions, XII, 86 et suiv.; de Momus fabuliste, ibid.; de son acte d'Œnone et Păris, 89; de son opéra d'Arion, 90 et suiv.; du Ballet des âges, 93; des Fétes grecques et romaines, ib.; des amours des dieux, ibid; en société avec Le Sage et d'Orneval. a recueilli le Théâtre de la Foire, et en a fait un corps d'ouvrage, 261 et suiv.

G

Gabaonites (les), tragédie de Jean de La Taille, poète français. Il y a dans cette pièce quelques situations imitées de la tragédie des Troyennes, par Euripide, V, 66 et suiv.

GABRIAS. Voyez BABRIAS, article de M. Boissonade, II, 354.

Gabrielle de Vergy. Idée de cette tragédie de du Belloi, XI, 286 et suiv. Gaieté (la) fait le mérite de l'Avocat patelin, des pièces de Dufresny, de Turcaret, de la Métromanie, des Plaideurs, du Grondeur, des jolies pièces de Dancourt, et de celles de Beaumarchais, XI, 306.

GAILLARD, jésuite, l'un des sept qui ont assisté à la première représentation d'Esther à Saint-Cyr, VI, 7. Calathée, pastorale de Florian, est la plus jolie que nous ayons dans notre langue, XIV, 318.

GALILÍR. C'est à l'époque où ce grand homme démontrait le mouvement de la torre, que la philosophie d'Aristote commença à être moins vénérée, I, 49; a rendu sensibles les vérités enseignées par Copernic, V, 47 et suiv.

GALLAND, professeur d'Arabe, a traduit de cette langue les Mille et une Nuits, VII, 516 et suiv.; anecdote plaisante à ce sujet, 517.

GALLUS. Idée de ce poëte latiu, II, 251 : ce qu'en dit Quintilien, ibid.

GARAT (M.). Distinction qu'il fait entre l'éloquence et l'art oratoire, III, 408; réponse de Thomas à cette assertion, 409 et suiv. Voyez Fanatisme.

Garcie de Navarre (don), ou le Prince jaloux, comédie de Molière; ce que c'est que cette pièce, VI, 240.

Garde nationale: service momentané qu'elle a rendu dans la révolution française, XIV, 489 et suiv.; était composée de citoyens actifs, ibid.; ce que dit Fabre d'Églantine à l'auteur par rapport à elle, 490.

GARNIER, poëte tragique, supérieur à tous ses prédécesseurs, V, 167. Idée de son style, ib. et suiv.; a fait une tragédie intitulée la Thébaide, 170. On trouve dans ses pièces quelques exemples du dialogue coupé, 278; un de ses défauts est d'être boursoufflé et plein de figures de rhétorique, 167 et suiv.

GASSERDI, philosophe. La Fontaine avait étudié ses principes de philosophie, VII, 166. Gastan et Bayard. Idée de cette tragédie de du Belloi, XI, 280 et suiv.; exemple de déclamation tiré de cette pièce, 282; comment on pourrait la corriger, 283.

GAUCHAT: comment il est question de lui dans la Pucelle de Voltaire, VIII, 218.

Gaulois: ce que dit Ammien-Marcellin sur leur caractère, XIV, 494, à la note.

GAUSSIN (mademoiselle): éloge de cette actrice du Théâtre-Français, IX, 229.

Gelée (palais de la): épisode du poëme des Mois de Roucher, VIII. 386.

Génie : ce qu'on entend par ce mot, I, 21 et suiv.; de trèsbeaux ouvrages sont-ils des ouvrages de génie? 30 et suiv. Suivant quelques-uns, c'est la création on l'invention, 19; n'est point contesté à Raphaël, à Sophocle, à Homère, à Molière, 20; sa définition, 24 et suiv.; sa différence d'avec le goût, 25 et suiv.; goût et génie n'ont pas des synonymes exacts dans les langues anciennes, 29; génie de ce siècle et homme de génie; ce que l'on doit entendre par ces mots, et ce qui leur manque, VIII , 344.

Genre humain (le), refrain emphaphatique et hypocrite de nos sophistes, XVI, 289; Anachersis Clootz s'en disait l'orateur, 290.

Genre admiratif: ee que c'est, VI, 98. Délibératif; sa définition, III, 50 et suiv.; tient une grande place chez les historieus de l'antiquité, ibid.; on en trouve des modèles achevés dans les ouvrages de Démosthènes et de Cicéron, 51; des panégy-

riques et des discours d'apparat, VII, 252 et suiv. Le démonstratif était de plusieurs espèces chez les anciens, III, 42 et suiv.; exemple de la première espèce, 43; de la seconde, 49; chez nous, ce qu'il comprend, 50; admet le pathétique, 59. Judiciaire, sa définition, 60; c'est celui sur lequel Quintilien s'étend davantage, ibid. et suiv.; genre simple, tempéré, sublime; ce que les anciens eutendaient par là, 157; poissard, ce que l'on en dit, XII, 293 et suiv; Vadé y a réussi, ibid.

Gens de lettres (vrais); vérité triste et mot de l'Évangile qu'on peut appliquer sur leur amitié entre eux, VII, 30.

GEOFFRIN (madame): comment Montesquieu, dans ses Lettres posthumes, parlait d'elle et de sa sociéte, XV, 59.

Georges Dandin, comédie de Molière, VI, 296.

Géographie; manière de la montrer avec fruit aux enfants, XVI, 359.

Géorgiques; poëme de Virgile, le plus parfait qui nous ait été transmis par les anciens, I, 243; nous n'avons rien dans notre langue, dans le genre didactique, à opposer à cet ouvrage, VIII, 452.

GERBIER, célèbre avocat du dixhuitième siecle, a prouve qu'un homme froid, la plume à la main, s'anime et devient éloquent à l'audience, XIV, 10; la nature l'avait fait orateur, 11; était nul dans la composition, ibid.

Germains. Tacite nous a laissé un beau traité sur leurs mœurs, XV, 53.

Germanicus; tragédie de Boursault' VI, 330.

GERSON, ancien professeur de l'Université de Paris; hommage que l'auteur lui rend, V, 19.

GHERARDI, auteur de l'ancien Théâtre italien, XII, 263; avait une admiration profonde pour les beautés de son théâtre, 541.

GIBERT, célèbre professeur de l'Université de Paris. Hommage que lui rend l'auteur, V, 19.

GILBERT (Gabriel), poëte dramatique, avait fait une tragédie de Rodogune après Corneille, et une Mérope, X, 2.

GILBERT (Nicolas), poëte français:
examen de quelques-unes de ses
poésies, XIII, 274; ce que l'ou
doit penser de ses satires, 337 et
suiv.; citation de quelques morceaux, 339 et suiv.; idée de sa
pièce du Poëte malheureux,
341; de son ode du Jugement
dernier, 342; se croyait supérleur à Voltaire, ibid.; avec
quel mépris il en parlait, 343;
avec quelle suffisance il parle de
lui-même, 350.

Gil-Blas, roman, chef-d'œuvre de Le Sage, XIV, 250.

Giraldi, auteur d'une Histoire des Poëtes. Trait de désinteressement qu'il rapporte d'Anacréon, II, 153 et suiv.

Glaciers des Alpes: belle peinture qu'en a faite Roucher dans son poëme des Mois, VIII, 441.

Gloire (le Temple de la), pièce faite pour la cour par Voltaire, VIII, 199; ce qu'il en pensait lui-même, 200.

Glorieux (le), comédie de Destouches, XI, 322 et suiv., et V, 149.

GLUCK, célèbre compositeur : ce qu'il sentait par rapport à notre musique, XII, 167; fit représenter à Rome l'Orphée de Calsabigi; c'est de tous ses opéra celui où il a mis le plus de chant, 169. Idée de son Iphigénie en Aulide, 172 et suiv.; a fait usage des airs de situation, ibid.; son Orphée a généralement paru supérieur à ses autres ouvrages, ibid.; accueil que ces deux productions lui ont mérité, ib. et sniv, Idée de son Armide, 186 et suiv., et d'Iphigénie en Tauride, 187; a été l'idole de son temps; mortifications qu'ont éprouvées à cause de lui Saint-Lambert et Delille, VIII, 325.

Gluckistes: nom donné aux enthonsiastes de Gluck, XII, 182; mot de Turgot à leur sujet, 185; leur absurdité de renvoyer au caissier de l'opéra la preuve du succès des productions de leur coryphée, 187. Idée de leur système, 191.

Godgraoi, historien français; services qu'il a rendus pour notre histoire, VII, 371; le père Daniel en a profité pour corriger les erreurs nombreuses de Mézerai, ibid.

GOETHE. Les Allemands estiment beaucoup cet auteur, XIV, 405.

Idée de son roman des Passions du jeune Werther, ibid.

Gombaud. Idée de ce poëte français, V, 112; s'était livré à l'épigramme, ibid.

Gomberville, auteur du roman de Polexandre; ce que l'on en dit, VII, 506 et suiv.; comment il tente encore la curiosité, ib.

Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. Idée de cet ouvrage de Florian, XIV, 300 et suiv. Précis historique sur les Maures, qu'on trouve dans cet ouvrage,

Gorgias le Léontin, orateur grec;

ce qu'en pensait Cicéron, III > 165; sa jactance, IV, 113. Gorgias, titre d'un des Dialogues de Platon; morceau cité, IV, 121.

Gounville: ce que l'on doit penser de ses Mémoires de la Fronde, ·VII , 390.

Goût : sa différence d'avec le génie; sa définition (Voy. Génie.)

Gouvernante (la). Idée de cette comédie de La Chaussée, XI, 415 et sniv.

Gouvernements. Absurdité de J.-J. Rousseau et de Diderot de leur attribuer les maux et les crimes du monde plutôt qu'à la méchanceté des hommes, XVI, 196. Faute que le gouvernement français fit en tolérant les petits spectacles, XII, 150; en permettant l'impression de l'Ecyclopédie, XV, 107 et suiv.

Gruce (la). Idée de ce poëme de Racine le fils, VIII, 232; dif-

ficulté du sujet, ib.

Graces. Voltaire dit que Boileau a répandu dans ses écrits plus de sel que de graces, VII, 24.

Graces (les), comédie de Saint-Foix, XI, 394.

GRACCHES (les), orateurs romains. Idée de leur caractère, III, 269; connaissaient la langue grecque, ibid. et sniv.

Gracchus (Tiberius), tragédie de Chenier. Anecdote sur l'nne des représentations de cette pièce, VIII, 39, à la note.

Græcam levitatem. Ce que les Romains entendaient par là, IV, 124; cause du discrédit des philosophes à Rome, ib.

GRAFFIGNY (madame de), auteur de Cénie, drame. Idée de cette pièce, XI, 447; ce qu'on dit de son roman des Lettres péruviennes, XIV, 265.

Grammaire: raisons qui devraient empêcher d'y appliquer les enfants d'aussi bonne heure, XV, 205; on l'étudie mal dans les colléges, XVI, 144 et suiv.; moyeu d'y remédier, 145.

Grand-Animal (le): système philosophique du monde par Spinosa, XV, 331.

Grand-Tout (le): nom que les Stoiciens donnaient à Dieu on an monde lui-même, IV, 78.

Grands évènements par les petites causes (les). Idée de cet ouvrage de Richer, XV, 379, à la note.

Grandisson. Idée de ce roman de Richardson, XIV, 269.

Grecque (langue). Pourquoi les Grecs n'étudiaient-ils que leur langue, XVI, 366 et suiv.; les Romains l'étudiaient comme nous étudions le latin, ibid.; il faudrait dans chaque collége deux chaires pour l'enseigner, 371 et suiv.

Grecs (les) possédaient la plus belle de toutes les langues et la plus harmonieuse poésie, I, 147; avantages qu'ils avaient sur nous dans le genre dramatique pour l'effet théâtral, IX, 296.

Grégoire de Nazianze (saint) peut être opposé, pour l'éloquence, à ce que l'antiquité a de plus grand, V, 14 et suiv.; J.-B. Rousseau lui a emprunté une comparaison poétique, VIII. 110, à la note.

GRENAN, célèbre professeur de l'Upiversité de Paris : hommage que lui rend l'anteur, V, 19.

Grenouilles (les), titre d'une comédie d'Aristophane. Idée de . cette pièce, II, 99.

GRESSET, poëte français. Son poëme de Vert-Vert a produit l'effet d'un phénomène littéraire, sui-

vant J.-B. Rousseau, VIII, 250; quel age il avait alors, ib. Voltaire a imprime vainement qu'il était tombé ainsi que la Chartreuse, 250; a défendu la tragédie d'Alzire, et dans quel temps, 251; renonça au théàtre par principe de religion, ib.; il est affublé d'un couplet trèsinjuste dans la pièce du Paurre-Diable, ib.; J.-B. Rousseau met sa Chartreuse au - dessus de son Vert-Vert, et pourquoi, 252; idée de sa pièce des *Ombres*, 254; de celle au père Bougeaut, ib.; du Lutrin vivant, 261; du Carême impromptu, ibid.; de l'Epitre à ma sœur, ibidem; de l'Epître à ma muse; ibid.; de sa traduction des Eglogues de Virgile, ibid.; de ses Odes, ibid.; de son Discours sur l'Harmonie, ibid.; où il avait puisé les traits les plus saillants de son Méchant, ibid.; analyse et examen de cette pièce, XI, 335 et suiv. Idée de la tragédie d'Edouard III, et du style, VIII, 262; nommé directeur de l'Académie, 264; idée de son discours de réception, ibid.; est sur de l'immortalité, 268; a représenté vivement les effets de la convalescence dans l'Epître à sa sœur, 349; ee que l'on dit de son Sydney, XI, 348 et suiv.

GRÉTRY, célèbre compositeur, a paru supérieur dès son coup d'essai (le Huron), XII, 165. Idée de son Tableau parlant, ib.; peut être son chef-d'œuvre, ib.; a fuit Lucile, Silvain, l'Ami de la maison, Zémire et Azor; a rendu notre langue musicale, 166 et suiv.; ce qu'il eut à souf-frir avant de faire recevoir son premier ouvrage, 177; à qui on a eu l'obligation de le faire pa-

raître, 507; observations sur ses Mémoires, ou Essais sur la musique, 228.

Grávin, médecin, est auteur d'une tragédie de la Mort de César, qu'il fit jouer au collège de Beauvais. Jugement de cette pièce, V, 166.

Grondeur (le), comédie de Bruyéis et Palaprat. Idée de cette pièce, VI, 326; la gaieté en a fait tout le mérite, ibid. et XI, 306.

Gros mots. Souvent, dans l'ancien théâtre italien, le choix des rimes avertissait les spectateurs de les substituer, XII, 265; ce qui en est arrivé quelquefois, ib.

Gnorius: publiciste hollandais, VII, 368.

GUARINI, auteur du Pastor fido. Ce qu'on en dit, V, 42.

Guèbres (les), ou la Tolérance, tragédie de Voltaire. Idée de cette pièce, X, 387 et suiv.

GURNAUD de Montbéliard, élève de Buffon, et son continuateur. Idée de cet écrivain, XV, 85.

Guépes (les), titre d'une comédie d'Aristophane. Idée de cette pièce, II, 88; a fourni à Racine l'idée de ses Plaideurs, ibid.

Guerre (de la) déclarée par les tyrans révolutionnaires à la raison, à la morale, aux lettres et aux arts; discours prononcé au Lycée, le 31 décembre 1794, VIII, 5.

Guerre civile; beau morceau sur ses malheureux effets, tiré de la Henriade, VIII, 127; parallèle d'un morceau de la Henriade et d'une satire de Boileau sur cet objet, 129.

Guerre de Genève (la), poëme de Voltaire: misérable production: l'une des taches de la vieillesse de l'auteur, VIII, 220; citation du morcesu sur le papier imprimé, 221.

Gui de chéne (Féte du). Roucher a composé un épisode de son poème des Mois sur ce sujet, VIII, 401.

Guibert: idée de sa tragédie du Connétable de Bourbon, VIII, 433, et à la note.

Guichardin, historien italien. Ce qu'on en dit, V, 42.

Guillim de CASTRO, tragique espagnol. Corneille lui avait emprunté le sajet du Cid, V, 196.

Guillaume, comte de Poiton, troubadour du onzième siècle. Ce qu'on en dit, V, 68.

GUILLAUME, prince d'Orange. Ce qu'en dit La Bruyère, VII, 484. Guillaume Tell. Idée de cette tragédie de Le Mière, XI, 235 et

suiv.

Guimond de LA Touche, poète français, avait un talent réel pour la tragédie, VI, 108; auteur d'Iphigénie en Tauride, pièce saus amour, ibid.; a éclipsé par cette pièce l'Oreste et Pylade, de La Grange, XI, 156 et 214.

Guirlande de Julie (la), bouquet poétique adressé à Julie d'Angennes, femme du duc de Moutausier. Ce qu'on en dit, VII, 313.

Guise (le duc de); ses paroles mémorables à un protestant qui voulut l'assassiner au siège de Rouen, se retrouvent dans Alzire, dans la bouche de Gusman, IX, 369.

Gustave, tragédie de Piron. Situation que Voltaire a empruntée de cette pièce pour sa Mérope, X, 40; ce qu'on en dit, XI, 200 et suiv.

GUY-PATIN: ses Lettres sont curieuses pour les anecdotes, VII, 525.

## H.

HACHETTE (Jeanne), héroïne de Beauvais: pourquoi Roucher en fait un épisode de son poëme des Mois, VIII, 352.

HAGURNIER, chansonnier français; ce qu'on en doit penser, VII, 231.

Hamilton (le comte). Le commencement de son conte du Belier est, suivant Voltaire, un morceau charmant, VII, 523; ses pièces, ses chansons ne sont pas au-dessus de celles de Voiture, ibid.; ce que l'on aime dans cet auteur, ibid.

Hamlet, tragédie de Shakespeare. Le spectre produit plus d'effet dans cette pièce que dans la Sémiramis de Voltaire; pourquoi, X, 100.

Harangues répandues dans les historiens: ce qu'on en dit, IV, 30 et suiv. Examen de celles de Tite-Live, 47; de Salluste, 53; de Tacite, 61; de Quinte-Curce, 63 et suiv.

HARDY, ancien poëte dramatique français, avait fait près de six cents pièces, I, 299.

Harmonie dans les phrases: moyens qu'employaient les orateurs de Rome et d'Athènes pour en mettre dans leurs discours, I, 144.

Harmonie imitative: Racine le fils a fait une bonne ode sur ce sujet, VIII, 232.

HAUTEROCHE, poëte comique. Notice de ses pièces, fort au-dessous de celles de Dancourt, VI, 362.

Heautontimorumenos, ou l'Homme qui se punit lui-même, comédie de Térence. Idée de cette pièce, II, 133. Hécube. Idee de cette tragédie d'Euripide, II, 21.

Hècyre (l'), on la Belle-Mère, comédie de Térence, n'eut pas de succès, II, 126 et suiv.; elle est iutéressante quant au sujet, et pourrait fournir matière à un drame. Roman de cette pièce, ibid. et suiv.

HÈLE (d'), auteur d'opéra comiques, XII, 508 et suiv.; notice sur ce poëte, ibid.; Midas, opéra comique, ibid., 512 et suiv.; les Evènements, imprévus, opéra comique, ibid.; l'Amant jaloux, opéra comique, 508 et 516. Les Fausses apparences, XIII, 474; idée de cette pièce, 475.

Hélène. Idée de cette tragédie d'Euripide, II, 10 et suiv.

HELVÉTIUS, fils du célèbre médecin de ce nom: idée de son caractère personnel, XV, 316; ce qu'en dit S. Lambert dans les Mémoires historiques qu'il a composés sur la vie de ce philosophe, 320 et suiv.; a été l'un des plus puissants mobiles de notre révolution, 114. Examen de sou livre de l'Esprit, 319 et suiv. Sentiment de Voltaire sur ses poésies, 321; ne se passionnait que pour les idées brillantes et voluptueuses, 323; défaut dans lequel il tombe, 324 et suiv.; n'a fait que mal user des principes de Locke, 325; conclut que tout en nous se réduit à la faculté de sentir ou à la sensibilité physique, 335 et suiv; sa définition de l'esprit, 331; aimait les historiettes et anecdotes, 374; comme il définit l'orgueil, 424. Hémistiches (consonnances des). Voltaire a souvent ce défaut, VIII, 147.

HÉMAULT ou HAYNAUT, poëte francais. Idée de ses sonnets, V, 427; a traduit en vers le premier livre de Lucrèce, VII, 530.

HÉNAULT (le président) a réfuté
- les erreurs du comte de Boulainvilliers et de l'abbé Dubos sur
l'histoire de France, VII, 388.

HENRI IV. L'enthousiasme qu'inspira aux Français Louis XIV, pendant quarante aus avait fait presque oublier ce prince, VIII, 53.

HENRI, prince de Prusse: son éloge, VII, 309; comparaison de ce prince avec l'urenne, ibid. Henriade (la), poëme de Voltaire, VIII, 47; parut d'abord sous le titre de la Ligue, 53. Examen de cet ouvrage, 56, pèche contre l'unité d'objet, ibid., Henri IV n'y joue qu'un rôle secondaire dans les premiers chants, ibid.; critique de son voyage à Londres, ibid.; réponse à cette critique, 57; sur le dénoûment, ibid; réponse, ibid.; défauts des amours de Gabrielle, bien différentes de celles de Didon et d'Armide, 59; les conceptions de ce poëme sont petites, ibid.; la partie dramatique faible, ibid.; ses heros petits, ibid.; la richesse d'invention y manque, 61; pourquoi ne remplit pas la carrière de l'épopée, -62; n'a pas présenté son héros sous tous les aspects de l'histoire, ibid.; imitations dont il anrait pu se servir, 63; le merveilleux y est faible, ibid; quel est celui qu'il eût dû y employer, 64; quel est le mérite qui balance ses défauts, 65; injustice de Batteux, de La Beaumelle, de Desfontaines, à refuser à Vol-

taire le mérite de la poésie de style dans sa Henriade, ibid.; sa défense contre Clément, 66 ; des beautés poétiques de cet ouvrage contre ses détracteurs, ibid. La Beaumelle en a refait en vers pitoyables des morceaux considé-• rables, ibid.; en a réuni toutes les critiques, 67; morceaux qu'il en cite, ibid. Parallèle du Lutrin avec cet ouvrage, par Batteux; ce qu'on en dit, 68; morceaux de ce poëme de la plus grande beauté, nouveaux dans notre langue, 70; la versification en fait un des beaux monuments de notre poésie; 71; puérilité et bassesse des critiques sur la versification de ce poëme, ibid.; combien de fois, suivant Fréron; s'y trouve le mot tranquille, 72; c'est son style que l'on a critiqué avec le plus d'acharnement et d'injustice, 77. Clément a épnisé sa censure sur cet ouvrage, ib.; critique du morceau de l'assaut de Paris, 78 et suiv.; exemple des différentes espèces de sublime qui existent dans la Henriade, en réponse à Clément, 86 et suiv.; exemple de plusieurs comparaisons, 93 et suiv.; critique des portraits, 118; réponse, 119; citation de celui de Guise, 120; les antithèses v sont trop fréquentes, 124; autre reproche que l'on fait à l'auteur, 125 et suiv.; beau moreeau sur les malheureux effets de la guerre civile, 126; parallèle d'un passage de la Henriade et d'une satire de Boileau, 110 et suiv.; eloge du style de cet ouvrage, 134 et suiv.; morceau du tablean de l'Angleterre, 138; du caractère de Médicis, 139; sur les barricades et sur la mort de Guise, 140; sur la famine

de Paris, 142. Clément n'y trouve pas d'épithètes neuves, 144; réponse, ibid.; morceau de la bataille de Coutras, 149; critiques relatives à l'ordonnance, aux caractères, aux épisodes et à la morale, 159; contradiction qu'on a voulu trouver entre l'esprit général du poëme et celui du sujet, 160; éloge que J.-B. Rousseau fait de la Henriade, 163 et suiv.; on ne peut concilier plus complètement l'esprit de la religion et de l'épopée que dans le discours du solitaire de Jersey, 169; morceau du discours de Henri en apprenant l'extrémité où Paris est réduit, 174 et suiv.; pourquoi Voltaire n'y a pas parlé de Sully au lieu de Mornay, 176; ce qu'en dit Clément, 177; ce qu'il dit du disconre de Potier aux Etats-généraux, 179; les amours de Gabrielle et de Henri auraient pu être mieux traitées, 184; ce qu'en dit Clément, 185; citation de la description du temple de l'Amour, ibid.; d'où imitée, 186; la morale de la Henriade est toute dirigée contre le fanatisme, 188; morceau sur cet objet, 189 et suiv.; autre morceau sur l'établissement de l'inquisition en France, 191; morceau sur l'amitié de Henri IV pour Biron, 196; est au second rang après les anciens et les modernes, 452; son auteur a gâté plusieurs endroits de ce poëme en y substituant de nouvelles versions qui sentent de la faiblesse de l'age, IX, 12; malgré son talent, est resté fort au-dessous d'Homère, de Virgile et du Tasse, VIII, 197, et XIII; 101.

ilenriade travestie (la): ce qu'on en dit, VIII, 183.

HENRIETTE (Anno-) d'Angleterre, femme de Monsieur. Bel exorde de l'oraison funèbre de cette princesse, par Bossuet, VII, 284 et suiv.

HENRION DE PANSEY (M), avocat, auteur d'une requête contre les comédiens. Idée de ce morceau, XI, 546.

Héracléide, poëme grec, contenant la vie d'Hercule: Aristote a refusé à cet ouvrage le nom de poëme épique, I, 176.

Héraclides (les). Examen de cette tragédie d'Euripide, II, 13.

Héraclides (les), tragédie de Marmontel. Idée de cette pièce, XII, 493.

Héraclius, tragédie de Corneille. Examen de cette pièce, V, 282; sujet pris du théâtre espagnol, comme le Cid, ibid.; censuré par Boileau, ibid.; après cette pièce, le talent de Corneille commença à baisser, 286.

HERBERAI (d'), premier traducteur français de l'Amadis de Gaule; ce qu'on en dit, XIV, 292.

Hercule furieux. Idée de cette tragédie d'Euripide, II, 4 et suiv.

HERMÈS. Les livres qui lui sont attribués ne sont pas aussi anciens qu'on le croit, IV, 142 et suiv.

HÉRODE, ancien orateur gree: ce que l'on en dit, III, 164.

Hérodian, historieu grec du Bas-Empire; ce que l'on en doit penser, IV, 35.

HÉROBOTE, historien grec: pourquoi nommé le père de l'Histoire, IV, 6 et suiv.; notice sur sa vie, ibid.; Quintilien lui compare Tite-Live, 10; Longin lui reproche de s'être servi d'expressions trop basses, I, 162; Plutarque a fait un Traité de la madignité d'Hérodote, IV, 142 et suiv.

Héroï-comique (le poëme) est aussi un genre d'épopée : le Lutrin eu est la prouve, VIII, 214.

Héroides (les), ouvrage d'Ovide. Ce qu'on en dit, et ce qu'il en faut penser, II, 245.

HERSAN, célèbre professeur de l'Université de Paris; hommage que lui rend l'auteur, V, 19.

HÉSIODE, poëte grec. Notice sur ses ouvrages, I, 279; sa cosmogonie, plus seusée que celles de Thalès et d'Anaxagore, IV, 79; n'est pas le premier auteur de la mythologie, XIII, 26 et suiv., et à la note. Longin lui reproche d'avoir employé des idées basses, I, 116 et suiv.

Hésione. Idée de cet opéra de Danchet, XII, 9 et suiv.

Henreusement, comédie de Rochon de Chabannes. Idée de cette pièce, XI, 639.

Hránochis, épigrammatiste grec. Ce qu'on dit, de cet auteur, II, 224.

Himmon, roi de Syracuse: Pindare lui a consacré sa première ode pythique; traduction de cette ode en vers, II, 143 et suiv.

Happarque, fils de Pisistrate, revit les ouvrages d'Homère, I, 223.

HIPPIAS d'Elée, orateur grec: ce qu'en pensait Cicéron, III, 185. Hippodamie, opéra de Roy, XII,

Hippogryphe (l'), monture de Roger dans le poëme de Roland Furieux, par l'Arloste, on lui assimile Roncher, VIII, 429.

HIPPOLYTE: son amour pour Aricie, trouvé hors de propos par le grand Arnauld, V, 553; ce rôle infiniment supérieur dans la pièce de Racine que dans celle d'Euripide, 556 et suiv.

Hippolyte, tragédie d'Enripide. Idée de cette pièce imitée par Racine, II, 14 et suiv., et V, 529 et suiv., 556

Hippolyte, tragédie de Sénèque: ce que Racine s'en est approprié pour sa tragédie de Phèdre, V, 530 et suiv.; traduction du morceau de la déclaration d'amour de Phèdre à Hippolyte, 531 et suiv.; imitation de ce morceau par Racine, 532 et suiv.

Hippolyte, comte de Douglas. Idée de ce roman de madame d'Aulnoy, VII, 512.

HIPPONAX, satirique grec. Mention qu'on fait de cet auteur, I, 53; ce que lui ont valu ses satires, II, 177.

Histoire (de l'), IV, 5; qui en fut nommé le père, 6; combien sa connaissance négligée est préjudiciable, III, 449 et suiv.; pourquoi on ne s'en est pas beaucoup occupé dans le siècle dernier, VII, 368; on a amassé plus de matériaux pour l'écrire que dans tout autre temps; pourquoi, 370 et suiv.; l'uu des trois genres que la tragédie peut traiter, IX, 295; pourquoi les Grecs ont en plus d'avantage sur nous dans ce genre, 296.

Histoires anciennes (les). Différence de système entre elles et le nôtre, IV, 28 et suiv.

Histoire d'Angleterre, par Rapin de Thoyras; estime que lui accordent les Anglais, VII, 386; cette estime diminuée depuis la publication de l'histoire d'Angleterre, par Hume, ibid.;—des Juifs, par Basnage de Beauval; mérite de cet ouvrage, ib.;—de l'Église, ouvrage de l'abbé Fleury; mérite de cet onvrage,

' .. ) FIQE P. wie a contribution par tons nos phinaples, ibid.; sontient que " · 11/1/4 est essentiellement mé " " 440 I'm s'accorde en cela "4 " walle & 141 , he gree ! The Jesus-Christ, 192; réfuta. du Monnes · hear and me de ses Principes, 196 et 4 2 100 Enland (l'invasion de la ) par les In this de The same of the sa Brait pu WITTE cire espechée par les Français, IV. 465, à la note. -Anaxagore, XV, 331. -F ... Poince des poètes grecs; The same d'un il chait Originaire, I, 202; TI SHOW liade a fourni à Longin les ples du Soblime, 105 a combien de poëtes ont du 1 Vallablement paraitre avant E E mi 218; reproches que lui ont quelques critiques relative. dieux, 196 et suiv.; jut qu'il s'est proposé dans la te de la constitución de la cons de ses Poemes, 188 Motice sur ce poëte et 191 et suiv.; a été sejet de différents dans vibid.; Platon le République, et paris dens le 34 With a said Mare I 194; on a critique e dieux, 198; d'Assucemon pen Sugar 200; celai d'Achille, le Just Justine qu'on ait imaginé, Per Pénélon conte to erroque des moeurs de un man 206 ; Juste reproche muse loi fair sor la continuité a a longues de ses combats. iud : u est Livempee qui recueilit is proipparie les recocillis ensuite; in Alexandre Misther et Anaxarque de rewww.surgenesses poëmes,

ou. L'assorte revit l'édition de

. la Cassette, ibid.; Zénodore d'Ephèse fit la même chose, 224; et en dernier lieu Aristarque, ibid.; attaqué dans tous les temps par les critiques les plus . sévères , a résisté à toutes leurs attaques, 225; le nom de son plus ardent détracteur, Zoile, est devenu une injure, et celui de , son éditeur, Aristarque, un éloge, 226; son Odyssée a beaucoup moins exercé le zèle des critiques que l'Iliade, 232. Ho-. mère avait beaucoup voyagé, ibid.; ses connaissances géographiques étaient très-étendues et très - exactes, ibid.; parallèle d'Homère et de Virgile, 243, . à la note; n'est pas le premier auteur de la Mythologie, XIII, 26 et saiv.; sa réputation est restée la même, malgré La Motte et Trublet: on apprend peu de vérités dans ses ouvrages, VI, 232; ce qu'est son poëme du Combat des Rats et des Grenouilles, en comparaison du Lutrin de Boileau, VII, 61, et XIV, 391; la plus belle traduction en vers de ce poëme est sans contredit . la traduction en vers de Pope, XIV, 397.

Homme (de l'), ouvrage d'Helvétius; n'est proprement que le commentaire de son livre de l'Esprit, XV, 458 et suiv.

Homme de lettres. Son véritable caractère, VIII, 12.

Homme de fortune (l'). Idée de cette comédie de La Chaussée, XI, 424.

Homme du jour (l'). Éloge de cette comédie, XI, 601 et suiv.

Homme à bonnes fortunes (l'), comédie attribuée à Baron, VI, 328.

Homme politique (l'), dialogne de Platon, IV, 104 et suiv

Cours de Littérature. XVI.

Hommes de Prométhée (les). Idée de ce petit poëme de Colardeau, XIII, 366.

Hobacz, poëte lyrique latia, le seul.dont les ouvrages sont parvenus jusqu'à nous, II, 154, idée de cet homme célèbre, ibid. et suiv.; est un des meilleurs esprits qui aient paru: sur la terre, , 156 ; traduction en vers de son Ode à la Fortune, et de quelques antres odes galantes, 157 et suiv. Quintilien fait de lui le plus grand éloge, 154; dut à Virgile et à Varius ses liaisons avec les favoris d'Auguste, 205; son caractère, 206; était l'objet de l'admiration de Perse, son émule dans le même genre de poesie, 219; beauté de sa fable du Rat de Ville et le Rat des Champs, I, 141; éloge qu'il fait d'Orphée, II, 150; parallèle de ce poëte avec Juvénal, par Dusaulx, 181 et suiv.; ne s'est servi du vers hexamètre que pour ses satires, 178 et suiv.; son sentiment sur l'apparition des ombres et des divinités sur la scène, X, 99; dans ses odes s'est permis beaucoup moins d'écarts que Pindare, VI, 426; n'a pas encore été balancé par les modernes, XIII, 102; pour entendre bien ce poëte, il faut au moins deux années de travail, XVI, 375.

Horaces (les), tragédie de Corneille: sujet moins heurenx que celui du Cid, V, 213; morceau des Réflexions sur l'Art poétique de Fontenelle, où il rend compte des Horaces, 214 et suiv.; jugement sur cette pièce, 216 et suiv.; beauté du rôle du vieil Horace, 222.

Hortence Mancini, appelée la belle,

était l'idole de Saint-Évremont, VII, 494 et suiv.

Horrensius, célèbre orateur romain, appelé, pett avant Cicéron, le roi du burredu; III, 270; baissait à mesure que Cicéron s'élevait, 271; échous contre lui dans l'affaire de Verrès, ibid., et dans les plaidoyers contre la publication de la loi Manilia, 51.

Humanités (cours d') dans les universités. Comment on pourrait l'établir et le diviser; XVI, 146 et 371.

Hume. Estime que font les Anglais de son Histoire d'Angleterre, VII, 386.

Huron (le). Coup d'essai de Gré-

try, dans loquel il a paru superieur, XII, 165.

Hylus et Sylvie. Idée de cette comédie de Rochon de Chabane, XI, 639.

Hymne à la Volupté, poëme de La Fontaine. Idée de cette pièce, VII, 174 et suiv.

Hyperbate, figure de rhétorique. elle et quelques autres sout les monstres des classes, III, 82.

Hyperbole, figure de rhétorique: su définition, III, 104 et suiv.

HYPÁRIDE, orateur gree, rival de Démosthènes. Suivant Longin, ne s'élève jamais jusqu'au suidime, I, 118; ce qu'en dit Cicéron, III, 167.

Hypermaestre. Idée de cette tragédie de Lemière, XI, 229 et suiv.

I.

Idalie, tragédie en prose de Fontenelle. Idée de cette pièce, XV, 31.

Idées innées. Suivant Diderot, l'homme n'en a pas, XV, 217; réfutation de ce principe, ibid. et suiv.

Idiomes modernes: presque tons descendent du latin, I, 154.

Idoménée, tragédie de Crébillon. Sujet et idée de cette pièce, XI, 7 et suiv.; la versification en est excessivement vicieuse, 8; citation du récit de la première scène, 12; sa critique, 13 et suiv.

Idoménée. Idée de cette tragédie de Lemière, XI, 232.

Idylle (de l'), VII, 197; les modernes y ont moins reussi que les anciens et pourquoi, 198; quels sont les poëtes français qui s'y sont distingués, ibid. He déserte, de Collé, XI, 639.

Hinde (l') est la couronne d'Homère; c'est elle qui lui assure le titre du plus beau génie poëtique, I, 242; durée de son action, 180; beauté du caractère d'Achille, 79. (Voy. Homère et

Hotes: same enx, qu'eût été Sparte?
XVI, 227.

La Motte).

Images (vivacité des): morceau de la tragédie de Phaéton per Exripide, cité par Longiu à ce sujet, I, 110; autre exemple tiré de la tragédie d'Eschyle intitulée les sept Chefs devant Thèbes, 112.

Imagination (les sujets d'), l'un des trois genres que peut traiter la tragédie, IX, 295; pourquoi ce genre a été décrédité dans l'opinion des gens de lettres, 296.

Imper. Idée de son Jugement de Pâris, VIII, 248; a essayé presque tous les genres, et n'a réussi dans aueun, ibid.; idée de son Jaloux sans amour, 249.

Imbroglio; ce qu'on en dit, V, 56.

Imitation théâtrale, petit ouvrage de J.-J. Rousseau, XVI, 349.

Impertinent (l'). Idée de cette comédie de Desmahis. XI, 375 et suiv.

Impiété: comment Platon la faisait panir dans sa République, IV, 99 és suiv.

Imprimerie: son invention date du milieu du quinzième siècle, V, 31; éloge de cet art, ibid. et suiv.

Impromptu du cœur (l'), comédievaudeville de Vadé, XII, 293. Impromptu de Versailles (l') comédie de Molière, VI, 263.

Incas (les), ouvrage de Marmontel. On peut le regarder comme une espèce de roman poëtique, XIV, 294 et suiv.; reproche qu'on peut faire à l'auteur, 295; fragments cités, 290 et suiv.; on y retrouve l'élévation et le pathétique qui ont fait le succès de Bélisaire, 300.

Inconstant (l'), pièce de Collin d'Harleville. Idée de cet ouvrage, XIII, 462; n'a aucune espèce d'intrigue, 464.

Indiscret (l'), comédie de Voltaire. Idée de cette pièce, XI, 424 et sqiv.

Inégalité des conditions (de l'). Idée de cet ouvrage de J.-J. Rousseau, XVI, 172 et 316 et suiv. Inès de Castro, tragédie de La Motte, devait être un des chefsd'œuvre de la scène française, si le talent de l'auteur eût répondu au sujet, IX, 145; ce sujet n'est pas aussi heureux que cetui de Zaïre, ibid. Notice sur cette pièce, XI, 180 et suiv.

Infertile, mot trèssexpressif, étant bien placé, VIII, 376, à la note.

Ingénu (l'). Idée de ce roman de Veltaire, XIV, 284.

Ino, tragédie d'Euripide. Idée de cette pièce, II, 13.

Ino, tragédie de La Grange-Chancel. Idée de cette pièce, XI, 152 et suiv.

Inscription (de l'): ce que c'est, II, 224.

Institution d'un prince (de l'), ouvrage de Duguet. Idée et mérite de cet ouvrage, VII, 446 et sniv. Pour qu'il fut composé, ibid. Morceaux cités contre la flatterie, 447 et suiv.; contre les vaines fictions des divinités anciennes, 449; réponse à cet article, 450; morceau excellent de l'Art poétique de Boileau. qu'on pant y opposer, isid. et suiv.; n'y traite pas charitablement Quinault, et podrquoi, 452; co qu'il y dit sur la makitude des ordonnances des rois , ibid.; sur le pouvoir légal, 453; sur les abus, 454; sur les impôts, ibid. et suiv.; sur l'orgaeil et l'ambition des souverhins, 458; dans quel temps il a été composé, 460.

Institutions oratoires, ouvrage de Quintilien: son analyse, III, 11 et suiv.

Interprétation de la Nature. Examen de cet ouvrage de Diderot, XVI, 82; ce qu'en dit Clément de Genève, ibid.; est écrit avec une emphase et un enthousiasme révoltants, 84; citation d'un passage sur les bornes de l'esprit humain, 85 et suiv.; espèce de prière qui termine cet ouvrage, 114. Intrigues amoureuses (les) n'entraient pas dans l'ancienne comédie, VI, 91; ce qu'en disaient Voltaire et Boileau, 92.

Introduction, on Discours sur l'état des lettres en Europe, V; 5.

invention: l'une des parties de la composition dans l'art oratoire, III, 170; l'un des trois genres que peut traiter la tragédie, IX, 295; pourquoi le genre en a-t-il été décrédité dans l'opinion des gens de lettres, 296; pourquoi Brumoy l'a t-il condamné, ibid. Th. Corneille a en dans ce genre des auccès aussi passagers que brillants, ibid.

Invention (de l'). Traité de Cicéron sur l'art oratoire, III, 151 et suiv.

Ion. Dialogue de Platon, dans lequel il cherche à prouver que la poésie n'est point un art, mais l'effet de l'inspiration et de l'enthousiasme, IV, 129.

Iphigénie en Aulide, tragédie d'Enripide. Idée de cette pièce, la plus parfaite de cet auteur, II, 39 et suiv.; embellie et perfectionnée par Racine, ibid.; un de nos poëtes tragiques anciens a transporté quelques-unes des scènes de cette pièce dans sa tragédie de Jephté, V, 766.

Iphigénie en Aulide. Analyse de cette pièce de Racine, V, 470 et suiv.; est le modèle de l'action théâtrale, ibid.; différence de celle d'Euripide; les rôles de Racine infiniment plus parfaits, 478; analyse de celui d'Achille; le rôle d'Agamemnon plus noble et mieux soutenu dans Racine que dans Euripide, 488 et suiv.; beauté de celui d'Iphigénie, 491 et suiv.; rapprochement de son dévouement avec celui d'Aménaide, 496 et suiv.; rôle de Cly-

temnestre plus convenable. 400 et suiv.; rôle d'Ulysse substitué à celui de Ménélas, preuve du génie d'un grand maître, 507; rôle d'Eriphile peut prêter à la critique, 508; critique injuste qu'en a faite Luneau de Boisjermain, ibid., et 522, 525; derniers avantages de la pièce française sur la pièce grecque, 518 et suiv. Voltaire regarde cette tragédie comme la plus parfaite qui existe, 522 ; le coup de théâtre de la cinquième scène du troisième acte, 521; pourquoi il n'a pas mis son dénouement en action, 528; le merveilleux y est admis comme moyen, X, 98.

Iphigénie en Aulide, opéra de Gluck, a paru inférieur à Orphée, XII, 171. Idée de cette pièce, ibid. et suiv., le duo d'Achille et d'Agamemnon est le dernier excès de la disconvenance et du ridicule, 207.

Iphigénie en Tauride. Idée de cette pièce d'Enripide, II, 43 et suiv.; imitée par Guimond de La Touche, ibid.

Iphigénie en Tauride, par Guimond de La Touche, I, 75; II, 43; examen de cette pièce, XI, 213 et suiv.; a emprunté deux de ses belles scènes de l'opéra de Duché, ibid.; et XII, 9.

Iphigénie en Tauride, opéra de Duché, n'est pas sans mérite, XII, 9; mis en musique par Gluck et par Piccini; ce que l'on en dit, 186.

Irascible (l'): ce que Platon entend par-là, IV, 89.

Irène; tragédie de Voltaire, représentée à Paris quelques jours avant la mort de ce grand homme, X, 406 et suiv.; accueil qu'on lui fit, et pourquoi, 409. Idée de cette pièce, 382 et suiv.

Irquie (de l'); figure de rhétorique: sa définition, III, 102.

Irrésolu (l'), comédie de Destouches. Idée de cette pièce, XI, 317.

Isía, orateur grec du second rang, III, 164.

Lis, opéra de Quinault : morceaux cités. Idée de cette pièce, VI, 389 et suiv.

Ismène, la meilleure des idylles de

Fontenelle, VII, 220; morceaux cités, ibid. et suiv.

Isocharn; orateur gree du second rang, III, 164; ce qu'en dit Cicéron, 166. Idée de la traduction qu'en a donnée Auger, XIV, 362,

Issé, opéra de La Motte. Idée de cette pièce, XII, 14 et suiv.

Italie délivrée (l'), poëme de Silius Italieus; ce qu'on en dit, I, 251.

J.

Jacobins (société des): définition de ce mot, et son histoire, XIV, 472 et suiv. Origine des autres sociétés populaires, 475 et suiv.

Jacques le Fataliste, ouvrage de Diderot: il détruit dans cet ouvrage la liberté de l'homme, XVI, 102.

J'ai vu (les), pièce de vers de Lebrun, attribuée faussement à Voltaire, VIII, 51, à la note; ce qui aurait dû faire voir la méprise, ibid.

Jaloux (le), comédie de Rochon de Chabanes. Idée de cette pièce,

XI, 640.

Jaloux désabusé (le), comédie, le meilleur ouvrage de Campistron, VI, 327. Idée de cette pièce, ibid. et suiv.

Jaloux honteux (le). Idée de cette comédie de Dufresny, VI, 359.

Jaloux sans amour (le), comédie d'Imbert; VIII, 249.

ardinier et son Seigneur.

Jardinier et son Seigneur. (le) Idée de cet opéra comique de Sedaine, XII, 410.

JARY (l'abbé du) a remporté le prix de poésie à l'Académie française, en 1724, contre Voltaire. Examen de sa pièce, XIII, 295 et à la note.

Jaucouar (le chevalier de), l'undes plus laborieux compilateurs de l'Encyclopédie. Idée de soncaractère, XV, 103 et suiv.

JEANNIN (le président). Ses Mémaires sur l'Histoire de France sont précieux, VII, 389.

Jeannot et Jeannette. Voyez Ensorcelés (les).

Jenny, Idée de ce roman de madame Riccoboni, XIV, 267.

Jephté, opéra de l'abbé Pellegrin, XII, 65 et suiv.; examen de cette pièce, 66 et suiv.

Jérôme et Fanchonette, comédievaudeville, par Vadé, XII, 293.

Jérusalem délivrée ( [a]) du Tasse. Durée de son action, I, 180 et suiv.

Chamfort, XI, 396. Jugement sur cette pièce, ibid. et suiv.

Jeunesse anglaise: pourquoi elle est plus instruite que la nôtre, XVI, 147.

Jeux de l'Amour et du Hasard (les), comédie de Marivaux; XII, 533.

Je vous prends sans vert. Idée de cette comédie de La Fontaine, VII, 180.

Jobelins. Définition de ce mot, V, 124 et suiv. Tensient pour Benserade dans la querelle des deux sonnets, ibid.; le prince de Conti les présidait, 125.

Jodeles, maître et valet, comédie de Scarron, est indigne de la scène française, VII, 512.

Jodelets (les), dénomination qu'on donnait à certains comédiens avant Molière, VI, 229.

française, V, 97, le premier de nos dramatiques passables, 163 et suiv.; a pris ses sujets chez les Latins, ibid.; idée de son style, 164 et suiv.; a fait une tragédie de Didon, et une de Cléopatre, 163; dans cette dernière il jour lui-même le rôle de Cléopatre, 164; somme que lui valut cette pièce, ibid.; a fait une comédie en cinq acres et en vers, intitulée Eugène, 165.

Jonas, titre d'un poème épique du siècle de Louis xrv. Jugement qu'on en porte, V, 131.

Jonathas, tragédie de Duché, VI, 196.

Joseph Andrews, roman de Fielding, XIV, 276.

Joueur (le), comédie de Regnard. Son plus bel ouvrage, VI, 350. Idée de cette pièce, ibid. et suiv. Joueuse (la). Idée de cette comédie de Dufresny, VI, 359.

Journal des Savants: quel en fut le premier auteur, et en quelle anmée il commença, VII, 535.

Journaux périodiques, vrai fléau pour les lettres, par la corruption épidémique du langage, III, 78 et suiv.; expressions barbares qu'on y trouve souvent, 79 et suiv.

Journée du 10 août (la) fut l'ou-

il prodigua l'argent qu'il avait voié dans la Belgique, XIV, 482.

Jugement de Páris, poëme d'Imbert. Idée de cet ouvrage, VIII, 248.

Jugurtha. Idée de cette tragédie de La Grange-Chancel, XI, 153.

Jules-Cásar. Son sentiment sur Térence, II, 123.

JULIE D'ANGENNES, épouse du duc de Montausier, l'un des principaux ornements de l'hôtel de Rambouillet, VII, 312. Fléchier a fait son oraison funèbre, ibid. Ce fut pour elle que fut composée la Guirlande de Julie, 313. (Voyez Guirlande de Julie).

Justa-Lipsa. Ce qu'on dit de cet auteur, IV, 320 et suiv. et à la note. Invoqué comme autorité par Diderot en faveur de Sénèque, ibid. Preuves de son mauvais goût, ibid.

Justice criminelle. Son ordonnance est très-vicieuse en bien des points, XIV, 21 et suiv.; preuves à l'appui, 22 et suiv., à la pote

Justin, historien latin: ce que l'on en doit penser, IV, 36; beau parallèle qu'il fait de Philippe et d'Alexandre son fils, 38 et suiv.

Juvinal, poëte satyrique latin, parallèle de ce poëte avec Horace, par Dusaulx, II, 181 et suiv.; he s'est point servi du vers ïambe, mais de l'hexamètre, 178; quelle est la meilleure traduction française, 181; sentiment de Boileau sur ce poëte à l'appui de l'auteur, 195.

## K.

KEPPLER, astronome: ce qu'il a fait pour l'avancement des sciences, V, 48.

KLOOTZ OU CLOOZ (Anacharsis) s'était proclamé chez nous l'orateur du genre humain en titre d'office, XVI, 290.

KLOPSTOCK, poëte allemand, trèsestime des Français, XIV, 405.

## ${f L}.$

LA BLEZZEIE (l'abbé): contre-sens qu'il a fait dans sa traduction de Tacite, XIV, 242.

LARGRDE, valet-de-chambre de Louis xv., avait mis en musique l'opéra de Pandore de Voltaire, qui n'a pas été représenté, XII, 123.

LARRERE, auteur de l'opéra de Dardanus. Idée de cette pièce, XII, 80 et suiv.; par qui mise en musique, ibid.

LACEPEDE (M. de), écrivain qui parut à Buffon digne d'être son continuateur, XV, 86.

LA CHAUSSÉE, poëte comique français, a substitué avec assez d'art et de bonheur le drame mixte à la haute comédie, XII, 8, et XI, 40a et suiv.; examen de la fausse Antipathie, XI, 406; du Préjugé à la mode, 407; de l'École des Amis, 413; de Mélanide, 414; de la Gouvernante; 415; de l'École des Mères, ibid.; de l'homme de Fortune, 424; d'Amour pour amour, ibid.

Ladislas: ce rôle de la tragédie de Venceslas, par Rotrou, aurait pu donner à Compeille une idée de l'amour tragique, V, 310.

LELIUS, ami de Scipion, passe pour avoir eu part aux comédies de Térence, II, 125 et 198. LA FARE, poëte français: ce que l'on en dit, VII, 226; ses Mémoires, 390.

LA FAYETTE (madame de). Idée de son excellent roman de Zaïde, VII, 510.

LA FONTAINE, fabuliste français, s'est approprié les fables d'Esope, Phèdre, Pilpay, Avienus, II, 174; VII, 132; il échappe à l'analyse, 133. Idée de sun caractère, ibid.; ce qui fut pour lui l'occasion de se consacrer à la poésie, ibid. et spiv.; se plaisait à la lecture de Rabelais, Marot, Saint-Gelais et de d'Urfé, 135; l'Arioste et Boccace étaient ses auteurs favoris, ibid.; conteur si simable le plume à la main, n'était rien dans la conversation, 137; raison d'un mot de madame de La Sablière à ce sujet , *ibid. ;* sa fable au duc de La Rochefoucauld, modèle de finesse et de goût, 140; a fondé parmi les animaux des monarchies et des républiques, ibid.; a fait près de trois cents fables, dont il y a deux cent cinquante qui sont des chefs-d'œuvre, 143; citation des Animaux malades de la peste, 142; du Rat retiré du monde, 143 et suiv.; du Savetier et le financier, 146 et suiv. Patru voulut le détourner de saire des sables, et pourquoi, 149; citation de celle des deux Pigeons, 153 et suiv.; morceau sur les charmes de la retraite, imité de Virgile, 156 et suiv.; plus correct dans ses fables que dans ses coutes, 159; celle du Chêne et le Roseau, 160 et suiv.; du Combat du Moucheron et du Lion, 163; de la Laitière et le pot au lait, 163; du Coche et la mouche, 164; de Phébus et Borée, ibid; celle des Lapins, ibid.; avait étudié avec son ami Bernier les principes de Descartes et de Gassendi, 166; la diction de ses contes est moins pure que celle de ses fables, ibid.; supérieur à Boccace et à la reine de Navarre, pourquoi, ibid.; Joconde, par l'Arioste, meilleur que par La Fontaine, suivant Voltaire, et tout le contraire suivant Boileau, ibid.; justesse du sentiment de Boileau, ibid.; ses contes sont plus libres que licencieux; 168; on en a accommodé plusieurs au théâtre, ibid.; ceux qui ne sont pas décents sont en petit nombre, ibid.; morceau cité du Faucon, ibid.; celui de la Courtisane amoureuse est plein d'intérêt, 169; reproche que lui fait madame de Sévigné, 170; s'est mis quelquefois en acène dans ses propres ouvrages, 156; a donué le Florentin, pièce en un acte, 171; sa Clymène est un drame mythologique ingénieux, ibid.; on a dit avec raison que c'était un grand enfant, 175. Idée du poëme de la Mort d'Adonis, 171; de son conte de Philémon et Baucis, ibid.; des Filles de Minée, ibid; Tircis et Amaranthe; idée de cette pièce, ibid. et suiv.; Psyché, roman un peu trop

long, 173; morceaux citės, 174; Hymne à la volupté, ibid.; son Elégie à l'amitié en faveur de Fouquet, la meilleure que nous ayons en notre langue, 175; son Ode au roi, pour le même. fort inférieure, 177; son poëme sur le Quinquina, 178; celui de Saint-Malc., composé par pénitence, ibid. Fit, sollicité par Lully, deux opéra, ibid.; anecdote à ce sujet, ibid. et suiv.; avait fait une traduction de l'Eunuque de Térence, 180; et Je vous prends sans vert, comédie, ibid. Ses Lettres en prose et en vers à mesdames de Bouillon, de Mazarin et de La Sablière, se font lire avec plaisir, ibid.; morceau cité, ibid.; Esquiese de son caractère , *ibid*. et suiv. ; fut oublié par Louis xxv., pourquoi, 184. Obligation qu'il eut à mesdames de La Sablière et d'Hervart, 185; mis dans le même sépulcre que Molière, vingt ans après lui , 187. L'Académie française, ayant deux places à donner à la fois, a préféré La Fontaine à Boileau, comme étant un homme d'une espèce plas rare, et la postérité a paru de cet avis, 186. Mot de Molière sur La Fontaine, ibid. Réponse de Vergier à une de ses lettres, 192 et suiv.

La Foace (mademoiselle de), auteur de l'Histoire secrète de Bourgogne, VII, 512.

La Fosse, poëte tragique. Examen de ses pièces, VI, 210; son Corésus est un mauvais roman, ainsi que son Thèsée, ib.; sa Polyxène aurait pu faire une bonne pièce, ibid.; est venu à bout de tracer un grand caractère dans le rôle de Manlius, 212 et suiv.; examen de Manlius, son chef-d'œuvre, ibid.; cette pièce n'est autre chose que la conjuration de Venise, par Saint-Réal, travestie sous de noms romains, 211. Critique injuste de cette pièce par Voltaire, 218 et suiv. Réponse à cette critique, ibid: et suiv.

LAFRÉNATE-VAUQUELIN, poëte français, dont Boileau est accusé par Nigood (le marquis de Villette) d'avoir pillé la Poétique, VI, 75.

LAGARDE-BICÈTRE, associé de Laplace au privilége du *Mercure*. Idée de sa manière d'écrire, XIV, 344 et suiv.

LA GRANGE-CHANCEL. Idée de ce poëte tragique, XI, 152 et suiv.; Racine avait cultivé ses heureuses dispositions, ibid.; idée de sa tragédie de Jugurtha, 153; Oreste et Pylade, 154; son Amasis éclipsée par la Mérope de Voltaire, 156; a mis dans cette pièce un art qu'il m'a pas su cacher, 156; n'est autre chose que le sujet de Mérope défiguré, IX, 132; cette pièce ent, à sa reprise, le plus grand succès, ibid. Idée de sa pièce d'Ino, XI, 164 et suiv.; de Méléagre, 166; d'Athénais, 168; de Cassius et Victorinus, 169; d'Erigone, 170; est un très-manvais versificateur, 171; meilleur toutefois que Campistron, ibid.; des Contre-temps, comédie, XIII, 475...

La Marra, auteur de ce Lycée. Ce qu'il répondit à un ministre au sujet d'une pièce de vers sur un édit de finance, dont on l'accusait, VIII, 51 et suiv. à la note. Morceau de son épître sur la poésie descriptive, 419. Ce que Voltaire lui dit par rapport à un conseil que lui donna madame de Tenein, IX, 139. Avis que

lui donne Voltaire, X, 9, à la note; a combattu plus d'une fois son opinion sur Rhadamiste, XI, 173; s'est attaché à relever le mérite de Voltaire, sans dissimaler rien du mal qu'il a fait aux mœurs et à la religion, XII, 7; se rétracte au sujet de l'Amant jaloux de Favart, et sur la préférence qu'il donnait à Marmontel sur lui, 503, à la note. Reproches qu'il se fait d'avoir demandé la suppression des parlements, XIV, 24 et suivante, à la note; reproches qu'il se fait sur la part qu'il a prise à la révolution française, ibid.; son aven par rapport à l'Esprit des Lois, XV, 62, à la note; témoignages authentiques qu'il rend à la religion catholique romaine et à la Providence, 397 et suiv.

LAINEZ, poëte français: ce que l'on en dit, VII, 226.

Laitière et le Pot au lait (la). Idée de cette fable de La Fontaine, VII, 163.

LALLY-TOLLENDAL a excellé dans la tragédie du palais, comme Beaumarchais dans la comédie, XI, 543 et suiv.; ses Mémoires dans la réhabilitation de son père sont les plus beaux monuments de notre éloquence judiciaire; XIV, 21 à la note, et suiv., et 24.

Lamérair. Idée du caractère de ce sophiste, XV, 319. Voltaire en faisait peu de cas, ibid., à la note.

Lamorenon (le président): quelques vers des satires de Boileau lui ont fait abolir l'infamie juzidique du congrès, et lui ont arraché un arrêt en faveur de la philosophie d'Aristote contre celle de Descartes, VII, 43.

LA MOTTE (Houdart): ce qu'il dit sur l'unité d'objet dans un poëme, I, 176 et suiv.; à ses yeux la Pharsale et le Lutrin sont des poëmes épiques comme l'Itade, 178; I'un des critiques les moins judicieux d'Homère, 196 etsuiv.; et 217 et suiv.; ne pouvait voir Achille préparer lui-même un repas, 203; no savait pas le grec, et ne pouvait sentir par lui-même les beautés de l'original, 215 et suiv.; ses fausses idées sur l'opinion d'Aristote sur Homère, 216; faisait plus de cas du Clovis de Desmarest et du Saint-Louis du père Lemoine que de l'Iliade, 220 et suiv.; sa tragédie d'Inès de Castro devait être un des chefs-d'œuvre de la scène francaise, s'il en eût eu le talent, IX, 145. Idée du Magnifique, XI, 371; de sa tragédie des Macchabées, 172; remise en 1745 sans succès, 175. Idée de Romulus', ibid.; n'a pas su peindre le caractère de Romulus, 178, de son OEdipe, ibid. et suiv.; a été plus heureux dans la pastorale et dans ces actes détachés qu'on nomme fragments, XII, 8; a obtenu des succès dans la tragédie, l'opéra et la comédie, 13. Idée de sa pastorale d'Issé, ibid. et suiv.; de l'Europe galante, 19; de l'Amadis de Grèce, 21; de Murthésie, des Amazones, ibid., du 'Triomphe des Arts, 23; en par-' ticulier de l'acte de Prgmalion, 26; cet auteur n'était pas fait pour la haute poésie, 28. Idée de son opéra de Canente, ibid.; d'Alcyone, d'Omphale, 29; de la Vénitienne, 33; du Carnaval de la folie, ibid.; ce qu'il pensait lui-même de cette pièce, ibid. ; de Sémélé, ibid. Jugement

trop hasardé sur lui, inséré dans le Dictionnaire Listorique, 39; service qu'il a rendu au shéatre de l'Opéra, ibid.; manque d'élégance, 40 ; a l'air d'avoir pensé en proce et d'avoir traduit sa pensée en vess, 41; exemple à l'appui, ibid.; a été attaqué trèsindécemment par Ruselier, dans sa pièce de Momus fabuliste, 86; a obtenu de son vizant, en concurrence avec Rousseau, une réputation qui ne lui a pas survécu, XIII, i et auiv.; aes paradoxes en littérature , 2 ; mettait · la prose au-dessus de la poésie . 4 et suiv.; s'est trompé en mettant la première scène de Misthridate en prose, 7 et suiv., et I, 145; nom qu'il donnait à la poésie, XIII, a2; comment il la définissait, 18; avait, suivant Maupertnis, le fonds d'un bon géomètre, ibid.; n'était pas poëte, et ne faisait des vers qu'à fôrce d'esprit, 32; comparaison d'une strophe de ses odes avec une autre de Rousseau, 40 et suiv.; épigramme du même contre lui, 42; ce qui lui a le plus nui, suivant Foutenelle, 48; autre epigramme de Rousseau contre lui, 50. Citation d'un passage du Temple du Goût à son sujet, ibid.; est résté à un intervalle immense de nos classiques ; 66; sa tragédie d'Inès, suivant Fontenelle, a en le plus grand suc-'cès (trente-deux représentations), 703 a fait d'un corps plein de vie et d'embonpoint (traduisant l'*Iliade*), le squelette le plus sec et le plus décharné, 74; wa pas fait de belles odes, quoi qu'en disc Voltaire, XIII, 90 et suiv. Examen qu'on en fait, 99 et suiv. Idée de celle de l'Émulation,

ibid. et suiv.; regardé par Trublet comme un des meilleurs critiques, 97, ses odes rouleut pour la plupart sur des sujets de morale, et sont intitulées comme des traités dogmatiques, 116 et suiv.; leurs différents défauts, ibid. et suiv.; son opimion sur une scène d'Iphigénie, V, 567; Eloge non suspect qu'il fait d'OE dipe, tragédie de Voltaire, dans l'approbation qu'il en donne, FX, 42; mauvaise épigramme que cela lui attire de la part de Chaulieu, ibid.; voulait qu'on fit des tragédies en prose, VIII, 295; ses églogues ne sout pas à mépriser, XIII, 80; était un esprit du premier ordre, selon l'abbé Trublet, 83, l'Eloge funèbre de Louis-le-Grand, l'une de ses meilleures pièces en prose, 88. Parallèle que Trublet faisait entre Louis xiv et La Motte, 91; son plus grand ennemi fut le temps, 92; pendant sa vie a été l'un des auteurs les plus heureux, 93; sentiments de Dubos sur lui, 92, à la note; son Romulus et ses Macchabées out eu quelque-suc cès dans leur nouveauté, 93; était estimable par d'excellentes qualités persounciles, ibid.; madame Dacier a toujours raison contre lui, dans sa dispute des anciens, pour le fond, mais non pour la forme, I, 153.

Landy, sête scienuelle pour les écoliers, à conserver dans les universités, XVI, 363.

Langues: leur culture assidue n'a servi qu'à développer le génie, III, 412; sentiment opposé de M. Gàrat, 408;—anglaise, plus pauvre que la française, I, 157 et suiv.; bon mot de Voltaire à ce sujet, ibid.; ses constructions poétiques sont plus hardies que les nôtres, et elle admet la rime, 158; — suivant Condillac, le génie des écrivains ne se déploie tout entier que quand la langue est fixée, III, 415; — française, comparée aux langues anciennes, I, 124 et suiv.;—italienne, plus vaste et plus agréable que la française, 155 et suiv.; a été perfectionnée la première de toutes les langues modernes, V, 30; — latine, utilité indispensable de son étude dans la jeunesse, XVI, 364 et saiv.; réponse à ceux qui trouvent qu'on y emploie beaucoup trop de temps, 372 et suiv.; Diderot ne comprenait pas comment on pouvait travailler sérieusement à enseigner aux enfants les délices et les élégances du latin, 150; réfutation de cette doctrine, 151 et suiv.; — révolutionnaire: mots les plus extraordinaires adoptés dans la révolution, lear definition, XIV, 472 et suiv.

LA Nour, acteur et poëte, dramatique français, auteur de la Coquette corrigée. Idée de cette pièce, XI, 38 et suiv.; de sa tragédie de Mahomet II, 211 et suiv.

Lapins (les). Idée de cette fable de La Fontaine, VII, 165.

LAPLACE. Notice historique sur cet homme de lettres, XIV, 336. Idée de sa tragédie de Venise sauvée, 338 et suiv.; ce qui fit sa fortune, 341 et suiv.; a traduit de l'anglais la Vie de madame de Pompadour, ibid.; eut le privilège du Mercure de France, 342; a fait un recueil de toutes les épitaphes de la langue française, 345; a fait imprimer un Mémorial, manuscrit que lui

avait laissé Duclos, et qui a en quelque auccès, ibid.

LARDNER, auteur anglais, a écrit contre l'incrédulité, XV, 18.

Latinité (l'antique). Vida, Fracastor, Ange Politien, Sadolet, Erasme, et Sannazar en ont fait revivre l'élégance dans ces derniers temps, V, 36 et suiv.

LATOUR-DU-Pin (l'abbé de). Idée de ce célèbre prédicateur du dix-huitième siècle, XIV, 32.

Law. Le jeu séduisant de son système a allumé en France la cupidité, et a pris la place des controverses, VIII, 48, a été la funeste époque où l'honneur a fait place à l'argent, XV, 70.

LAZARE: sa résurrection est le plus éclatant des miracles de Jésus-Christ, XVI, 55, et à la note.

LEBEAU, professeur de l'Université de Paris. Hommage que lui rend l'auteur, V, 19.

LEBRUM, poëte français. Examen de son Ode à Buffon, XIII, 483 et suiv.; a très-peu de bonnes strophes, 489; son Épître sur la plaisanterie est meilleure, 492; citation de quelques morceaux, ibid. et suiv.

LECOINTE, célèbre oratorien : services qu'il a rendus pour l'histoire de France, VII, 371.

Leclerc, savant très-connu, a travaillé à des journaux littéraires, VII, 535.

LEVRANC DE POMPIGNAN, poëte français. Stances qu'il adresse à Louis Racine sur la mort de son fils, VIII, 234. Idée de sa tragédie de Didon, XI, 208 et suiv. Examen de ses Odes et de ses Poésies sacrées, XIII, 161 et suiv.; avait plus de talent poétique que La Motte, ibid.; sa traduction des Géorgiques ne

peut pas se lire, ibid.; ses Poésies sacrées, estimées des connaisseurs, ibid.; trait de satire de Voltaire à ce sujet, ibid. à la note. Idée de la Dissertation du marquis de Mirabeau sur ses poésies, 168 et suiv.; a fait un livre d'Hymnes, 220 et suiv. Idée de ses Discours philosophiques, tirés des Livres sapientiaux, 220 et suiv., avait étudié l'hébreu, 230; édition qu'on pourrait faire de cet auteur, ibid.

Légataire (le), comédie de Regnard. Idée de cette pièce, VI, 352.

LÉGER, curé de Saint-André: son oraison funèbre par M. de Beauvais, évêque de Senez, exception à l'attribution exclusive de ce genre aux princes, VII, 267.

Legs (le), comédie de Marivaux. Idée de cette pièce, XI, 394.

LE GRAND, auteur comique français. Idée de sa pièce de Cartouche, XI, 368.

LEIBNITZ: ce que l'on doit penser de sa cosmogonie, IV, 70; avait désiré l'exécution d'une Encyclopédie, XV, 92.

LE KAIN: éloge de cet acteur, IX, 224; révolution qu'il a occasionée sur la scène française, VI, 192 ; dans ses débuts, a fait reprendre Manlius, et a contribué au succès de cette pièce, 218. On lui doit d'avoir fait connaître le mérite prodigieux du rôle de Néron dans la tragédie de Britannicus, V, 375, et. IX, 300. A joué pour la dernière fois dans Adélaïde du Guesclin , IX , 284 ; a remis au théâtre , malgré l'anteur, cette pièce en 1764,287, ne manquait pas d'être utile aux bons ouvrages, 301; fit remettre la Mort de César, en 1763, sans beaucoup de succès, ibid.; frappait de terreur lorsqu'il prononcait dans OEdipe: Vous frémissez, Madame, 27, a prouvé
que l'acteur tragique peut avoir
plus de dignité que le chanteur
n'en aura jamais, XII, 204;
assista à nue représentation de
Rome sauvée que Voltaire donnait dans sa maison. Idée qu'il
en donne, X, 260. Paroles célèbres qu'il entendit de la bouche
de Voltaire sur la pièce d'Athalie de Racine, VI, 33, à la note;
n'aimait pas les tragédies de Dorat, VIII, 293.

Le Laboureur a ramassé de bons matériaux pour notre histoire, VII, 371; le père Daniel en a profité pour corriger les erreurs nombreuses de Mézerai, ibid.

LELAND: sa nouvelle Démonstration évangélique est un chef-d'œuvre. Idée que l'on en donne, XV, 18.

LE MAITRE, l'un des plus célèbres orateurs du barreau sous Louis XIV, VII, 236; forme de ses plaidoyers, ibid. et 239; ce qu'on aurait pu lui appliquer de la comédie des Plaideurs de Racine, 237; plus orateur dans le fond que Patru, ibid.

LEMIERRE, poëte français. Idée de son poëme sur la peinture, VIII, 268; presque extrait de celui de · l'abbé de Marsy , 269 ; morceaux cités, 270 et suiv.; sur les An-🗆 tiques de Romé, 278 et suiv.; de l'Invocation au Soleil, 281; sur la Chimie, 282; sur les figures des passions, 284; de ses Fastes, 287. Idée qu'en donne . J.-J. Rousseau dans ses Confessions, XI, 229; d'Hypermnestre, : sa première tragédie, 230; de Térée, 232; de son Idoménée, ibid.; de son Artaxerxe, ibid ; et suiv.; de Guillaume Telt, 235 et suiv.; de la Veuve du Mala-, bar, 239 et suiv.; de Barnevelt,

242; de Céramis, 243; de Virginie, ibid.; ce que l'on doit penser en général de ce poëte, XIII, 66; ne s'est mêlé en aucune sorte de la révolution, mais l'image des horreurs dont il avait été le témoin le poursuivait sans cesse, et abrégea ses jours, VIII, 324

LE MOINE (le père), jésuite, auteur du poëme épique de Saint-Louis. Jugement qu'on en porte, V, 137; les auteurs des Annales poétiques lui prodiguent les louanges les plus exagérées, 153 et suiv. La Motte trouvait le poëme de Saint-Louis meilleur que l'Iliade, et pourquoi, I, 220 et suiv. Clément hasarde de dire qu'il avait plus de goût pour la poésie que Voltaire, VIII, 101; critique de quelques-uns de ses vers; ibid.

LENVANT. Idée de son Histoire des Conciles de Bâle, de Pise et de Constance, VII, 386.

LE NORMAND, avocat du dix-huitième siècle: ce que l'on en dit, XIV, 9.

Lion X, pape: sa sollicitude à recueillir les manuscrits des anciens. V, 39.

Le Sage, auteur comique français:
ce que l'on dit de son roman de
Gil Blas, et de Turcaret, comédie; de Crispin rival de son maitre, XI, 361 et suiv.; 366;
XIV, 250 et suiv.; de concert
avec d'Orneval, a recueilli le
Théâtre de la Foire, XII, 261;
le Bachelier de Salamanque est
l'un de ses médiocres ouvrages,
XIV, 250. Idée du Diable Boiteux; Boileau le jugeait avec
trop de sévérité, ibid. Son Gil
Blas est un chef-d'œuvre, ibid.
et suiv.

LESSONAX, apcien orateur gree: ce qu'on en dit, III, 164.

LESCARS (l'évêque de ). Citation d'un morceau de son discours sur les Calamités épidémiques, XIV, 179 et suiv.

LE TOURNEUR. Idée de sa traduction des Poésies d'Ossian, XIV, 364 et suiv.

Lettre sur les affaires du théâtre, par Vise, 264 et suiv.

Lettre sur la musique (la), par J.-J. Rousseau, a pour base un paradoxe, XV, 343; a fait connaître cependant en France les principes de la bonne musique, et les défauts de la nôtre, ibid; farces indécentes que l'opéra s'est permises contre son auteur, ibid.

Lettre au père Berthier, jesuite, sur le matérialisme. Ce qu'on en dit, XVI, 12 et suiv.

Lettres du cardinal d'Ossat, VII, 390.

Ettres (ouverture des); la violation du secret eut lieu sous Louis XV, imité par les révolutionnaires, XV, 128.

Lettres originales de Mirabeau fils, XIV. 407. Elles furent écrites du donjon de Vincennes, 411; examen de ces lettres, 413 et suiv.; on les litavec autant d'intérêt que le roman le plus touchant, 414 et suiv.

Lettres sur les Anglais, ouvrage de Voltaire, qui lui a attiré de ridicules persécutions, XIV, 337.

Lettres sur les aveugles, à l'usage des clairvoyants. Idée de cet ouvrage de Diderot, XVI, 60; à l'occasion de qui il fut composé, 61.

Lettres sur la Henriade (Voy. Cak-MENT).

Lettres à M. de Voltaire sur l'origine des sciences et sur celle des peuples de l'Asie, par Bailly. Idée de cet ouvrage, XIV, 332 et suiv.; fragments, 333.

Lettres sur la république des lettres, de Bayle. (Voy. BAYLE.)

Lettres de milord Rivers, roman de madame Riccoboni, XIV, 267.

Lettres de Fanny (les), roman de madame Riccoboni. Idée de cet ouvrage, XIV, 267.

Lettres galantes de Fontenelle. Idée de cet ouvrage, XV, 29 et suiv.

Lettres de Katesby, roman de madame Riccoboni. Idée de cet ouvrage, XIV; 266.

Lettres du marquis de Rosel. Idée de ce roman de madame Élie de Beaumont, 264.

Lettres de madame de Sancerre. Idée de ce roman de madame Riccoboni, XIV, 267.

Lettres persanes, onvrage de Montesquieu: ce qu'en disait Voltaire, XV, 47 et suiv.; ce qui a pu en faire naître l'idée à son auteur, 48; ce qu'il y dit des poëtes, ibid. On y aperçoit les germes de son Esprit des Lois, 52.

Lettres péruviennes (les), roman de madame de Graffigni. Idée de cet ouvrage, XIV, 265.

Lettres posthumes de Montesquien; ce qu'il y dit de l'Encyclopédie et de la société de madame Geoffrin, XV, 59 et suiv.

Lettres provinciales. Voyez Provinciales.

Lettres de Balzac, VII, 525; —
de Voiture, ibid.; — de GuyPatin, ibid.; — de madame Dunoyer, ibid.; — de Marana, ib.;
— de madame de Sévigué, ibid.
et suiv.

Levalois. Services qu'il a rendus pour l'histoire, VII, 371; le père Daniel en a profité pour corriger les erreuss nombrenses de Mézerei, ibid.

Levasson. Sa volumineuse histoire de Louis XIII ressemble plus à un fastum qu'à une histoire, VII, 387.

L'HOPITAL (de), chancelier de France. Son discours à l'ouverture des États-généraux est un morceau des mieux pensés des ouvrages du seinième siècle, VII, 254

LEBANIUS, rhéteur grec, avait plus de littérature que de taleut, V, r6.

Liberté; ce que Lucain a fait pour elle, III, 465.

Librairie. Juste cause de sa chute, XIV, 108.

Lieux communs. Ce que c'est, suivant les anciens, III, 175.

Ligue (la): premier titre sous lequel parut la Henriade, VIII, 53 et à la note.

Lindelle (la), nom sous lequel Voltaire s'est caché dans une lettre à Massei, dans laquelle il critique sa Mérope, X., 4.

Linguir, célèbre avocat du dixhuitième siècle: sa mort a été ce qu'il y a en de plus glorieux dans sa vie, XLV, 17, à la note; écrivait sur tous les sujets suns connaissance et sans goût, XV, 269; ancedote au sujet de sa jactance au barreau, III, 181. Linière, suivant Boileau, était un

bon chansonnier, VII, 230. Linus, le premier inventeur du rhythme et de la mélodie, II, 248, il fut le maître d'Orphée,

ibid.

Litote (la), figure de rhétorique, sa définition, III, 195.

Littérature (la) a ses temps de schisme et d'hérésie, V, 141, inconvénients qui en résultent, ibid. et suiv. Livin, femme d'Auguste: à la représentation, on supprime son rôle dans Cinna, V, 261.

Livres Saints. Essence divine de l'Écriture-Sainte, II, 290. Comment on doit les lire, ibid. et 302. Dispositions. nécessaires pour cette lecture, ibid. (Voyez Esprit des Livres saints).

LOCKE, philosophe anglais. Condillac s'est illustré à approfondir et à étendre ses principes, XV, 325; Helvétius n'a fait qu'en mal user, ibid.; seule inexactitude qu'on puisse relever dans son Entendement humain, combattue par Condillac, 338; quel parti en ont tiré les philosophes moz dernes, 340 et spiv.; est le plus puissant logicien qui ait existé, XVI, 309; a été méprisé par les incrédules de nos jours, 311, et XIII., 308 et suiv.; a démontré le plus clairement les opérations de l'entendement humain, IV, 70; comment il démontrait l'existence de Dieu, VII, 4.17.; métaphysicien profond, n'est pas pour cela obscur, 423; sa métaphysique devrait être admise dans les universités., XVI, 376; Helvétius lui attibue le système d'une cause connue, XV, 367; citation d'un morceau de son Traité sur l'éducation, 372.

Logique de Port-Royal. Un extrait bien fait de cet ouvrage suffirait pour les classes de philosophie dans les universités, XVI, 376.

Loi agraire: vrai sens de ce mot, III, 53; bien différente de l'idée qu'on a vouln lui donner dans la révolution française, 54 et suiv.

Loi naturelle (la), poëme de Voltaire, meilleur que celui de Fontenoi, VIII, 203; inférieur à l'Essai sur l'Homme, ibid.; n'est pas proprement un poëme, ibid.; citation du meilleur morcean, 204; a imité beaucoup Pope, 205; où il a été composé, et à qui adressé, ibid.; à qui les éditions subséquentes ont été dédiées, ibid.; citation des vers que le ressentiment lui fit écrire contre Frédéric, non imprimés, 206, vers qu'il supprimait pour interpoler un passage, 207, à la note.

Lois de Minos (les), tragédie de Voltaire, non représentée, X, '397. Idée de cette pièce, 398 et suiv.; esprit philosophique qu'il y fit paraître, 399.

Loiseau, avocat du dix-huitième siècle. Mérite de ses Mémoires judiciaires, XIV, 13.

Longin, auteur grec. Analyse du Traité du Sublime de cet auteur, I, 85; a traité du style sublime par rapport au tempéré et au style simple, go; ce n'est pas le sentiment de Boileau son traducteur, ibid.; réfuté par Gibert, ibid. Notice sur cet auteur, 92 et suiv.; c'est de l'Iliade d'Homère qu'il a tiré le plus volontiers ses exemples du Sublime, 96, 105 et suiv.; met l'Iliade au-dessus de l'Odyssée. 109; beau morceau à ce sujet, 110; reproche à Hésiode d'avoir employé des idées basses, 116; à Platon l'affectation des ornements dans son style, ibid.; ce qu'il dit de Démosthènes, 117; d'Hypéride, 118; de Cicéron, ibid.; son opinion sur le médiocre sans défauts, ibid. et suiv.; reproche à Hérodote d'avoir employé dans son Histoire des mots trop bas, 162.

Longus, auteur de la pastorale de Daphnis et Clhoé, IV, 390.

Lopez DE VEGA, auteur dramati-

que espagnol. Ses pièces choquent le bon sens par leurs invraisemblances, I, 68 et suiv.; fut un de nos premiers modèles, II, 104; n'était rien moins qu'étranger à l'érudition, III, 413; ce qu'on en dit, V, 45.

Louis XIV. Ce qui a le plus contribué, sous son règne, à la perfection de tous les arts, XII, . 148; bon mot que lui dit Vardes à son retour d'un long exil, 149; ses dernières années ont été attristées par des querelles scolastiques qu'il aurait dû éteindre, VIII, 48 et suiv. Tableau de la fin de son règne, ibid. et et suiv.; l'enthousiasme qu'il avait inspiré pendant soixante ans fit oublier Henri IV, 53. Belle parole qu'il dit à sa famille éplorée autour de son lit de mort, VII, 318; les éloges que Bossuet et Fléchier en ont faits lui font un mérite des mêmes actions de sa vie , ibid. Son long règne a été reconnu de l'Europe entière comme l'époque de supériorité dans tous les arts d'imitation, XV, 5; notre siècle l'a appelé le siècle du génie, 6.

Louis XV. Tableau du commencement de son règne, XIV, 9 et suiv.; bon mot de ce prince, XII, 388; il est désigné sous le nom de Mangogul dans le roman des Bijoux indiscrets par Diderot, XVI, 7 et suiv.; à qui il est comparé dans la Lettre au père Berthier, 12.

Louis, dauphin, fils de Louis XV, méchamment affilié aux incrédules, et pourquoi, XV, 241; son éloge fait par Thomas, 242.

Louis XVI. L'esprit du Gouvernement sous son règne était aussi modéré qu'il avait été tyrannique sous Louis XV, XIV, 8 et

suiv. On lui doit l'abolition de la question, ibid.

Louvois, ministre de Louis XIV. Les malins cherchaient à le retrouver dans le rôle d'Aman de l'Esther de Racine, VI, 9.

LUBERT (mademoiselle) a donné un extrait épuré de l'Amadis de Gaule, en huit vol., XIV, 292.

Age des lettres chez les Romains, conspira avec Pison contre Néron, et s'ouvrit les veines à vingt-sept ans, III, 209. Idée de sa Pharsale, I, 255 et suiv.; mis par Quintilien plutôt au nombre des orateurs que des poëtes, 270; sa mort prématurée demande grace pour les fautes de son poëme, 279; a brillé par les portraits, VIII, 119. Défaut de sa description d'une tempête, 319.

Lucien, polygraphe grec. Idée de cet auteur, IV, 399. Swift a emprunté de lui l'idée de son roman de Gulliver, 400.

Lucile, opéra comique de Marmontel, mis en musique par Grétry, XII, 501. Idée de cette pièce, ibid.; XIII, 480.

Lucilius, poëte latin, s'est rendu trés-célèbre dans la satire. Jugement d'Horace sur ce poëte, rétorqué par Quintilien, II, 178.

Lucius, vieux poëte comique romain, dont Térence eut beaucoup à se plaindre, II, 125.

LUCRÈCE, poëte latin. Idée de son poëme sur la Nature des choses, I, 286 et suiv.; n'est pas susceptible d'être traduit en vers; la prose lui convient mieux, 287; quelle est la meilleure traduction, ib.; son premier chant a été traduit en vers par Hainaut, ibid., et VII, 530.

Cours de Littérature. XVI.

Lulli, célèbre compositeur de musique, obtint de Perrin le privilège de l'Académie royale de musique, VI, 365; s'associa avec Quinault, ibid.; a fait connaître que notre langue était autant susceptible que toute autre d'être mise en musique, ib.; est oublié, taudis que Quinault est toujours lu, 372; n'était pas un homme sans génie, il a rendu beaucoup de services à la musique, XII, 157; beauté de ses récitatifs, ibid.; fortune étonnante qu'ont eue ses opéra, ibid. La Fontaine en avait fait deux pour lui; regret qu'il en eut, VII, 178; La Fontaine fit contre lui une comédie satirique, intitulce le Florentin, ibid. et suiv.

LUNEAU DE BOISJERMAIN, l'un des commentateurs de Racine; sa critique injuste de Mithridate, V, 468 et suiv.; d'Iphigénie, 509; du rôle d'Eriphile, ibid.; trouve inutile la scène sixième du quatrième acte de Phèdre, 552; son sentiment sur l'extase prophétique de Joad, VI, 76; ce qu'il dit sur l'admiration, 98.

Lutrin, poëme de Boileau, ne doit point être mis sur la même ligne que la Henriade et l'Iliade, I, 179 et suiv. Son exécution, suivant Batteux, est plus fidèlement rapprochée des règles de l'épopée que la Henriade, VIII, 69 et sniv.; snivant M. Nigood (le marquis de Villette), il existait avant ce poëme, dans notre langue, un autre poëme qui lui est supérieur, intitulé Dulot vaincu, on la défaite des bouts-rimés, VII, 97; reproche qu'on fait à cet ouvrage d'être cause que nous n'avons pas de poëmes épiques, 103; réponse

à ceux qui l'ont accusé de n'avoir ni verve ni feu, 50.

Lutrin vivant (le). Idée de ce poëme de Gresset, VIII, 261.

LYCAMBE, diffamé par les satires d'Archiloque, se donna la mort, II, 177.

Lycurgue, ancien rhéteur, est le premier qui ait réuni les ouvrages d'Homère, I, 223; ce qu'on en dit, III, 164.

Lyriques grecs: ce que l'on en dit, II, 135 et suiv.

Lysias, orateur gree du second rang, III, 165.

Lysistrata, titre d'une comédie d'Aristophane. Idée de cette pièce, II, 186 et suiv.

## M.

MARILLON (le père). Services que ce savant a rendus aux lettres, VII, 370.

MABLY: ce que l'on dit de cet écrivain, XV, 55.

Macchabées (les). Idée de cette tragédie de La Motte, XI, 172; a été remise en 1745 sans succès, 175; aujourd'hui oubliée, XIII, 93.

MACHIAVEL. Mention qu'on fait de cet auteur italien, V, 43. Idée de sa Mandragore, comédie, 44.

MAGROBE, polygraphe latin, IV,

MAFFEI, auteur dramatique italien, X, 3; obligation que lui a Voltaire pour sa tragédie de Mérope, ibid.; il lui adressa une lettre sous le nom supposé de La Lindelle, ibid.; sa pièce va après les bonnes de Métastase, 45 examen qu'on en fait, 10 et suiv.; endroit où il viole les règles, 23; faute dans laquelle il tombe, 28; bel endroit que Voltaire en a imité, 34; le dénoûment est ce qu'il y a de plus beau, 44; beau vers qui termine sa pièce, et autre endroit que Voltaire lui a emprunté, 55 et

Magnifique (le). Idée de cette petite pièce de La Motte, XI, 374. Magnifique (le), opéra comique de Sedaine: ce qu'on en dit, XII, 379 et suiv.

Maguelone (la belle), ancien roman, dont on a employé de nos jours le style, VII, 505.

Mahomet, tragédie de Voltaire. Examen de cette pièce, IX, 389; pourquoi il la préférait à toutes ses autres, 390; faite, comme le Tartuffe, pour démasquer l'hypocrisie, 390; ont été toutes deux défendues à leur naissance, pourquoi, ibid.; principes pernicieux désavonés dans la préface de cette pièce, mais adoptés depuis par l'auteur, 392 ; elle n'a été bien sentie qu'à sa reprise en 1751, jouée par te célèbre Le Kain, 392; critiques qu'on en fit, ibid.; réponse, 394 et suiv.; citation de la scène entre Zopire et Mahomet, 401 et suiv.; sentiment de J.-J. Rousseau sur la vinquième scène du second acte dans sa Lettre sur les speciacles, 407; son erreur sur un autre rôle de la même tragédie, 408; reproche unique à faire à l'auteur d'avoir fait Mahomet amoureux, 410; pourquoi, 411; prétendue ressemblance de Mahomet avec Atree, disculpée, 413; situation de cette pièce comparable à celle du cinquième acte de Rodogune, 416; d'où est tirée la situation de Zopire embrassant son meurtrier, 417; dénoûment défectueux de cette pièce, 418 et suiv.; effet dramatique de ce dénoûment, ibid.; pèche par plusieurs invraisemblances, 420; autre défaut, I, 77; le style en est nerveux et plein d'expression, IX, 422; couplet sur cette pièce, par Collé, 423; observations sur le style, ibid, et suiv. Mahomet II, Idée de cette tragé-

Mahomet II. Idée de cette tragédie de La Noue, XI, 211.

MAILLARD, prédicateur avant le siècle de Louis XIV. Idée de ses sermons, VII, 258.

MAIMBOURG (le père), jésuite. Ses histoires ne sont que des gasettes, VII, 375.

MAINTENON (madame de ). Racine fit pour elle et pour la maison de Saint-Cyr la tragédie d'Esther, VI, 6; préférait Atys à tous les autres opéra de Quinault, 381.

MAIRET, poëte tragique français, a fait une Sophonisbe, imitée du Trissin. Idée de eette pièce, V, 170 et suiv.; remaniée par Voltaire, ibid.; a fait Silvie, tragicomédie, 177; l'appelait les péchés de sa jeunesse, ibid.; a été, par envie, un des plus grands détracteurs du Cid, ibid.; pourquoi sa Sophonisbe s'est soutenue cinquante ans encore après les chess-d'œuvre de Corneille, 198; un de ses défauts est d'étre plat jusqu'à la trivialité 189. Maisons d'éducation publique. Vues sur leur établissement, et formalités à observer avant d'en

établir, XVI, 388 et suiv. Maître d'école (le), comédie de Molière, VI, 244.

Maître l'a dit (le): mot long-temps

appliqué à Aristote, dont les décisions ont été des oracles, VII, 411.

Maîtrise des Arts. Grade qu'il faudrait substituer à celui-là dans la réforme des universités, XVI, 386 et suiv.

Malade sans maladie (le). Idée de cette comédie de Dufresny, VI, 359.

Malade imaginaire (le), comédie de Molière, VI, 269 et suiv.

MALEBRANCHE, profond métaphysicien. Il prétendait que l'homme voyait tout en Dieu, VII; 416; pureté de son style, ibid.; suspecté, à tort, d'impiété par Voltaire, et pourquoi, XIII, 317.

MALESHERBES: comment il a été séduit et trompé sur l'entreprise de l'Encyclopédie, XV, 109; ne pensait pas comme Van-Swieten sur le débit des mauvais livres, ibid.; ce qu'il devait se dire en montant sur l'échafaud, IX, 401.

MALFILATRE, poëte français. Idée de son poëme de Narcisse dans l'île de Vénus, VIII, 244; Peinture de la curiosité d'Echo écoutant le récit de Tirésias, morcean cité, 245; Peinture du combat d'un taureau contre deux serpents, autre morceau cité, 246; était né vraiment poëte, 248; son ode aur le soleil fixe au milieu des planètes, XIII, 246; examen de cette pièce, et morceaux cités, ibjd. et suiv.

MALHERE, poëte français, fut réellement un homme supérieur, V, 100; créateur de la poésie lyrique, 101; citation de différents morceaux de ses poésies, ibid. et suiv.; a donné de l'harmonie à notre langue, 53; c'est lui qui a découvert notre rhy-

thme poétique, III, 414; dans ses odes n'a pas assez de verve et de mouvement, VI, 426; en quoi consiste son mérite, ibid.; notice de l'ode de Rousseau à ce poëte, 423; parallèle de sa comparaison d'Aréthuse avec celle de Voltaire, VIII, 109; il s'est garanti, beaucoup plus que ses contemporains, de 'abus du style figuré, 131; sa lecture a fait paître dans La Fontaine le goût de la poésie, VII, 134; mot qu'il disait sur les poëtes, XIII, 169; tous les efforts des poëtes ses devanciers pour s'élever au style soutenu ont été malheureux, V, 89.

Malheurs de l'Amour (les), roman, XIV, 264.

Malheur. Il y a différents degrés dans ce sentiment, comme dans la pitié. Exemple de cette vérité, IX, 142.

MALLEVILLE, poëte français, renommé pour le couplet et le
rondeau, V, 113 et suiv.; son
sonnet de la belle Matineuse est
fort au-dessous de sa renommée, 114 et suiv.; son rondeau
contre l'abbé de Bois-Robert,
115.

Malte (l'histoire de), par Vertot. Jugement sur cet ouvrage, VII, 376.

Mangogul, nom sous lequel Louis XV est désigné dans le roman des Bijoux indiscrets, par Diderot, XVI, 7.

Manie des arts. Idée de cette comédie de Rochon de Chabannes, XI, 639.

Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Idée de cet ouvrage du père Bouhours, VII, 533.

Maniliá (pro lege), discours de Cieéron. Exemple qu'on y tronve du genre délibératif, III, 51. Manilius, poëte latin. Idée de son poëme sur l'Astronomie; I, 287.

Manlius, tragédie de La Fosse.
examen de cette pièce, VI, 210
et suiv.; n'est autre chose que
la conjuration de Venise, chefd'œuvre de Saint-Résl, mise sous
des noms Romains, 211; et de
Venise sauvée, du théâfre anglais, 212; critique injuste de
cette pièce, par Voltaire, 217;
réponse à cette critique, ibid.
et suiv. Le Kain la fit reprendre
avec succès dans ses débuts,
214; avec quelle ame il y jouait,
ibid:

Manon Lescaut. Idée de ce roman de l'abbé Prévost, XIV, 259 et suiv.

MARANA, auteur de l'Espion turc. Ses lettres sont curieuses à cause des anecdotes, VII, 525.

MARAT, principal instrument du club des Cordeliers, XIV, 476, a prêché le massacre et le pillage, XVI, 161.

Marcel, célèbre compositeur de ballets. Mot qu'on rapporte de lui, V, 147.

MARCHAND, auteur de la petite pièce intitulée: Les remontrances des Comédiens français au roi, XII, 260.

Marchand de Londres (le), pièce de Lillo; Voltaire en a tiré la situation de Zopire pardonnant à son fils, son meurtrier, IX, 417.

Marchand de Smyrne (le), comédie de Chamfort, dont le fond est tiré d'une pièce de Térence intitulée les Captifs, XI, 397 et suiv.

Maréchal ferrant (le), opéra comique de Quétaut, mis en musique par Philidor. Ce que l'on en dit, XII, 164.

Mariage fait et rompu (le). Idée

de cette comédie de Dufresny, VI, 359, XI, 602.

Mariage forcé (le), comédie-ballet en un acte, de Molière, VI, 267; quelques traits relatifs à

cette pièce, 268.

Muriamne, tragédie de Tristan, pièce long-temps célèbre, V, 179 et suiv.; son analyse, ibid. et suiv.; est infectée d'épigrammes et de jeux de mots, et son succès a entraîné Voltaire à traiter le même sujet, IX, 59 ; différence entre l'une et l'autre, 76; ce que Voltaire en a

empranté, 78.

Mariamne, tragédie de Voltaire, IX, 53 et suiv.; est à peu près le même sajet qu'Artémire, ibid.; n'eut d'abord aucun succès, ib.; pourquoi n'a pu rester au théâtre, quoique l'auteur y soit revenu jusqu'à trois fois, ibid.; n'est cependant pas une production indifférente aux amateurs de poésie, 54; Voltaire s'est le plus rapproché, dans cette pièce, de la pureté et de l'harmonie de Racine, 59; résumé des beautes de cette pièce, 60 et suiv.; ce qu'il a emprunté de celle de Tristan, 78; citation de la scène entre Varus et Hérode, supprimée à la première représentation, 83 et suiv.; observation sur son style, 88 et suiv., et 382.

Marianne, roman de Marivaux, l'un des meilleurs que nous ayons, XIV, 254, et XVI, 10. . Marier: il est rare que ce mot soit bien placé en poésie, VIII., 402. Marius. Comparaison tirée de ce poëme de Cicéron, traduit en vers par Voltaire, I, 170 et suiv. MARIVAUX. Idée de cet auteur comique et romancier, XI, 390. Idée de la Surprise de l'Amour,

du Legs, de l'Epreuve, du Pré-

jugė vaineu, 393; a eu l'avantage particulier de reussir sur les deux théâtres avec des Surprises de l'Amour, retournées de toutes les façons, XII, 521; n'a jamais su faire une bonne fable dramatique, 528; ce qui fait valoir son Prince travesti, 498; sa Marianne et son Paysan parvenu seront tonjours une lecture agréable, XIV, 257; son Spectateur n'a de bon que deux ou trois chapitres, ibid.; auteur d'une pitoyable tragédie d'Annibal, s'est rangé du côté des détracteurs de la poésie, VIII, 295, et XIII, 14; nom qu'il donnait à Voltaire, 10.

MARLBOROUGH (le duc de): anecdote sur sa disgrace, XV, 38o. MARMONTEL. Notice sur son esprit, XII, 416. Ses premiers essais furent'des tragédies, ibid.; Denys le Tyran, tragédie 423, examen de cette pièce, ibid. et suiv.; a tracé presque tous les plans de ses tragédies sur la fausse philosophie, 43a. Aristomène, tragédie, 440; examen de cette pièce, ibid. et suiv. Numitor, tragédie, 487; examen de cette pièce, ibid. et suiv. Les Héraclides, tragédie, 493; examen et analyse de cette pièce, ibid. et suiv. Cléopâtre, tragédie, 460; examen de cette pièce, ibid. et suiv. Son Essai historique sur cette princesse, 477 et suiv. L'Ami de la Maison, opéra comique, 165 et 502. Lucile, opéra comique, 165, XIII, 480. Idée de cette pièce, XII, 501 et suiv. Silvain, opéra comique, 163; 501 et suiv. Zémire et Azor, opéra comique, ibid.; XIII, 480. La Fausse Magie, opéra comique, XII, 502, en quoi inférieur à Sc-

daine, 506. Idée de son opéra de Didon, 417 et 419; de sa Pénélope, ibidem; avait peu de talent pour la grande poésie, 420; ses réflexions sur la tragédie, 421 et suiv.; ne faisait aucun cas de Racine ni de Boileau. 422; anecdotes à ce sujet, ibid. et suiv., à la note. Idée des Voyages de Polymnie, VIII, 373, et à la note; ce qu'il dit dans sa Poétique, du transport prophétique de Joab, VI, 65; a traité avec beaucoup de succès, dans ses Eléments de littérature, de la théorie des dénouments tragiques, IX, 343; reproches injustes qu'il fait à Boileau, VII, 6; réponse, 7 et suiv.; au sujet du Tasse, ibid. et suiv.; au sujet de Lucain, 27; répouse, ibid.; au sajet de Voiture, ibid.; pourquoi il taxe Boileau d'être un critique peu sensible, 29; réponse, 30; est en butte aux pamphlets satiriques et aux épigrammes, et pourquoi, XII, 185. Les Incas, XIV, 294 et suiv. Maroz: son nom est la première

époque remarquable dans l'histoire de notre poésie, V, 741; en quoi on ne lui a pas rendu justice, ibid.; en quoi il eut un talent supérieur, ibid. et suiv.; exemples de quelques-unes de ses pièces légères, 76 et suiv. Saint-Gelais, son ami, est celui qui approche le plus de lui, 87. Marotisme: ce que c'est, VI, 468

Marquis de Cressy (le), l'un des meilleurs romans de madame Riccoboni, XIV, 266.

et suiv.

Mansa (l'abbé de) a fait un poëme latin sur la peinture, VIII, 269; supérieur à celui de Lemierre, 280 et suiv.; morceaux cités, ibid. et suiv. Marthésie. Idée de cet opéra de La Motte, XII, 21.

MARTIAL, épigrammatiste latin. Idée de cet auteur, II, 227 et auiv.; et III, 465; citation d'une de ses épigrammes, traduite par l'auteur de ce Cours, II, 229. MARTIAL, de Paris, aucien poëte

MARTIAL, de Paris, aucien poëte français; mesure de vers dont il se servait, V, 71.

Mascaron, célèbre prédicateur du dix-septième siècle; inférieur à Bossuet et à Fléchier, pourquoi il ne devraît pas être mis entre les mains des jeunes gens, VII, 320 et suiv.; moreeaux cités, 321 et suiv.; était antérieur à Bassuet et à Fléchier, 320; et à Bourdalone, 326; l'oraison funèbre de Turenne, le meilleur de ses ouvrages, ent un succès prodigieux, 327; ce qu'en dit madame de Sévigné, ibid.; morceau superbe cité, 329 et suiv.; n'était pas d'une grande naissance, 364.

Massillon, le meilleur des sermonnaires français, VII, 260, est un des modèles de l'éloquence chrétienne; ibid.; genre d'auditeurs qu'il a eus, 262; beauté de son exorde de l'oraison funèbre de Louis xiv, 335; portrait de Montausier et de Bossuet, ibid.; caractère de son éloquence, 336 et 340; appelé le Racine de la chaire et le Cicéron de la France, 337; mot de Louis xiv après l'avoir entendu, 338; son Avent et son Grand Caréme sont une suite presque continue de chefs-d'œuvre, ibid.; morceau de son sermon sur le pécheur mourant, *ibid.* et suiv.; sur <del>la</del> bienfaisance, tire du Petit Gareme, 340. Idée de son Petit Carême, ibid. et suiv.; morceau cité sur

l'ambition des rois, 343; examen de ce morceau, 344; sur la véritable essence du pouvoir, ibid. et suiv.; sur l'infaillibilité prétendue de l'autorité, 346, sur la mort, 349 et suiv.; il y a plus d'art dans sa manière de louer que dans celle de Bossuet, 352; l'a fait quelquefois contre la vérité, ibid.; Voltaire a emprunté plusieurs fois ses idées, qu'il a ornées de la poésie, 356; morceau cité, ibid. et suiv.; sur le faux bonheur d'ici-bas, 359 et suiv; morceau du Caton d'Addisson, imité de cet endroit, ibid. Idée de ses Paraphrases sur les Psaumes, 360; et de ses Discours synodaux, ibid.; ses Conférences sont ce qu'il a fait de mieux après ses sermons, ibid.; leur objet, 361; morceau cité, ibid; morceau du Discours de l'ambition des Cleres, 362 et saiv.; spr l'Usage des revenus ecclésiastiques, 365 et suiv.; parallèle entre Bourdaloue et lni, XIV, 28 et saiv.; 213 et suiv.; anecdote d'une conversion opérée à l'un de ses sermons aux Quinze-Vingts, 126, à la noto; citation d'un morceau sur la parole de Dieu, comparé avec un autre morceau de l'abbé Poulle, 119 et suiv.; citation d'un morceau du sermon de l'Enfant · prodigue, comparé avec un semblable de l'abbé Poulie; 131 et saiv.; autre citation d'un mor-🎅 cean du sermon du Mauvais riche, 162 et suiv. Son éloge par d'Alembert, 215. Ses sermons, prêchés dans les villages, y produisaient plus d'effet que tous les autres: anecdote à ce sujet, 218; mot d'un homme d'esprit au sujet de cet orateur et hourdaloue, 219.

MATERNUS, romain qui cultivait les lettres avec beaucoup de succès du temps de Cicéron, III, 419.

Mathieu Gâro, personnage d'une des fables de La Fontaine,

XVI, 9.

Manère. Locke a supposé qu'il n'était pas impossible à Dieu de lui donner la pensée, XV, 338; abus qu'ont fait les sophistes modernes de cette supposition, 339 et suiv.

Matinée de Paphos (la), almanach, VII, 426, à la note.

Mutrone d'Éphèse (la), morceau de Pétrone, imité par La Fon-

taine, II , 223.

MAUBERT, éditeur de la première édition subreptéee de la Pucelle, y avait inséré des morceaux de sa façon, VIII, 212 et suiv., et à la note; la platitude de ses morceaux l'a promptement décelé, ibid.; celui sur la marquise de Pompadour n'est pas de lui, comme quelques-uns l'assurent, ibid.

MAUPERTUIS, philosophe du dixhuitième siècle; ce qu'on en dit, XIII, 323; mention que Voltaire fait de lui, ibid.

MADRES (les). Idée du Précis historique sur ce peuple, par Florian,

XIV, 318.

MAURY (le cardinal). Examen de ses Discours choisis sur divers sujets de religion et de littérature, XIV, 199; citation du caractère de Démosthènes, 200 et suiv.; de l'éloge de Bossnet, 201 et suiv.; d'un exorde de sermon du P. Bridaine, 204 et suiv.; d'un passage sur saint Vincent de Paule, 206 et suiv.; idée de son Panégyrique de saint Augustin, 209 et suiv.; anecdotes tirées de son Éloge de Fénélon, 210 et

suiv.; reproches fondés qu'on peut lui faire, 212 et suiv.; idée

de son style, 214.

Maximes de La Rochefoucauld, modèle du style précis, VII, 463; livre original suivant Voltaire, et triste suivant J.-J. Rousseau, ibid.; il n'y a presque qu'une scule vérité; laquelle, suivant Voltaire, ibid.; ce qu'il dit sur la vanité et sur la clémence, 464; sur la constance des sages, 465; sur la modération, 466; sur l'orgueil, 467; sur notre esprit, 469; sur l'amour de la justice, 470; sur l'amitié, ibid.; sur les actions, 472; sur les hommes, ibid.; sur les vertus, 473; sur la constance en amour, ibid.; sur l'amour, 474; sur la folie, 475; sur la modération, 476; sur la bonne grace, ibid.; sur le jugement, 477.

MAYNARD, poëte français, plus soigné dans ses vers que Racan,

V, 108 et suiv.

Méchant (le). Idée de cette comédie de Gresset. Voltaire n'a rien fait en ce genre qui en approche même de loin, VIII, 262; l'auteur en a emprunté les traits les plus saillants dans la Société du cabinet vert, ibid.; est fort audessons du Tartuffe et du Misanthrope, XI, 335; l'intrigue en est calquée sur celle du Flatteur de Rousseau, ibid.; ce qui sontiendra long-temps cette pièce sur la scène, 337.

Médecin malgré lui (le), comédie de Molière, VI, 290.

Médée. Idée de cette tragédie d'Euripide, II, 14.

Médée. Ovide a fait une tragédie

de ce nom, II, 5o.

Médée. Idée de cette tragédie de Sénèque, traduite par Jean de La Péruse, représentée, V, 165. ( Voyez Corweille et Longe-PIRRE. )

Múdicis (les) ont en la gloire de la restauration des lettres et des arts en Europe, V, 37 et suiv.

Médiocre (le) qui n'a point de défauts, est-il préférable au sublime qui en a? Ce que pense sur cela Longin, I, 118 et suiv.

Méditations sur les Évangiles (les), de Bossuet, ont autant d'onction que les Lettres de Fénélon et tendent plus au sublime, VII, 426.

Méduse: beauté de son monologue dans le Persée de Quinault, VI, 392; analyse de ce, morceau, ibid. et suiv.

Mélanide. Idée de cette comédie de La Chaussée, XI, 414.

Méléagre. Idée de cette tragédie de La Grange-Chancel, XI, 166.

Mélicerte, pièce de Molière, est moins une comédie qu'un divertissement pour la cour, VI, 238.

Mélodrame: ses progrès ont été partagés entre les Italiens et nons, selon la nature de chacun des deux peuples, XII, 151.

MELON a écrit utilement sur l'industrie et les finances, XV, 268.

Melpomène, chez les Grecs, paraissait entourée des attributs de Terpsichore, de Polymaie, V, 324; chez nous elle est avec la Terreur et la Pitié, ibid.

Momnon, roman de Voltaire. Idée de cet ouvrage, XIV, 284.

Mémoires historiques; ce qu'on en dit, VII, 388 et suiv.

Mémoires de Jeannin, VII, 390; —de Villeroi, ibid.; —de Torcy, ibid.; — de Turenne, ibid.

Memoires de la Fronde, par La Rochefoucauld, Gourville, Bussy, La Fare, et l'avocat-général Talon: ce que l'on en doit penser, VII, 390.

Mémoires de madame de Motteville (les), quoique écrits avec négligence, sont instructifs, VII, 392.

Mémoires de mademoiselle de Montpensier (les), quoique écrits avec négligence, sont instructifs, VII, 392.

Memoires du cardinal de Retz: ce que l'on doit en penser, VII, 392 et suiv.; mérite du style de cet ouvrage, 393 et suiv.

Mémoires pour la duchesse de Mazarin, attribués à Saint-Evremond, ont été faits par Erard, célèbre avocat du temps, VII, 501.

Mémoires de Grammont, par Hamilton, VII, 522 et suiv.

Mémoires historiques sur la vie d'Helvétius, par Saint-Lambert; ce qu'il dit de ce philosophe, XV, 320 et suiv.

Mémoires pour servir à l'histoire du dix-huitième siècle. Idée de cet ouvrage de Duclos, XIV, 288.

Mémoires d'un homme de qualité (les). Examen de ce roman de l'abbé Prévost, XIV, 258.

Mémoires, on Essais sur la musique. Observations sur cet ouvrage de Grétry, XII, 228.

Mémoires sur Christine, par d'Alembert, XV, 3.

MÉNANDRE a été, chez les Grecs, le créateur de la véritable comédie, II, 59; le temps a dévoré ses productions, 60; a été beaucoup imité par Térence, ibid.; parallèle d'Aristophane et de Ménandre, par Plutarque, 59 et suiv.; était véritablement comique, 62; César appelait Térence Demi-Ménandre, 123.

Ménechmes (les), titre d'une comédie de Plaute, imitée par Regnard, II, 118 et suiv.

Meneurs (les): leur tactique dans la révolution française, XIV, 508 et suiv.

Ménon, dialogue de Platon: belle pensée qu'on y trouve sur la grace, IV, 109.

Menor, sermonnaire avant le siècle de Louis XIV. Idée qu'on en donne, VII, 258.

Menteur (le) et la Suite du Menteur, comédies de Corneille. Examen de ces pièces, V, 292 et suiv.; la seule supportable avant celles de Molière, 292.

MERCIER, l'un des philosophes du dix-huitième siècle. Ce qu'on en dit, XV, 5; surnommé le dramaturge: pourquoi il n'admire pas Boileau, VII, 128; réponse, ibid.

Mercure - Aspasie, opéra comique de Delisle, XII, 525.

Mercure galant (le), le plus ancien journal littéraire. Quel fut son fondateur, et en quelle année il parut, VII, 536; a pris depuis le titre de Mercure de France: qui en eut le privilége alors, XIV, 342 et suiv.

Mercure galant (le), comédie de Bourssult, fut jouée quatrevingts fois. Idée de cette pièce, VI, 331 et suiv.

Mère coquette (la), comédie de Quinault, VI, 323; idée de cette pièce, ibid.; Regnard paraît avoir calqué le rôle de son Joueur sur celui du marquis ridicule, ibid.

Mère coupable (la), comédie de Beaumarchais. Idée de cette pièce, XI, 778 et suiv.

Mérope, tragédie de Voltaire. Examen de cette pièce, l'un des plus beaux sujets qu'il soit possible de traiter, selon le jugement de Plutarque et d'Aristote, X, 1 et suiv.; avait été traité par Euripide, 2; a été entrepris par les

cinq auteurs que Richelieu faisait travailler sous ses ordres, ibid.; traité par un certain Gilbert, par La Chapelle et par La Grange, ibid.; il y a entre cette pièce et Oreste la même distance qu'entre la jeunesse et la matnrité, 3; ce que Voltaire dont à la Mérope du célèbre Massei, ib. et suiv.; est l'ouvrage le plus fini sorti de ses maius, 5; exposition de cette pièce, ibid. et sniv.; parallèle de la pièce de Maffei, 10 et suiv.; scène entre Rgisthe et Mérope, 14 et suiv.; bel endroit imité de Maffei, 23; parallèle de la scène entre Mérope et Egisthe, et celle d'Athalie et de Joas, 35; beauté de la scène de la recounaissance, 39; situation empruntée du Gustave de Piron, 40; citation de la scène seconde du quatrième acte, 41 et suiv.; le dénouement et son récit au-dessus de celui de l'Iphigénie de Racine, 44; rôle d'Egisthe plus parfait que celui de Mérope, 47; endroits emprantés de Maffei, ainsi que le beau vers qui termine la pièce, 50 et suiv.; beauté du style de cette pièce, 55 et suiv.; avait été gardée sept ans dans le portefeuille, 57; pourquoi a eu le succès le plus complet, 60 et suiv.; observations sur son style, 61; lui a ouvert les portes de l'Anadémie et valu la protection de madame de Pompadour, 61; honneurs publics qu'il reçut su théâtre, à la première représentation, 65 et suiv.; temps qu'il a employé à cet ouvrage, VI, 108.

Mérope, tragédie de Maffei, va après les bonnes pièces de Métastase, X, 4; examen de cette pièce, que Voltaire a imitée en la surpassant infiniment, 10 et suiv.; paraltèle avec celle de Voltaire, 18 et suiv.; endroit où il viole les règles, et faute dans laquelle il tombe, 23; bel endroit que Voltaire en a imité, 36; le dénoûment est ce qu'il y a de plus beau, 44; Voltaire lui a emprunté le beau vers qui termine 24 pièce, 55 et suiv.

Merveilleux (le) peut être admis dans la tragédie sous cortaines conditions, X, 98; sentiment d'Horace sur cela, 99; ce ressort, avant Voltaire, renvoyé au théâtre de l'Opéra, ibid.; son sentiment à ce aujet, ibid. et suiv.

Mesura de trois syllabes, employée par Scarron, V, 73; d'une
seule syllabe, employée pour
l'Histoire de la Passion, idid.;
Voltaire n'avait ni étudié ni approfondi l'art des mesures entremélées, XII, 108; Quinault,
Rousseau et Racine ont crée des
beantés nouvelles par le mélange
des différents mètres, ibid.

Métamorphoses (les), ouvrage d'Ovide. Place distinguée qu'elles occupent parmi les plus belles productions de l'antiquité, I, a83 et suiv.; II, a44

Métaphore, figure de rhétorique:
sa définitition, III, 91; aucau
rhéteur, pas même Dumarsais,
n'a remonté à sa véritable origine, ibid.; n'est qu'une comparaison ou similitude, 92; avec
la métonymie, est la figure la
plus employée, 93 et soiv.;
c'est le choix qui en fait le mérite, ibid.; il faut qu'elle soit
nécessaire et adaptée au sujet,
94 et suiv. Voyez Bolleau.

Métaphysique (la saine) ne date en Franço que depuis les ouvrages de Condillac, XV, 136.

MÉTASTASE, poëte dramatique ita-

lieu. Idée de ses opéra, XII, 19, ce qui a fait sa réputation, 153; n'a pas trouvé de récompense dans sa patrie, 154; idée de sa précision, I, 156.

Mésaux: opinion de Bonnet sur leur formation, XV, 91, à la

Méthymnéens, petit peuple de l'antiquité, qui n'est connu que par sa sotte jalousie et par la singularité d'une de ses lois, XIV, 495, et XVI, 391.

Mérros, Hollandais. On lui doit l'invention des verres d'optique, V, 47.

Mésonymie, figure de rhétorique la plus employée, III, 85 et suiv.; sa définition, ibid.

Métromanie (la), comédie de Piron; montion qu'on en fait, XII, 318, et XI, 276. Analyse et examen de cette pièce, 330 et suiv.; les juges délicats ne la regardent que comme un ouvrage du second ordre, XIV, 254.

Mézerar, historien français. Idée de son caractère, VII, 372; anecdotes de sa vie, 373; pourquoi on ne lui donna pas 4000 l. de pension, ibid.; ce qu'il écrivit sur un sac d'argent, 375; a éprouvé des difficultés pour écrire l'histeire même des temps éloignés, 373; depuis lui, les historiens ne sont que des gazetiers ou des rhéteurs, 375.

Mézetin, caractère d'un personnage de l'ancien Théâtre-Italieu, XII, 263.

Micromégas, roman de Voltaire, XIV, 284.

Midas, opéra comique de d'Hèle, XII, 508; examen de cette pièce, 512 et sniv.

Mieux (le) est l'ennemi du bien : preuve de cette assertion, XII, 180. Migmand, peintre. Anecdote à son sujet, XII, 507, à la note.

Mille et un Jours (les), contes traduits de l'arabe par Pétis-de-Lacroix; ce que l'on en dit, VII, 516 et suiv.; comparés aux Mille et une Nuits, ibid.

Mille et une Nuits (les), contes traduits de l'arabe par Galland, VII, 515 et suiv.

Millon, Romain, accusé par Clodius et défendu par Clééron. Notice historique de cette harangue, III, 374 et suiv.; morceaux cités, 378 et suiv.; la péroraison de ce discours, la plus belle qu'ait faite Cicéron, 389 et suit.

MILTON, poëte épique anglais, a donné à la poésie anglaise le plus d'énergie, I, 158; reproche assez fondé sur le merveilleux qu'il a employé, 181; ce qu'on dit de son Paradis perdu, XIV, 375 et suiv.

MIMMERME, poëte grec. Ses Élégies me nous sont connues que par les temoignages glorieux des critiques, II, 230.

MIRABRAU (le marquis de). Idée de son hivre de l'Ami des Hommes, XV, 271; pourquoi fut mis à la Bastille, 274; prenait pour son héros en littérature Le Franc de Pompignan, ibid. Idée de sa Dissertation sur les Poésies sacrées de Le Franc, XIII, 168 et suiv.

MIRABRAU, fils du précédent. Ses querelles avec Beaumarchais pour les eaux de Pavis, XI, 561 et suiv.; faute qu'il fit avec le parti constitutionnel de l'Assemblée, XIV, 488 et suiv. Son caractère, son éducation, 407; trouva en son père un rival et un tyran, 408; ses lisisens avec avec madame de Monnier, 409; Idée de ses Lettres, 410 et suiv.;

ses travaux à l'Assemblée nationale, 417 et suiv.; citation d'un morceau de La Harpe sur ce célèbre personnage, 418 et suiv.; avait le talent vraiment oratoire, 421 et suiv.; détails à ce sujet, ibid.; jamais n'était plus grand que lorsqu'il improvisait, 422; citation à ce sujet, 423 et suiv.; antre citation d'un morceau d'éloquence de cet orateur vraiment pathétique, 424 et suiv.; à quel sujet, ibid.; analyse rapide de ce morceau, 430; auteur de l'Essai sur le despotisme, ibid. et suiv. (Voyez Essai.)

Mirzoza, nom sous lequel madame de Pompadour est désignée dans le roman des Bijoux indiscrets, XVI, 7.

Misanthrope (le), comédie de Molière, ne fut pas entendu d'abord, et n'eut pas un grand succès, VI, 270; ce que fit Molière pour faire revenir le public en faveur de cette pièce, 272; critiquée par J.-J. Rousseau, ibid.; réponse à cette critique, 273 et suiv.

Misanthrope (la suite du). Voyez
FABRE D'EGLANTINE.

Mithridate, tragédie de Racine. Analyse de cette pièce, V, 447; le caractère parfaitement conforme à l'histoire, ibid.; rapports qui se trouvent entre l'intrigue de *l'Avare* et celle de Mithridate, 451 et saiv.; le rôle \* de Mithridate est celui où Racine se rapproche le plus de la vigueur de Corneille, 453; caractère de Monime, 459 et suiv.; critique absurde du commentateur de Racine sur cette pièce, 468 et suiv.; assertion ridicule du Dictionnaire historique par une société de gens de lettres, 470; la première scène de cette pièce

miss en prose par La Motte, et pourquoi, XIII, 11.

Modéré: mal qu'on a fait: avec ce mot, IV, 206.

Modernes (les), moins excusables que les anciens dans leurs errenrs sur la recherche du système du monde, IV, 70.

Mozarus, théologien luthérien, a réfuté l'Histoire des Oracles de Van-Dale, XV, 33.

Mois (les), poëme par Roucher. Idée de cet ouvrage, VIII, 323 et:suiv.; a perdu à l'impression, 325; pourquoi a eu un moment de rélébrité, ibid.; vicieux dans le sujet, dans le plan, dans la marche, dans le choix et la distribution des matériaux, dans les épisodes, les idées et les transitions, 329; tirade inconvenante contre l'usage de mauger la chair des animaux, 331; inconséquence de cette philosophie prétendue, 333; différence de la marche du poëme des Saisons de Saint-Lambert d'avec la sienne, 338 et sniv.; morceau cité, ibid.; sa digression sur la ville de Montpellier, 340 et suiv.; vice de son épisode sur la navigation, 342 et suiv.; faiblesse du morceau sur l'esclavage des nègres, 345; citation du morceau sur un tremblement de terre. 346; le mois de *Mai*, le meilleur de tous, 347; le petit épisode d'Iphis bien imaginé, 348; idée. de la description de la fête de la Rosière et de l'épisode de deux voyageurs étouffés l'un près de l'autre par un énorme serpent sur les côtes d'Afrique, 350 et suiv.; épisode de Jeanne Hachette mul amené et mal exécute. 353; manque de l'ordre nécessaire, 354; il n'y a aucun enchaînement dans les objets, ib.;

le morceau sur la Saint-Barthélemi est pitoyable, 357; l'épisode de Lozon et de Rose est un peu mieux choisi, 358; il y a quelques beaux détails dans les Moissons d'août et dans la description de la famine à Rome, du temps des Hérules, ibid.; Roucher parle beaucoup de lui-même, ibid.; de sa Mirthé et de sa Zilla, 360; le mois d'octobre, l'un des plus mauvais, et pourquoi, 368; épisode sur la peste de 1348, qui affligea tout le globe, 369; celui de Philamandre et de Linda en pure perte, 374; ce qu'il dit sur la coupe des bois et des forêts, et, par suite, sur les guerriers, 375 et suiv.; de la chasse du cerf, faible morceau, 380; ses préceptes aux femmes, 381 et suiv.; aurait pu profiter d'Ossian, 383. Idée de ses épisodes du mois de décembre, ibid.; celui du déluge au-dessous même de celai de du Bartas, 384; de ceux du mois de janvier, 385; celui des aurores boréales excellent, et pourquoi, 386; beau morceau sur le dégel et la débâcle, 388. Ce poëme est un mélange confus de polythéisme, de mythologie, de philosophie irréligieuse, d'érudition allégorique et de tradi-. tions incertaines, 399. Critique du style, 402 et suiv.; fait l'apothéose de J.-J. Rousseau, en janvier, 385; beaux morceaux sur la circulation de la sève, 438; sur les fleurs d'avril, 439 et suiv.; sur les pluies du printemps, ibid.; sur les amours des animaux, 440; sur l'aigle, ibid.; sur les glaciers des Alpes, 441; sur l'aspect de la nature, 443; sur la fontaine de Budé à Hières, 447; sur les beautés et les ressources de l'hiver , 449.

Moïsz: éloge des lois qu'il a données aux Juifs, XVI, 148.

Moise sauvé des eaux, poëme épique, par Saint-Amand. Jugement qu'on en porte, V, 131 et 138. Moissonneurs (les). Idée de cet opéra comique de Favart, XII, 342; d'où est tiré le sujet, ibid. Molière, comique français, supérieur à tous les comiques anciens et modernes, II, 131; a pris dans le Phormion de Térence l'intrigue de ses Fourberies de Scapin, ibid.; a imité les Adelphes dans son Ecole des Maris, 132; quelles pièces il a imitées de Plaute, 108; avent lui toutes nos pièces étaient espagnoles, et pourquoi, 100; et XI, 361 et suiv. ; conformité de l'intrigue de l'Avare avec celle de Mithridate de Racine, V, 451 et suiv.; est le premier des philosophes moralistes, VI, 231; ses pièces de Mélicerte, la Princesse d'Elide, les Amants magnifiques, sont des ouvrages de commande, et non pas des comédies, 238; fit comédie des Fâcheux en quinze jours, la meilleure des pièces à tiroir, 239; ne fut pas heureux dans la tragi-comédie de Don Garcie de Navarre, 240; a suivi dans l'Etourdi et le Dépit amoureux la route vulgaire tracée avant lui, 241; succès qu'ont eu ses *Précieuses ridicules* , 242; anecdote sur cette pièce, 243; a fait Sganarelle, 244; l'Ecole des Maris fut le premier pas qu'il fit dans la science de l'intrigue, ibid. Idée et critique de l'Ecole des Femmes, 246 et suiv.; analyse et examen de cette pièce, ibid. et suiv.; l'Impromptu de Versailles, petite pièce qui divertit beaucoup Louis xiv, 261 et suiv.; le Mariage forcé, 267; idée du Festin de Pierre, 268 et suiv.; fut mise en vers par Th. Corneille, 269; l'Amour médecin, la première pièce où il ait déclaré la guerre à la Faculté, ibid. et suiv:; examen da Misanthrope, 270; cette pièce n'eut pas d'abord un grand succès, parce qu'elle ne fut pas entendue, 271; ce que sit Molière pour faire revenir le public en sa faveur, 272; sa critique par J.-J. Rousseau, ibid.; sa réponse à cette oritique, 273 et sniv.; sur la comtesse d'Escarbagnas, le Médecin malgré lui, les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire, M. de Pourceaugnac; reproche que Boileau lui fait, 290 et suiv; idée du Malade imaginaire, 292; de la comtesse d'Escarbagnas, ibid.; du Bourgeois gentilhomme, 203; Georges Dandin; ce qu'en dit J.-J. Rousseau, 295; l'Amphitryon est, en bien des genres, supérieur à celui de Plaute, 296 et suiv. Idée de l'Avare; pourquoi elle est en prose, 299 et suiv.; les Femmes savantes, 302 et suiv.; examen du Tartuffe, 308 et suiv.; moyen qu'il a tiré de Scarron, 315; preuves de la fécondité de son génie, 321; reproche qu'on lui a fait d'avoir négligé son style, ibid.; réponse à ce sujet, ibid.; l'Académie française cherchait à l'appeler dans son sein avant sa mort, 322; lui a décerné un éloge public et un buste, ibid.; quelques considérations générales sur la nature de son génie dans ses rapports avec la comédie, XI, 294 et suiv.; pourquoi ses pièces ne sont pas aussi suivies que celles de nos grands tragiques, 278; ce qu'il disait de Cor-

neille, V, 302; de La Fontaine, VII, 187; anecdote an sujet de la satire sur la rime, qui lui est adressée par Boileau, VII, 10 et suiv.; aperçut dans la tragédie des Frères ennemis le talent dramatique de Racine, et l'encouragea, V, 330; Boileau le regardait comme le plus grand génie de son siècle, XI, 293; examen de ce sentiment, ibid. et suiv. Molière, si gai, si plaisant, dans ses écrits, était triste dans la société, VII, 137; raison de ce contraste, ibid.

Momus fabuliste, pièce de Fuzelier, satire dramatique contre La Motte, XII, 86.

Moncausnar, auteur du Bolcana. Anecdote qui y est rapportée au sujet de Rhadamiste, tragédie de Crébillon, XI, 90.

Monde intelligible, suivant Platon; ce que c'est, IV, 86; monde animal, 87.

Monume, l'une des femmes de Mithridate. Analyse de son caractère dans la tragédie de ce nom , **V** , 459 et sniv ; reproche fait à Racine du même moyen employé contre Monime par Mithridate, que celui de Néron contre Junie, 451 ; réponse à ce réproche par Voltaire, ibid. et suiv.; genre de perfection que présente le rôle de cette princesse, 560 et suiv.; fut la femme la plus fidèle et la plus simée de Mithridate, ibid.; rapprochement d'un combat de la vertu contre l'amour de cette princesse avec celui de Pauline dans Polyeucte, 464 et suiv. Monner, directeur du théstre de

la Foire, vers 1750, lui a donné nue grande vogue, XII, 162. Monsieur: anecdote relative à ce mot, XII, 507, à la note.

Monsigny, compositeur de mu-

sique, a soutenu l'opéra comique dans son origine, XII, 165, est encore aujourd'hui très-goûté en Italie, ibid.

Monstres (les). La postérité intitulera notre révolution le règne des monstres, VIII, 15; leur domination a été le renversement de toute morale, 23; ce qu'ils disaient contre les spectacles, 35; tableau de la terreur qu'ils avaient répandue dans toute la France, 29 et suiv.

Montagne (la): ee que c'était dans la Convention nationale, XIV, 504 et suiv

Montaigne. Ce qu'on dit de ce philosophe moderne, et sou parallèle avec Rabelais, V, 50; était très-versé dans la littérature ancienne, III, 414; son sentiment sur Sénèque: parallèle qu'il en fait avec Plutarque, IV, 322 et suiv.

MONTAUSIER. Son oraison funèbre par Fléchier, l'un de ses meilleurs ouvrages; VII, 311 et suiv.; son éloge par Massillon, ibid.

Montazet, archevêque de Lyon. Prélat éloquent du dix-huitième siècle, XIV, 179.

Montespan (madame de ). On crut reconnaître le caractère de cette favorite dans celui d'Esther, tragédie de Racine, VI,9.

Montesquinu. Sa carrière fut entièrement consacrée à la méditation des plus grands objets,
XV, 46; idée de sou roman
d'Arsace, 335; de sou Temple de
Gnide, 47; de ses Lettres persanes, ibid.; ce que Voltaire disait au sujet de ce livre, ibid.;
ce qu'il y dit des poëtes a pu
l'occasioner, 49; autre reproche que lui faisait Voltaire, ib.;
l'Académie française lui pardonna ce qu'il s'était permis

contre elle , en l'admettant dans son sein, *ibid.* ; a laissé bien loin derrière lui Machiavel, Gordon, Saint-Réal, etc., dans son Esprit des Lois et ses Considerations sur la grandeur et décadence de l'empire romain, 52; idée de l'Esprit des Lois, 54 et suiv.; pour le juger, il faut le méditer, 57; ce qu'il disait de Voltaire, 58; ce qu'il pensait de l'Encyclopédie dans ses Lettres posthumes, 59; de madame Geoffrin et de sa société, ibid.; on s'est éloigné de lui à mesure qu'on approchait davantage de la révolution, 60; pourquoi J.-J. Rousseau a influé plus que lui sur la révolution, ibid.; en quoi ils diffèrent, ibid.; est mort peu d'années après la publication de l'Esprit des Lois, 64; la révolution et l'expérience ont jugé sa doctrine, 65; peut être regardé comme l'esprit le plus sage et le plus profond du dix-huitième siècle, 71; fait par-tout l'éloge de la religion, 72; belles paroles de Voltaire sur lui ,73;ce qu'il dit de la poésie et des poëtes dans ses Lettres persanes, VIII, 296; XIII, 10, 13; XV, 48; pourquoi il ne faisait pas grand cas de la poésie lyrique, VI, 409; osa appliquer la philosophie aux apéculations politiques, XV, 21.

Montézuma, tragédie par Ferrier, jouée en 1702 sans aucun succès, et non imprimée, IX, 337, à la note.

Montfaucon: services qu'à rendus aux lettres ce savant bénédictin, VII, 370.

Montmonin (le comte de) avait la au couseil-d'état un Mémoire bien motivé contre l'invasiou de la Hollande par les Prassieus, XV, 465. (Voyez Lycée). Montpellier, patrie de Roucher; défaut de sa digression sur cette ville dans le poëme des Mois, VIII, 340 et suiv.

Montensier (mademoiselle de): ses Mémoires, quoique mal écrits, sont instructifs, VII, 392.

Morale: on peut en faire entendre de bonne heure aux enfants les premiers principes plutôt que la grammaire, XVI, 356; où les souverains peuvent puiser les meilleures instructions en ce genre, VII, 342. La morale de l'aveugle, suivant Diderot, est différente de la nôtre, XVI, 61; et la morale du sourd de celle de l'aveugle, ibid.

Moralités, espèce de farces pieuses et dramatiques, V, 161; leur nomenclature presque aussi nombreuse que celle de nos poëtes dramatiques depuis Corneille, ibid.; le diable y jouait ordinairement un grand rôle, 162.

Mort: Anacréon, Horace, Catulle et Tibulle en mélaient assez volontiers l'image à celle des plaisirs, II, 152; ce que Vauvenargues dit sur la pensée de la pensée de la mort, XV, 247, à la note.

Mort d'Abel (la). Les Français ont fait la fortune de cet ouvrage, XIV, 405.

Mort d'Adonis. Idée et morceau cité de ce poëme de La Fontaine, VII, 171.

Mort de César (la), tragédie de Grévin, jouée au collége de Beauvais; sentiment sur cette pièce, et morceau cité, V, 166.

Mort de César (la), tragédie de Voltaire: dans quel temps il la fit imprimer, IX, 297; quel est le motif qui lui a fait traiter ce

sujet, ibid. et suiv.; a toujours été admirée des connaisseurs du théatre, quoique cette pièce n'y ait presque jamais paru pendant plus de quarante ans, 301; Le Kain la fit remettre en 1767, lors des représentations de l'Anglais à Bordeaux, ibid.; examen de cette pièce, 303 et suiv.; citation du caractère de César, 304 ; beauté de celui d'Antoine, 305, et de Brutus, 310 et suiv.; citation de la scène de la confidence de César à Brutus, 315 et suiv.; citation de la première scène du troisième acte, 317; da discours que Brutus adresse aux conjurés, 381 et suiv.; de sa conversation avec César, 323 et suiv.; défauts de cette pièce pour la conduite et le dialogue, 327 et suiv.; harangue d'Antoine, modéle d'éloquence, horsd'œuvre, ibid.; scène ajoutée par l'esprit révolutionnaire en 1792, 332; observations sur le style de cette pièce, 332 et suiv.

Mort de Socrate (la), Idée de cette pièce de Voltaire, XI. 440.

Moscaus. Idée de ce poëte bucolique, II, 170 et suiv.

MOTTEVILLE (madame de): ses Mémoires, quoique écrits avec négligence, sont instructifs, VII, 392; moins lus que les Lettres de madame de Sévigné, et pourquoi, 527.

Mount: ce qu'on dit de ses romans, VIII, 290.

Moutons (les), idylle de madame Deshoulières. Idée de cette pièce, VII, 210.

Moyens de l'art oratoire: leur explication; considérés particulièrement dans Démosthènes, III, 163; quels ils sont en général, 170; exemples de ceux qu'out employés Eschine et Démosthènes dans leurs Harangues pour la Couronne, 225 et suiv.

Muet (le), comédie imitée de Térence par Brueys et Palaprat, VI, 324; jugement sur cette pièce, ibid.

MURAT ( madame de ). Citation d'un couplet de sa façon, VII,

Murkma, Romain, désendu par Cicéron contre Sulpicius, III, 335 et suiv.; notice historique sur sa désense, ibid.; morceaux cités, 336 et suiv.

Musék, disciple d'Orphée; cas qu'en faisait Virgile, II, 151; avait donné des idées très-pures de la Divinité, XIII, 27.

Mustapha, tragédie de Belin. Examen de cette pièce, XIII, 418 et suiv.; est faiblement écrite, 423.

Mustapha, tragédie de Chamfort, VIII, 435, à la note; XI, 398 et suiv.; et XIII, 412; d'où est tiré ce sujet, ibid. et suiv. Il n'y a point de comparaison à faire pour le style entre Belin et lui, 444.

Mystères: quelles pièces de notre ancien théâtre on appelait ainsi, V, 161 et suiv.; leur nomenclature presque aussi nombreuse que celle de nos poëtes dramatiques depuis Corneille, ibid.; le diable y jouait ordinairement un grand rôle, 162.

Mythologie (la) etait la religion des auciens peuples idolâtres, XIII, 26; la mythologie grecque, l'un des trois genres que peut traiter la tragédie, IX, 296; Racine est celui de tous nos poëtes qui en a tiré le plus de richesses, ibid.

Mxris: histoire de la chute de sa statue, racontée par Aristote comme un exemple de la chaîne des évènements, I, 74.

## N.

- Naïveté. Beau trait en ce genre, IX, 353.
- Nanine. Idée de cette comédie de Voltaire, XI, 435.
- Narcisse. Réflexion de Voltaire sur le caractère de ce confident dans la tragédie de Britannicus, V, 380.
- Narcisse dans l'île de Vénus, VIII, 244.
- Nation française (la) passait, dès le temps d'Ammien-Marcellin, pour démesurément vaine, XII, 159; ce qu'en dit Helvétius était malheureusement vrai dans le temps, XV, 461 et suiv.; 464 et 467.
- Nations. Absurdité de la division de l'Université de Paris en quatre nations, XVI, 361 et suiv.

Nature (la): son apparition sous la forme d'un colosse, épisode de l'ouvrage des Mois de Roucher, pris d'un fragment de l'ouvrage de Bernis, et du Poëme de la Religion, de Racine, VIII, 384.

Navigation (la). Vice de cet épisode dans le deuxième chant du poëme des Mois de Roncher, VIII, 341 et suiv.

Nécessité (la); système incompréhensible d'Helvétius, XV, 384 et 386 et suiv.

NECKER. Idée de son ouvrage sur le commerce des grains, XV, 270.

Néron. Ce que Fontenelle dit de ce rôle du Britannieus de Ra-

cime, VI, 109; on doit au célèbre Le Kain d'en avoir fait connaître tout le mérite, analyse de

ce rôle, V, 375.

Neuville (le père), jésuite, prédicateur du second rang au dixhuitième siècle: ce que l'on en dit, XIV, 32 et 54.

Névios, poëte consique latin. Il ne nous est rien resté de lui,

II. 104.

Newton a démontré avec la plus grande évidence le système du monde et les lois du mouvement, IV, 70; see principes physiques out eu peine à prendre, VII, 417; comment il démontrait l'existence de Dieu, 241; avait une vénération profonde pour la religion, XV, 81. Nicaise, comédic-vandeville de

Vadé, XII, 293. Niccole Franco (la vie de), ou le Danger de la satire, XIV, 398; idée de cet ouvrage, ibid.

et suiv.

Nicole, écrivain sorti de Port-Royal. Idée de ses Essais de Morale, VII, 445; caractère de son style, ibid.; Voltaire a loué p lusieurs de ses morcesux, ibid. Nicomède, tragi-comédic de Corneille; examen de cette pièce, V, 286 et suiv.; Voltaire l'appelait comédie héroïque, 288.

Nigood (M.) Nom sous lequel se cache M. de Villette dans ses Questions sur Boileau, VII, 62; dit que la plupart de nos ecrivains philosophes s'étaient déclarés contre ce poête, 114; réponse à cette calomnie, ibid. et suiv.

Ninette à la Cour. Idée de cette comédie de Favart, et citation de quelques morceaux, All,

319 et sniv.

Nivermais (le duc de) remplaca

Massilion à l'Académie francaise, XIV, 220.

NOAILLES (le cardinal de ) a édifié la France par sa piété, VII,

Noce interrompue (la), comédie de Dufresny, donnée sans grand snocès, VI, 359.

Noce de village, épisode assez agréable du peëine des Mois, de Roucher, VIII, 398.

Nocerri, jésuite italien, a fait un poëme latin sur les autores boréales, traduit par Roucher dans son poëme des Mois, VIII, 387.

Nombres (les). Chimérique doctrine de Pythagore, qui s'est beaucoup répandue par les écrits de Platon, IV, 85.

Nouveauté (la ). Mauvaise farce de Le Grand, où il s'est permis de couvrir d'un injuste mépris l'abbé Pellegrin, XII, 67.

Nouvelle Ecote des Femmes (la), comédie de Boissy, XII, 534 et

striv.

Nouvelle Héloise (la), roman de J.-J. Rousseau, ressemble beaucoup à celui de Clarisse, XIV, 278.

Nouvelles, ouvrage périodique de Visé , VII , 536.

Nouvelles nonvelles de Florien; olles intéressent par la variété des situations et des caractères, XIV, 319. Le style en est soigné et élégant, ibid. Sujet de ces Nouvelles: Claudine, ibid.; ce conte est plein d'intérêt et de grace, 321; Sólico, tiré de l'histoire des Voyages, 322; l'auteur a rajeuni, dans Valérie, une histoire de revensat, 323. La exitique peut ini reprocher des idées peu justes dans la nouvelle de Zulbar, 324; Camèré, histoire américaine, 327; ce qu'on peut v relever, ibid. et suiv.

Nudité des temples de France: regrets de l'auteur de ce Cours à ce sujet, V, 38.

Nuées (les), titre d'une comédie d'Aristophane, II, 90; malheureusement célèbre, et pourquoi, ibid.

Nuits d'Young (les): ce qu'on dit

de la traduction en vers des deux premières, par Colardeau, XIII, 363.

Numitor, tragédie de Marmontel: examen de cette pièce, 487 et suiv.

Nymphes de Diane (les). Idée de cette pièce de Favart, XII, 342.

О.

Obéissance: il importe d'y soumettre les enfants de boune heure, XVI, 358.

Octave, genre de rhythme italien, VI, 418.

Octobre. Violences exercées à Vérsailles le 6 de ce mois, 1789; ce qu'on en dit, XIV, 487.

Ode et poésie lyrique, VI, 408; les pensées sont moins un mérite essentiel dans ces sortes de poëmes que l'harmonie, 409; pourquoi Montesquieu n'en faisait pas grand cas, ibid.; digression sur deux vers de Boileau sur l'Ode, 424; ce que c'est que le beau désordre de l'Ode, ibid.; en quoi consiste son véritable enthousiasme, 426; est suscep-· tible de tous les sujets : il y en a de morales, de badines, de galantes, de bachiques, 451; principe très-faux, accrédité dans le siècle dernier, que le genre de ce poëme demande le plus grand talent, VII, 106 et suiv. Horace ne met pas Pindare au-dessus des tragiques grecs, 107; était chantée chez les anciens, II, 135; parallèle des notres avec celles des anciens, 136 et suiv.

Odyssée, second poëme héroïque d'Homère; plusieurs modernes la préfèrent à l'Iliade; pourquoi, I, 109 et sniv.; durée de son action, 180; a exercé beaucoup moins le zèle des critiques que l'Iliade, 232; sa marche est languissante, 234; ses défauts, ibid. et suiv.

OEdipe-roi, tragédie de Sophocle. Idée de cette pièce, I, 364 et suiv.; beauté de la scèue où OEdipe reçoit les adieux de ses enfants, 377 et suiv.; IX, 21; comparaison du combat d'OEdipe coutre le Laïus de Sophocle avec celui de Voltaire, ibid.; le rôle d'OEdipe par Voltaire est mieux dessiné que le sien, 27 et suiv.

OEdipe à Colone, tragédie de Sophocle. Idée de cette pièce, I, 353 et suiv.

OEdipe. César avait fait aussi une tragédie de ce nom, II, 50.

OEdipe, tragédie de La Motte. Idée de cette pièce, XI, 178.

OEdipe, tragédie de Voltaire, son coup d'essai: il a lutté dans cette pièce contre Corneille, IX, 1 et suiv.; témoignage que lui rend J.-B. Rousseau, 2; balance et surpasse même celui de Sophocle, ibid.; l'épisode des amours de Jocaste et de Philoctète est vicieux, ibid.; première raison qu'allégua Voltaire sur ce défaut, 3; examen de cette pièce, ibid. et suiv.; comment on en pour-

rait faire une pièce à peu près irréprochable, 6; seconde raison, 7; ce qu'il pensait du rôle de Joeaste, ibid.; ce qu'il en dit dans l'épître dédicatoire d'O. reste, ibid.; en a reconnu tont le premier les défauts essentiels, 9 ; morceau du caractère de Philoctète, ibid.; autres défauts qui ont échappé à sa censure, 11; morceau du récit de Dimas, 13; son excellence, ibid.; changements qu'il a faits à cette tragédie dans sa vieillesse, 15; ce qui a fait le succès de cette pièce, 16; morecaux cités, 18 et sniv.; vers qui ont été le premier signal des principes irréligieux de son auteur, 29; sa versification élégante et correcte, 34; morceau sur les courtisans, 35; son succès a été très-grand; jouée quarante-ciuq fois de suite, 36 ; raison de ce succès, ibid.; circonstances intéressantes relatives à cette pièce, 37; est un coup d'essai brillant, mais n'est pas un de ses chefs-d'œuvre, 38; critiquée par Louis Racine, 39; par un gentilhomme suédois, 40 ; éloge non suspect que La Motte fait de cette pièce dans une approbation qu'il en denne, 41; lui attire une mauvaise épigramme de la part de Chaulieu, ibid.; observations sur le style de cette pièce, 42 et suiv.

OEnone et Páris, acte d'opéra de Fuselier, XII, 89.; idée de ce morceau, ibid. et suiv.

Oiseaux (les), titre d'une comédie d'Aristophane; on n'en peut donner aucune idée, II, 86.

Oiseaux (les), idylle de-madame Deshoulières. Idée de cette pièce, VII, 210.

OLAVIDES, personnage emprisonné par l'inquisition, et dont parle Roucher dans ses Mois, VIII, 398.

Olympie. Examen de cette tragédie de Voltaire, X, 367; l'effet du spectacle de cette pièce eût été brillant, s'il eût été sontenu par l'intérêt du sujet, ibid.; incorrection de son style, 370; vers cités du rôle de Cassandre, 371; cette pièce est à un intervalle immense de Tancrède, 367; on a essayé depuis, en vain, de la reprendre au théâtre, 371.

Ombres. Euripide et Sophocle les faissient paraître sans scrupule sur la scène, X, 99; sentiment d'Horace à ce sujet, ibid.

Ombres (les), pièce de vers de Gresset; ce que l'on en dit VIII, 254.

Omphale. Idée de cet opéra de La Motte, XII, 29 et suiv.

On ne s'avise jamais de tout, opéra comique de Sedaine. Idée de cette pièce, XII, 376.

Opéra: spectacle impossible à justifier en boune morale, XIV, 83; jusqu'à Voltaire, on avait renvoyé à ce théâtre l'apparition des divinités et des ombres, X, 99; les impressions les plus fortes que nous y épronvons sont dues principalement à la musique, I, 71; services que La Motte lui a rendus, XII, 40.

Opéra: comparaison de ce genre de poëme avec la tragédie, leur différence, XII, 190 et suiv.; ce qu'il était sous le siècle de Louis XIV, VI, 363 et suiv.; Voltaire dit que nous le devons au cardinal Mazarin, ibid.; ce que c'est que ce genre de poésie, 366 et suiv.; Quinault y a excellé, 370 et suiv.; les opéra de Campistron et de Thomas Corneille sont au-dessons de leurs plus mauyaises tragédies,

404; ceux de J.-B. Rousseau et de La Fontaine ne sout pas dignes d'eux, ibid. Le dix-huitième siècle est beaucoup inférieur au précédent dans ce genre, XII, a et suiv.; qui l'a créé, ibid.; l'opéra italien comparé au nôtre, 152 et suiv.

Opéra comique: quelle fut son origine, XII, 255 et suiv.; a succédé au théâtre de la Foire, 259; a étendu sa sphère sous les auspices de Favart, Sedaine et Monsigny. (Voyez ces noms).

Opinion (de l'); mot très-sensé de Buffon à ce sujet, X, 219.

Optimates, chez les Romains. Définition de ce mot, III, 431.

Optimisme; système que Platon a introduit le premier, IV, 80.

Optimiste (l'), comédie de Collin d'Harleville: examen de cette pièce, XIII, 468. La versification a trop d'enjambements et d'interruptions qui cachent le style, 470; observation sur le rôle de Morinval, 471.

Optique théâtrale. Ce que c'est suivant Dorat, VIII, 293.

Oracle (l'), comédie de Saint-Foix, XI, 394; ce quient le succès de cette pièce, ibid.

Oraison funèbre (l') et le panégyrique étaient en usage chez les anciens, III, 43.

Oraison funèbre. Ce que c'est, VII, 263; qui sont ceux qui ont excellé dans ce genre d'éloquence, 260; caractère de ce genre, 264; réservé pour les princes, 265; exception à cette règle, 266; exorde de celle de la reine d'Angleterre, 272 et suiv.; exorde de celle de madame Henriette, 285 et suiv.; péroraison de celle du grand Gondé, 292 et suiv.; celles de Montausier et de Turenne assignent à l'léchier le

premier rang parmi les orateurs du second ordre, 304; l'exorde de celle de Turenne est un morceau achevé, ibid.; autres morceaux, ibid. et suiv.; mèrite de celle de Montausier, 311. L'oraison funèbre a chez nous un caractère religieux, III, 43; sa différence du panégyrique, ibid.

Orateur (l'). Traité de Cicéron adressé à Brutus. Son analyse, III, 146; sa conclusion, ibid.

Orateur (de l'): autre traité de Cicéron en forme de dialogne, adressé à son frère Quintus, III, 119; analyse de ce traité, ibid. et suiv.; épisode intéressant sur l'orateur Crassus, 136; belle apostrophe de Crassus, qui y est rapportée, 137.

Orateur du peuple (l'), abominable feuille de la révolution, XIV,

480

Orateurs célèbres (des), on Brutus,. Traité de Cicéron, III, 152.

Orateurs grecs. Idée de ceux qui ont précédé Démosthèmes, III, 164 et suiv.; des Romains avant Cicéron, 268 et suiv.; modifiés suivant les gouvernements, 260.

Oratoire: communauté de prêtres, recommandable dans la littérature, injustement maltraitée par M. Nigood (le marquis de Villette), VII, 72 et suiv.

Oreste. Idée de cette tragédie d'Eu-

ripide, II, 9 et suiv.

Oreste et Pylade, tragédie de La Grange-Chancel. Idée de cette pièce, XI, 154; éclipsée par l'Iphigénie en Tauride de Guimond de La Touche, 156.

Oreste, tragédie de Voltaire. Examen de cette pièce, X, 162; rapprochements de différents morceaux de cette pièce avec celle d'Electre, 165 et suiv.; beauté du caractère de Clytemnestre, 171 et suiv.; citation de la scène d'Iphise et d'Electre, 178 et suiv.; les trois premiers actes en sont parfaits dans toutes les parties, 206; la seconnaissance d'Électre et d'Oreste, plus touchante et mieux exécutée dans Crébillon, 210; le dénoûment d'Electre beaucoup mieux ménagé que celui d'Oreste, 218; fut encore plus maltraitée dans sa nouveauté que Sémirumis, ibid.; observations sur son style, 240 et suiv.

Organes: ce ne sont pas nos orgames qui sentent, mais notre ame, XVI, 77 et suiv.; preuve singulière de cela, ibid., à la note.

Orgueil: comment il est défini par Helvétius, XV, 425 et suiv.; a été la passion la plus féroce qui a dominé dans la révolution française, XIV, 493.

ORIGÈNE. Se science, V, 14.

Oilginaux (les), comédie de Fagan, XI, 369.

Originaux (les), comédie de Palissot, XII, 517.

Origines (lcs): ouvrage de Caton le Censeur. Salluste n'en empruntait les termes que pour paraître meilleur qu'il n'était, ÎV, 21.

Ortéans (Charles d') s'occupait à faire des roudeaux, V, 70; morceau cité, ibid.

Oriens (d'), ou Philippe-Égalité, moustre de la révolution. Il y avait une cabale particulière pour le parter au trône, XIV, 481.

ORLÉANS (le père d'), appelé par Voltaire écrivain éloquent, VII, 372; a plus de force de style que Daniel, ibid.

Canements poétiques que le goût

inscrdit ou admet dans la tragedie, IX, 250.

Onnevat (d'), de concert avec Le Sage, a recueilli le théâtre de la Foire, XII, 261.

Orosmane, personnage de la tragédie de Zaire. Quel est le moment où il est le plus malheureux? Est-ce celui où il se croit
trahi par sa maîtresse? Est-ce
celui où, après l'avoir poignardée, il apprend qu'elle est innocente? question morale proposée, IX, 232; première lettre
du marquis de Bièvre en réponse,
233; seconde lettre de madame
de Cassini, 236 et suiv.; résumé
sur les deux lettres précédentes,
239 et suiv.

Ormez, poëte lyrique, elève de Livus , II , 149; mérite de quelques fragments des hymnes qui mous restent de lui et qui ont oté conservés par Suidas, ibid.; étages de co-poéte par Morace, 150; Suidas assure qu'il avuit eu connaissance des livres de Moise, sbid.; out pour disciple Musée, 151; était un peu plus uncien qu'Homère, I, 174; avait donné avec Musécules idées très-pures de la Diminité, XIII, 27; réflexions critiques sur ce qui a été dit d'Orphée par l'auteur de ve Cours, II, 343, appe**ndice**.

Orphée, opéra de Casalbigi, mis en musique par Gluck. Idée de cette pièce, XII, 169 et suiv.; effet qu'elle produisit à l'opéra français, 170:

Orphelin de la Chine (l'), tragédie de Voltaire. Idée de cette pièce. X, 273; première cause de ses défauts, ibid.; à quel âge l'auteur l'a faite, 277; question à décider sur ses deux plans, 276; citation de la première seène, 280 et suiv.; de la troisième scene du second acte, 291 et suiv., situation semblable à celle de Clytemnestre avec Agamemnon dans l'*lphigénie* de Racine, 294 et aniv.; elle produit une scène, prise à part, égale à celle de Racine pour l'éloquence, 297; morceau de la seconde scène du quatrième acte, 299; de la scène cinquième et de la soène sixième et dernière du cinquième sete, 307 et aniv.; observations sur le style, 313 et suiv. Exemple d'alliance de mota qu'on y trouve, V, 131 et suiv.; rapprochement d'un sontiment d'Assuérus avec un autre de Gengie-Kan, VI, 18-

Ossaw (D') cardinal. Utilité de ses Lettres pous l'histoire, VII, 390. Ossian, barde calédonien. Ce qu'on dit de ses poëmes traduits en français par Le Tourneur,

XIV, 364 et suiv. Roucher aurait pu le mettre à presit pour son poëme des Mois, VIII, 383.

Othello, drame de Shakspeare. Le fond en est attachant, malgré les folies dégoûtantes dont cette piéce est remplie, pourquoi, IX, 55; a donné le premier germe de Zaire, ibid:

Othon, tragédie de Corneille. Voltaire depue de grands éloges à son exposition, V, 240-

Ovide, poëte latin, célèbre par ses ouvrages et ses malheure, II, 233 et suiv. Notice sur sa vic, ibid.; ce qu'en disait Grosset, 234, rétorqué par l'auteur, ibid. et suiv. Idée de ses Tristes, 235; de sos livres des Amours, 236 et suiv.; de l'Art d'aimer, 238 et smiv.; de ses Fastes, 245; de ses Héroides, ibid.; de ses Elégies, ibid.; a bien varactérisé Properce, 247; ses Métamorphoses, un des plus beaux présents que nons ait faits l'antiquité, I, 283 et suiv.; Voltuire avait une grande admiration peur ce poëme, 285; sa cosmogonie, plus sensée que celle de Thalès et d'Anaxagore , IV, 79; avait fait une tragédie de *Médée*, II, \$0 et 245.

Oxford: juste célébrité de ses éco-

les, XVI, 147.

## P.

Pacuvius, poëte tragique latin, l'un des premiers qui aient paru chez les Romains, II, 49. Idée de ce poëte, ibid.

Pagi, historien, a rectifié d'innombrables mépsises de Baronius, VII, 385.

Paix perpétuelle (la). J.-J. Rousseau a traité des moyens de l'entretenir entre les états de l'Europe; ce que l'on en dit, XVI, 349.

Paix (la), titre d'une comédie d'Aristophane. Idée de cette pièce, II, 87 et suiv. PALABRAT, poëte comique. (Forez Brunus.)

Parissor, auteur de la comedie des Philosophes et du poëme satirique de la Dunciade; critique injuste qu'il fait d'un vers du Denys le Tyran, tragédie de Marmontel, XII, 438, à la note. Idée de sa comédie des Philosophes, XV, 101, et à la note; u reproché à Dorat d'avoir peint, dans ses Prôneurs, les philosophea comme des sots, XIII, 340; ce qu'on dit de son poëme de la Dunciade, XIV, 396.

Paméla, roman de Richardson: ce que l'on en dit, XIV, 269.

PARARD, a travaillé pour l'opéra comique, XII, 288. Idée de son caractère, ibid.; ce qui fit réussir ses premières pièces, 289; titre que lui a donné depuis Marmontel, ibid.; réflexions sur ce titre, ibid. et suiv.; ce que l'on dit de son Impromptu des acteurs, 290 et suiv.

Pandore. Idée de cet opéra de Voltaire, XII, 115 et suiv.; mis en musique en premier lieu par Royer, 122; puis par Laborde, valet de chambre de Louis XV, 123; ne fut jamais représenté, ibid.

Panégyrique: sa distérence de l'oraison funébre, III, 43; celui d'Évagore, roi de Salamine, 44; celui d'Athènes était du genre délibératif, ibid. et suiv.; celui de Trajan, par Pline, 45; son motif, ibid.; son examen, 465 et suiv.; morceaux cités, 469 et suiv.; morceaux cités, 469 et suiv.; ceux de Bossuet, de Bourdaloue, de Fléchier, de Massillon, etc., sont ce qu'il y a de plus faible dans leurs compositions, VII, 253. Panégyrique de saint Louis, XIV, 199.—de saint Augustin, 209.

Pantomime: son origine chez les Romains, XV, 179 et suiv.

Papier imprimé : citation d'un morceau du poëme de la Guerre de Genève sur cet objet, VIII, 221.

Parade (la), article de l'Encyclopédie, où l'on trouve un débordemeut d'invectives contre Palissot, XV, 111.

Paradis perdu, poëme de Milton, a été traduit par Racine le fils, VIII, 233; la traduction de M. Dupré de Saint-Maur beaucoup meilleure, ibid., et XIV, 375. Paradoxes. Bizarrerie de ceux de La Motte et de Fontenelle au sujet de la poésie, XIII, 8 et suiv.

Parallèle des anciens et des modernes, ouvrage de Perrault: ce qu'on en dit, VII, 537.

Parallèle du Lutrin et de la Henriade, par Batteux, VIII, 68.

Paraphrases des Psaumes, par Massillon. Idée de cet ouvrage, VII, 360.

Paresse (la), suivant Diderot, est l'enfant des préjugés, XVI, 258; réfutation de cette proposition, ibid. et suiv.

Paris-Duverney. Ce que Voltaire a dû à son amitié, VIII, 200.

Parisot, auteur de la parodie le Roi-Lu; citation de quelques vers, XII, 275 et suiv., à la note.

Parlements. Grand tort que M. de Maurepas a eu de ne pas les faire rappeler à de certaines conditions, XV, 464; reproches que se fait l'auteur d'avoir demandé leur suppression, XIV, 24 et suiv., à la note.

Parler sans préparation: nécessité indispensable d'y accoutumer les jeunes gens, XVI, 380 et suiv.

Parole (talent de la). Beau lieu commun sur cet objet, III, 130.

Partie de chasse de Henri IV (la :. Idée de cette comédie de Collé, XI, 377 et suiv.

Parties du jour (les quatre), poëme du cardinal de Bernis. Idée de cet ouvrage, VIII, 236; morceau cité sur le soleil, 237; critique de ce morceau, ibid. et suiv.

Partitions oratoires. Idée de cet ouvrage de Cicéron, III, 152.

PASCAL, génie aussi élevé que Deseartes, et aussi vigoureux que Bossuet, VII, 4:3; ses Provinciales sont un ouvrage de bonne philosophie, ibid.; ses différents mérites, ibid. et suiv.; plan d'un ouvrage qu'il méditait sur la religion, 414; les morceaux qui nous en restent sous le titre de Pensées suffisent pour l'immortaliser, 415; Voltaire en a combattu quelques-unes avec mauvaise foi, ibid.; a réuni le genre de la science au talent d'écrire, XV, 116.

Pasquien, dans ses Recherches historiques, fait mention de la représentation de la tragédie de Cléopâtre, par Jodelle, V, 164.

Passerat, poëte français. Le conte, sous sa plume, a fait de grands progrès, V, 129.

Passe-Temps des Dames (le), almanach, VII, 426, à la note.

Passion (la) de Jésus-Christ a été mise en vers d'une seule syllabe, V, 73.

Passions (les): quelles sont les plus férnces, et celles qui ont dominé dans la révolution funçaise, XIV, 493.

Passions (les grandes). Voltaire a montré, dans ses Discours sur l'Homme, le bien qui peut résulter des grandes passions bien dirigées, XVI, 16; éloge qu'en fait Diderot dans ses Pensées philosophiques, ibid.; Voltaire a su atteindre le dernier degré d'énergie dans cette partie, au sentiment de presque tous les gens de lettres, IX, 276 et suiv.; exemple tiré de la tragédie d'Adélaide Duguesclin, ibid. et suiv.

Passions du jeune Werther (les), par M. Goëthe. Idée de ce roman, XIV, 403.

Pastorales de Fontenelle; ce que l'on en dit, XV, 29 et suiv.

PATERCULE, historien latin. Idée de cet auteur, IV, 40; jugement qu'en portait le président Hénault, 41; Voltaire a suivi, dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, la forme de cet auteur, 42; a excellé dans les portraits, VIII, 114.

Pathétique: sa définition, III, 175. Idée de celui dont se servait Démosthènes, 177.

Patience (Discours de Fontenelle sur la): ce qu'on en dit, VII, 253.

Patrie. Jamais, suivant Cicéron, on ne doit se permettre des actions criminelles pour son salut, IV, 205 et suiv.

Patriotes: nom que les anarchistes prenaient dans la révolution, XIV, 503 et suiv.; ce qu'ils étaient véritablement, VIII, 30 et suiv.

PATRU, l'un des plus célèbres orateurs du barreau sous le règne
de Louis XIV, VII, 236; forme
de ses plaidoyers, ibid.; ce qu'on
aurait pu lui appliquer de la comédie des Plaideurs de Racine,
237; sa diction plus pure que
celle de Lemaistre, 238; ce qu'il
dit des plaidoyers de Lemaistre,
de Gantier, de Démosthènes et
d'Eschine, 242 et suiv.; fit une
harangue à la reine Christine de
Suède, 252; voulait détourner
La Fontaine de faire des fables,
et pourquoi, 149.

Pauline, rôle de la tragédie de Polyeucte. Rapprochement de son combat de la vertu contre l'amour, avec celui de Monime dans Mithridate, V, 464.

PAUSANIAS, historien grec : ce qu'on dit de cet auteur, IV, 401.

Pavillon, poëte français: ce que l'on en dit, VII, 226.

Pauvre diable (le), pièce de vers de Voltaire, dans laquelle il n'a pas épargné Gresset, et pourquoi, VIII, 251. — de Pope, XIV, 396.

Paysan du Danube (le), VII, 166. Péché. Ce mot qui, parmi nous,

chez les suciens, de la langue philosophique, IV, 80.

philosophique, IV, 80.

PECEMÉJA, auteur du morceau de la traite des Nègres dans l'Histoire philosophique de Raynal; ce qu'on en dit, XVI, 287.

Peines de l'autre vie. Principes opposés à ce dogme, répandus dans le poëme des Mois, VIII, 394 et suiv.

Peintre amoureux de son modèle (le), opéra comique d'Auseaume, qui a eu un grand succès, XII, 517.

Peinture: son désavantage sur la poésie; elle ne peut représenter qu'un moment, VII, 165; est un art moins difficile que la poésie, XIII, 10.

Peinture (le poëme de la), par Le Mierre, est considéré comme inférieur à celui de Marsy, quoique presque tout imité de lui, VIII, 268 et suiv.; morceau cité, 269; sur les Antiques de Rome, 278 et suiv.; de l'Invocation au Soleil, 281; sur la Chimie, 282; sur les Figures des Passions, 284. Idée de son poëme des Fastes, 287; n'a aucun rapport avec les Fastes d'Ovide, ibid.

Peintures guerrières: ce que madame de Sévigné disait à leur sujet, VIII, 86.

PELLEGRIN (l'abbé), poëte français: notice sur lui, XII, 67 et suiv. (Voyez LEGRAND.)

Pélopides (les), tragédie de Voltaire, non représentée, X., 403 et suiv. Idée de cette pièce, ibid. et suiv.; est la dernière lutte qu'il essaya contre Crébillon,

ibid.; no vant pas une scène d'Atrée, 406.

Penchants innés. Suivant Diderot, l'homme n'en a pas, XVI, 217. Réfutation de ce principe, ibid. et suiv.

Pénélope. Idée de cet opéra de Marmontel, XII, 417.

Pensées de Paseal, morceaux d'un grand ouvrage qu'il méditait sur la religion, suffiraient pour l'immortaliser, VII, 415; Voltaire en a combattu quelques-unes avec mauvaise foi et mauvaise logique, ibid.

Penser. Il existe un rapport naturel et presque infaillible entre la manière de penser, de sentir, et celle de s'exprimer, XI, 79.

Pensionnate. Voyez Maisons d'Education publique.

Père. Sontiment de Cicéron : si un fils peut le dénoucer en fait de sacrilége, IV, 207.

Père de famille (le). Idée de ce drant de Diderot, XI, 442 et suiv.

Pères de l'Église. Les orateurs du du herreau, sous le siècle de Louis XIV, remplissaient leurs plaidoyers de citations des Saints-Pères, VII, 236; — grees sont supérieurs aux latins, V, 15; ont assurément autent d'esprit que les plus beaux génies d'Athènes et de Rome, XVI, 149.

Perfidies à la mode (les), comedie en einq actes, en vers, par Colardeau. Idée de cette pièce, XIII, 366 et suiv.

Pergouèse: ce qu'on dit de ce célèbre compositeur de musique, XVI, 22.

Péricule, orateur grec du second rang, III, 165; ce qu'en pensait Cicéron, ibid.

Période. Personne ne l'a mieux manice que Gresset dans les vers de huit syllahes, VIII, 256; note sur ce mot, XIV, 245.

Péripésie: ce que c'était, saivant Aristote, I, 74; modèles qu'il en cite, ibid.; grand moyen d'intérêt dans le genre dramatique, 75; exemple d'une des plus belles qu'il y sit au théâtre, IX, 282.

Péris (la reine des), pièce de Fuselier, XII, 93.

Péroraison, ou récapitulation dans l'art oratoire, III, 161.

PERRAUST: il y a sa quatre frères de ce nom, VII, 72 et suiv.; Charles est commu par son Parallèle des Anciens et des Modernes, ibid.; a commencé la querelle sur les anciens et les modernes, XIII, 100; ce qu'il pouvait opposer avec avantage aux partisans de l'antiquité, ibid.; juste idée de cet auteur, 335.

Perrim (l'abbé) a obtenu le premies le privilége d'une académie royale de musique, VI, 364.

Penar. Idée de ce poëte satirique latin, II, 215; son observité a frappé tous les anvants, 216; apologie de cette obsourité, ibid.; bien traduit par Sélis, 217; Boileau l'a beaucoup imité, ibid.; était admirateur passionné d'Horace, 219; notice sur sa vie, ibid. et suiv.; quel fut son maître, ibid.; fut l'ami de Thraséas, 220.

Persécution suscitée par Jean-Francois La Harpe contre la philosophie du dix-knitième siècle, titre d'une brochure de l'auteur de ce Cours: ce que l'on en dit, XII, 450, à la note.

Persée, opére de Quinanlt : ce que l'on en dit, VI, 391; le poète a répandu dans cet ouvrage les brillantes deponilles d'Ovide, et les merveilles de ses Métamorphoses, ibid.; morceau cité, ib-Perses (les). Idée de cette tragédic d'Eschyle, I, 303 et suiv.

Pérwer (Jean Da La), poëte français, se reunit à plusieurs autres poëtes pour jouer au collége de Reims la tragédie de Cléopátre, par Jodelle son ami, V, 164; fit représenter une tragédie de Médée, traduite de Sénèque, et retouchée par Scévole de Sainte-Marthe, 165.

Párau, jésuite: services qu'il a rendus pour l'histoire, VII, 371.

PÉTIS DE LA CROIX, auteur des Mille et un Joure, VII, 517.

Petit Carême (le) de Massillon, est son plus bel ouvrage, VII, 342; morceau cité sur l'ambition, 343; examen de ce morceau, 345; sur la véritable essence du pouvoir, 346; sur la prétendue infaillibilité de l'autorité, 348; sur la mort, 349 et suiv.

Petie Chunsonnier français (le).
Citations de plusieurs morceaux
de ce recueil, XIII, 401 emais.

PÉTRARQUE : ce qu'on dit de ce poëte italien, V, 3o.

Pirrong, poëte et prosateur latin, auteur du Saeyricon. Idée de cet auteur, II., 220; dénoucé à Néron par Tigellin, et mis à mort, 221; avait envoyé, avant sa mort, à Néron, un détail des débanches de la cour de ce prince, 22%; ce fait infirmé par **Voltaire** , ibid. ; la Matrone d'E phòse est ce qu'il a fait de mieux, 223; La Fontaine l'a imitée, ibid.; Saint-Evremond préfère sa mort à relle de Caton, ibid.; sou Histoire d'Eumolpe et de Circé a été traduite par Bassy Rabutin sous des noms supposés, ibid.

Peuple romain (le), plus réfléchiet plus moral que celui d'Athè.

nes; consequences qui en résultaient par rapport aux orateurs, III, 262; fait à son avantage, ibid.; n'aurait pu s'accommoder des reproches que lui faisait Démosthènes, 264.

Phaéton, tragédie d'Euripide, qui ,n'est pas parvenue jusqu'à nous, a donné à Longin un exemple de la vivacité des images, I, 110.

Phaéton, opéra de Quinault, qui s'y est approprié les dépouilles

d'Ovide, VI, 391. Pharamond. Idée de ce roman, VII, 505.

Pharsale. Idée de ce poëme latin de Lucain, I, 255; traduit par Brebeuf. Idée de cette version, ibid.; traduit par Marmontel; ce qu'on dit de cette traduction, ibid.

Phébus et Borée. Idée de cette fable de La Fontaine, VII, 164.

Phédon, traité de Platon: ce qu'on en doit penser, IV, 127 et saiv. Puèdre, le meilleur des fabulistes latins. Idée de ce poëte, II, 175; il a joint l'agrément de la poésie à la morale et aux récits d'Esope, VII, 138; La Fontaine s'est approprié la plupart de ses fables, 132; est parvenu à la perfection

dans plusieurs de ses fables,

151.

Phèdre, tragédie de Racine; le plus éloquent morceau de passion que les modernes pulssent opposer à la Didon de Virgile, V. 529; analyse et examen de cette pièce, 529 et suiv.; ce que Racine doit à Euripide, ibid.; sa marche se rapproche plus de celle de Sénèque que de celle de l'auteur grec, 530; imitation de la déclaration d'amour de Phèdre à Hippolyte, ibid.; le rôle de Phèdre est regardé par les connaisseurs et par Voltaire, comme le plus parfait du théàtre, 534; vers que Boileau adresse à Racine au sujet de cette pièce, 538; problème de morale; à quelle occasion Raeine composa cette pièce, 540 et suiv.; la scène sixième du quatrième acte, trouvée inutile par le commentateur Luncau, 552; le récit de Théramène, trop étendu et trop soigneusement orné, 561; qui peut le justifier, ibid.

Philémon et Baucis, conte de La Fontaine. Idée de cette pièce,

VII, 171 et suiv.

PRILÉTAS, poëte grec : ses élégies ne nous sont connues que par ce que nous en disent des critiques, II, 230.

Philipon, compositeur de musique : les opéra du Maréchal et du Savetier ont commence sa réputation, XII, 163; a tenté le premier, dans *Ernelinde*, un grand opéra qui se rapproche de la manière des Italiens, 164.

Philinte (le) de Molière. Examen de cette pièce, XIII, 445; l'auteur n'aurait pas dû l'intitaler Philinte égoiste, pourquoi, 446 et suiv. Le plan de cette pièce est bien conçu, et la marche claire et toute nue, etc., 449. Le seul reproche qu'on puisse lui faire porte sur le style, qui ne répond pas à tout le reste, 457; citations à ce sujet, 458 et et suiv.

Philippe, roi de Macédoine : beau parallèle de ce prince avec Alexandre, par Justin, IV, 38 et suiv.

PRILIPPE-EGALITÉ, nom ridicule qu'avait pris le duc d'Orléans, l'un des monstres de la révolution, XIV, 481.

Philippiques de Démosthènes, mo-

dèle du genre délibératif, III, 51, 188; notice sur celles de Cicéron, 390 et suiv.; morceaux cités, 392 et suiv.

Philoctète. Idée de cette tragédie de Sophocle, I, 397; analyse et examen de cette pièce, ibid. et suiv. Idée de la tragédie de Châteaubrun sur le même sujet, XI, 223 et suiv.

Philomèle, opéra de Roi, XII, 47. Philosophes du dix-huitième siècle: traits les plus caractéristiques de leurs portraits, XV, 5; inconséquence de leurs systèmes, VIII, 333 et suiv.; quels gens ils nomment assassins payés, 337 et suiv.; fréquentes preuves de dours impudents mensonges, XVI, 246 et suiv.; en quoi ils ils sont inexcusables et menteurs, VIII, 393; nom qu'ont pris certains athées de notre siècle, auteurs du Système de la Nature, IV, 70; XVI, 37 et suiv.

Philosophe marié (le). Notice sur cette comédie de Destouches, XI, 319 et suiv.

Philosophe sans le savoir (le), comédie de Sedaine. Idée de cette pièce, et pourquoi elle porte ce titre, XI, 447 et suiv.

Philosophes (les), comédie de Palissot, jouee avec le plus grand succès en 1760, XV, 101, et à la note; ce que l'on en dit, ibid.

Philosophie: ce que c'est, VII, 407.

Philosophie ancienne. Idées préliminaires, IV, 68 et suiv.; ses conséquences vont jusqu'à la nécessité d'une révélation, VII, 407; la vraie est inséparable de la religion, 408; la mauvaise philosophie gâte tont, même le taleut poétique, VIII, 393.

Philosophisme. Définition de ce mot, VII, 410, à la note.

Phison, nom d'un interlocuteur du Phédon de Platon; morceau cité, IV, 131 et suiv.; saillie d'Érasme à ce sujet, 132.

Procion, orateur grec : son laconisme énergique l'emportait souvent sur l'atticisme de Démosthènes, III, 191, et à la note.

Phormis, comique grec, est un des premiers qui aient mis une action dans la comédie, I, 61.

Photius, patriarche de Constantinople, homme supérieur pour son temps, V, 17.

Punymicus, auteur grec, n'était, suivant Suidas, qu'un chansonnier vagabond, I, 299.

Physique (la) des anciens et celle de Descartes doivent être éloignées des universités d'aujourd'hui, XVI, 377.

Picard, auteur dramatique. Son éloge, XII, 312, à la note.

Picque (l'abbé), auteur d'opéra; ce qu'en dit Voltaire, XII, 12; est bien loin d'avoir le mérite de Saint-Évremoud, VII, 502.

Piccini a partagé avec Gluck les amateurs de musique, XII, 175 et suiv.; a traité à peu près les mêmes sujets, 187 et suiv.; son dernier ouvrage, Didon, est son chef-d'œuvre, 189 et suiv.; persécuté par la faction gluckiste, a été obligé de quitter la France, 191.

Pièces de théâtre. Il ne faut pas les juger sur la vogue du moment. Exemple de l'OEdipe à ce sujet, IX, 36; —épisodiques; ce qu'Aristote entendait par là, I, 72.

Pierre de Provence, roman dont on a employé, de nos jours, le style, VII, 505.

Pierre-le-Cruel. Idée de cette tra-

gédie de Du Belloi, XI, 289 et suiv.

Pierrot, personnage de l'ancien Théâtre-Italien, XII, 255.

Pigeons (les deux), fable de La Fontaine; ce qu'on en dit, et morocau cité, VII, 152 et suiv. Pigmalion. Voyez Pygmalion.

Pilnitz, château d'Allemagne. Pourquoi il y eut des conférences, XIV, 468.

Pilpary fabuliste indien, mis à contribution par La Fontsine, qui a embelli tout ce qu'il lui a emprunté, VII, 132 et 139.

Pindare: notice sur ce poëte lyrique grec; II, 136 et saiv.; pourquoi difficile à entendre et n'a rien de bien attachant pour les modernes, ibid. et suiv.; opinion d'Horace sur ce poëte, ibid.; il n'y a rien de plus audacieusement figuré que sa diction, 141; traduction de sa première. Pythique en vers, 143 et suiv.; trait qui nous donne la plus haute idée de son mérite, 146; pourquoi ses écarts, nécessaires pour lui, ne sont pas pour uous des modèles à suivre, VI, 426, et VIII, 353; n'a pas encore été balancé par les modernes, XIII, 101.

Piorry. l'un des monstres de la révolution française : fragment d'une de ses lettres, XIV, 496 et 497, à la note.

Piron, poëte français. Idée de sa tragédie de Callisthène, XI, 194 et suiv.; de Fernand Cortès, 196 et suiv.; de Gustave, 200; de sa comédie de l'Amant mystérieux, 327; des Courses de Tempé, ibid. et suiv.; des Fils ingrats, 328 et suiv.; de la Métromanie, 330 et suiv.; n'est regardée par les juges délicats que comme un ouvrage du se-

cond ordre, 292, et XIV, 254; n'a pas donné à Gustave Vasa toute la grandeur dont il était susceptible, XI, 205 et suiv.; la aituation de la reconnaissance d'Egisthe et de Mérope est emprontée de cette tragédie, X, 40. Idée de son théâtre de la Foire, commenté par Rigoley de Juvigny, XII, 265; n'est qu'un bouffon farci d'équivoques triviales, 273 et suiv. Idée de son Arlequin Deucalion, 2\$1 et suiv. Son impudence menteuse dans la critique de La Chanssée, n86; a en pour Voltaire une haine d'instinct, 287; ses vers en faveur du Brutus de Voltaire contre les erreurs du public, IX, 132.

Pisandre, célèbre poëte grec, dont Virgile, suivant Macrobe, a pris presque tout le second livre de son Énéide, I, 245, à la note.

Pisistrate, ancien orateur grec: ce qu'en dit Ciceron, III, 165.

Plaideurs (les). Idée de cette comédie de Racine, VI, 135; ne s'est soutenue que par la gaîté, 136.

Plaidoirie (la) ne devrait être que la discussion tranquille d'un fait, III, 57 et suiv.

Plaisants, espèce d'acteurs dont on faisait usage avant Molière, VI, 229.

Plaisir (le peuchant au) est substitué, suivant Helvétius, comme synonyme à l'amour de soi, XV, 449.

Plaisirs. Opinion erronée de Roucher sur leur ivresse détruite par Épicure lui-même, VIII, 397.

Pranune, épigrammatiste et fabuliste grec. Idée de cet auteur, II, 225.

PLATON, moins grand philosophe qu'Aristote, IV, 73; le plus su-

blime de tous les Anciens en métaphysique et en morale, 74; a dû beaucoup à Socrate son maître, ibid.; ce que dit Sourate à la lecture de son dialogue intitulé Lysis, 76; son système sur le monde, 77; a reconnu que Dieu avait créé le monde, et qu'en conséquence le monde avait en un commencement, 79; a introduit le premier le système de l'Optimisme, ibid.; suivant lui, Dieu ne pouvait être l'autenr du péché, 60; distingue deux substances, ibid.; a entrevu les anges, 82; morceau sublime sur Dien, ibid.; imitation qu'en ont tirée quelques uns de nos poëtes, 83. Belle pensée de saint Clement d'Alexandrie sur ce philosophe, *ibid.*; n'a pas eu idée du Verbe mi de la Trinité, 84; dans quel seus on doit traduire son λόγος, ibid. Idée de son Ternaire, 85; donnait toutes ses opinions seulement comme probables, ibid.; ce que c'est que son Monde intelligible, 86; son Monde ammal, 87; ce qu'il entend par les dieux secondaires, 88; par l'irasoible, et le concupiscible, 89 et suiv.; ce qu'il dit du foie, 90; son faible pour la divination, 91; sa chimérique doctrine des Nombres, ibid. Emprunta beaucoup de la philosophie de Pythagore, ibid.; łui a pris sa métempsychose, 92. Idée de sa Théodicée, 93; de ses Androgines, 94. C'était le plus bel esprit de l'antiquité, 96. Cicéron le traite d'homme divin, ibid. A en connaissance des livres saints : conjecture à ce sujet, ibid. et 97. Ce qu'il dit contre l'impiété et les athées, 98 et 101. Ce qu'il dit des femmes, 102 et suiv. Son dialogne de l'Homme

politique, 104 et suiv. De sa République, 106 et suiv. De son dialogue d'Alcibiade, 108 et suiv.; belle prière qui y est contenue, 109. Son dialogue Ménon; belle pensée sur la grace, qu'on y trouve, ibid. et suiv. A fait une guerre opiniatre aux sophistes de son temps, 113 et suiv. Son Banquet traduit par Racine; cas que La Foutaine en faisait, 118. Son Apologie de Socrate, 127. Son Phédon, ibid. et suiv. Son Dialogue d'Ion, 130 et suiv. On lui a reproché de mettre trop d'ornements dans son style, I, 49, et IV, 139; a parlé le premier de l'Atlantide, IV, 141; nous a fait connaître la Philosophie de Pythagore, 246. La dernière édition de ses œuvres a été imprimée à Deux-Ponts, et donnée par Hiedman, 245, à la note.

PLAUTE, poëte comique latin. Combien nous avons de pièces de lui, II, 104. Quels sont les auteurs qu'il a imités, ibid. Idée de ses pièces, ibid. et suiv. Loné par Varron, Quintilien et Cicéron, 107. Quelles pièces Molière et Regnard en ont imitées, 108. Avait été réduit à travailler au moulin, 125.

Pléiade, poétique grecque: ce qu'on entend par-là, III, 414, et V, 96. — française: nom de ceux qui la composaient du temps de Ronsard, ibid.

PLINE l'ancien, auteur du troisième âge des lettres chez les Romains, III, 512; a servi de modèle, 492; ses défauts, ibid.; est l'Encyclopédie des Anciens, 512. Lettre de son neveu qui trace son caractère, et nous donne une notice sur sa vie, 513 et suiv.; morceaux cités de son Histoire naturelle, 520 et suiv.;

son apostrophe en forme d'hommage à Cicéron, 522.

PLINE le jeune, auteur du troisième âge des lettres chez les Romains, III, 465; son Panégyrique de Trajan, 44 et suiv.; est. le seul monument qui nous reste de lui, 465; ce qu'on dit de Pline, parlant au nom du sénat, VII, 253; caractère de son esprit et de son style, III, 466 et suiv.; morceaux cités, 468 et suiv.; idée de ses Lettres; 486 et suiv; morceaux cités de celle sur un certain Régulus, 487 et suiv.; d'un autre à Tacite, 492 et suiv.; sur le suicide, 495 et suiv.; lettre plaisante sur les apparitions, 499 et suiv.; autre à Maxime sur la Grèce, 507 et suiv.; récit de l'histoire d'un dauphin, 509 et suiv.; sur Pline le Naturaliste, son oncle, 512 et suiv.; a fait usage des portraits jusqu'à l'abus, VIII, 114.

Pluralité des Mondes. Idée de cet ouvrage de Foutenelle, XV, 31 et suiv.

Prutanque, philosophe, historien et biographe grec, IV, 143 et suiv. Notice de ses ouvrages, et ce qu'on doit penser de ses Questions physiques, ibid.; de ses Questions de table, ibid.; s'est servi du dialogue, comme Platon, ibid.; de la Malignité d'Hérodote, 145 et suiv.; était né à Chéronée, où il résida toujours, 146; est peut-être l'auteur le plus naturellement moral qui ait existé, 147; ceux de ses traités qu'il faut lire de préférence, 148; maximes choisies de ses Traités, 151 et suiv. Idée de son style, 149; ses idées sur la Providence, 152; détruit une proposition d'Anaxagore adoptée par Helvétius, 154 et sniv.; mérite de son Traité sur les Babillards, 155 et suiv.; aventures citées à ce sujet, 156 et suiv. La Fontaîne a tiré de cet auteur plusieurs de ses fables, 158; trait cité sur la puissance du remords, 162 et suiv.; ses deux morceaux sur la fortune des Romains et d'Alexandre sont des déclamations, ibid.; éloge de sa véracité, XII, 480; véritable motif, suivant lui, du voyage de Cicéron en Grèce, III, 273; assertion démentie, ibid.; on ne doit pas appliquer à Tite-Live un de ses bons mots, IV, 11; imitation d'un morceau de son Traité sur l'abus de manger la chair des animaux, par Roucher, dans son poëme des Mois, VIII, 333 et suiv.

Plutus, titre d'une comédie d'Aristophane. Idée de cette pièce, II, 87.

Poëme épique: doit-il être écrit en vers? I, 180 et suiv.

Poëme en prose: les Latins ont pensé là-dessus autrement que nous, I, 60; mot de Voltaire à ce sujet, 61.

Poésie : est le premier art que tous les peuples polis ont cultivé, I, 174; a été originairement consacré à chanter les dieux et les heros, ibid. Poésie épique: ce que signifie ce mot, ibid. et suiv.; est pour les plaisirs, et l'éloquence pour les affaires, III, 1, et suiv.; moins dépendante que l'éloquence, moins effrayée des tyrans, 464; son avantage sur la peinture, qui ne peut représenter qu'un moment, VII, 165; tentative que Fontenelle, la Motie, Trublet et Duclos firent pour la déprécier, XIII, 7 et suiv.; manière de distinguer la belle poésie, 9; est à la fois le plus difficile et le plus besu de tous les arts, 10; comment La Motte l'appelait, 11; sa définition par le même, 19; pourquoi Pythagore et Platon l'ont condamnée, 25 et suiv.; il y a bien peu de personnes, même instruites, en état de la juger dans le cabinet, VIII, 430; a été le berceau de la langue française, V, 65. Les Anciens ne nous ont offert que trois modèles de la poésie épique, I, 173; ce que dit La Motte sur l'unité d'objet, 176 et suiv.; — érotique chez les Auciens, II, 230; lyrique chez les Anciens, 135 et suiv.; — pastorale chez les Anciens, 168 et suiv.; et VII, 197 et suiv. — apglaise: Pope est de tous les auteurs anglais celui qui lai a donné le plus de précison, et Milton le plus d'énergie, I, 158; les inversions y sont permises, ibid.

Poëtes: manière de distinguer les bons, XIII, 10; c'est assez qu'il y en ait six dans un siècle, 11; ce qu'en dit Montesquieu dans ses Lettres persanes, VIII, 296; et XV, 49; cette assertion de Montesquieu a excité la critique de Voltaire, ibid.; ont été plus près de la raison dans leurs opinions sur la cosmogonie et sur la Divinité que certains philosophes, IV, 78; manière de juger de lear bonté, VIII, 299 et suiv.; convient-il de les traduire en vers? I, 164 et sniv.; — épiques: ont paru en grand nombre au dix-septième siècle; la plupart étaient sans talent, V, 30; ce qu'il faut pour obtenir la couronne, ibid.; — tragiques avant Corneille, 161; on ne doit pas mettre au rang des poëtes les Confrères de la Passion, les Enfants sans souci, et les Clercs de la Bazoche, ibid.

Poinsing. Idée de ses opéra comiques, XII, 517 et à la hote; avait besoin du talent de Philidor pour les faire valoir, ibid.; son imbécille crédulité; examen de sa comédie du Cercle. ibid. et suiv.; d'où est tirée la plus grande partie de cette pièce, ibid.; ce qu'en disait l'abbé de Voisenon, 518, à la note; réponse qu'on lui fit lorsqu'il prétendait que Voltaire lui avait appris le secret de faire des vers, 521.

Polexandre. Idée de ce roman de Gomberville, VII, 506; singularité du caractère de son héroïne et de Polexandre lui-même, ibid.; et V, 309.

Polignac (le cardinal de): ce qu'il dit aux négociateurs de la Hollande après l'affaire de Denain, VII, 461.

Politique de l'Écriture Sainte: Bossuet a écrit cet ouvrage en théologien et en ami de l'humanité, XV, 56.

Polybe, historien grec : c'est à lui que nous devons les notions les plus exactes sur l'art militaire des Romains, IV, 392.

Polybe, affranchi de l'emperent Claude: Sénèque lui a adressé son ouvrage intitulé Consolation. Idée de cet ouvrage, IV, 393.

Polycrate, tyran de Samos: sa générosité envers Anacréon, II, 153.

Polyeucte, tragédie de P. Corneille. Examen de cette pièce, V, 264 et suiv.; réflexions de Voltaire sur le caractère de Félix, 274; critique sur le dénoûment, 278; , beauté du rôle principal, 303 et suiv.

Polyxène, tragédie de La Fosse, VI, 210; jugement qu'en porte l'auteur, ibid.

Pompadour (madame de), désignée sous le nom de Mirzosa, dans le roman des Bijoux indiscrets, par Diderot, XVI, 7 et suiv.; le morgeau de la Pucolle qui la regarde est de Voltaire, et non de Maubert ni de La Baumelle, VIII, 212, à la note; sa vie, XIV, 341.

Pompés: son caractère a été avili dans la tragédie de Sertorius par P. Corneille, V, 305.

Pompée, tragédie de P. Corneille. Examen de cette pièce; ne peut pas porter le titre de la Mort de Pompée, V, 279 et suiv.

Pont-de-Veule. Idée de la comédie du Fat puni, XI, 374; et du Complaisant, autre comédie de cet auteur, ibid.

Ponthus, poëte français, était membre de la Pléiade française, V, 97.

Pope (Alexandre). Idée de ses œuvres complètes, XIV, 381; son Essai. sur la Critique est un ouvrage des plus étounants, ibid.; il y a peut-être plus d'idées dans cet ouvrage que dans l'Art Poétique de Boileau, ibid.; les Anglais mettent la Boucle de cheveux enlevée au-dessus du Lutrin de Boileau, 382; preuves de leur erreur sur ce point, 386 et suiv.; morceaux du Lutrin à l'appui, 389 et spiv.; morceau traduit par Marmontel, 392; imitation du même morceau par Voltaire, 393; quand Voltaire était à Londres, il mettait par complaisance la Boucle de cheveux au-dessus du Lutrin, ibid. Idée de l'épître d'Héloïse à Abélard, 395; de la Forêt de Windsor, ibid.; du Temple de la Renommée, 396; de la Dunciade, ibid.; ses autres ouvrages, ibid.; a fait la plus belle traduction d'Homère en vers qui ait paru en aucune langue, 397 et suiv.; nous n'avons, dans le genre philosophique, rien à opposer dans notre langue à l'Essai sur l'Homme, VIII, 452.

Ponéz (le père), jésuite, a fait une tragédie de Brutus en latin, IX, 130; beau mouvement qu'elle a fourni à Voltaire pour la sienne ibid.

Porpuer, auteur grec, inférieur en dialectique à Tertullien et à Origène, V, 14.

Port de mer (le), comédie, XI, 369.

Port-Royal, fameuse école où se formèrent Pascal, Racine, Despréaux, et qui commença le règue du bon goût, III, 416; et V, 59 et suiv.; grands hommes qui en sont sortis, 60.

Porteurs de chaise: suivant Sénèque, il faut s'en dégoûter, IV, 289; anecdote à ce sujet, ibid., à la note.

Portrait du peintre (le), comédie de Boursault, critique de l'Ecole des Femmes, VI, 263.

Portraits: on a beaucoup déclame contre les différents portraits qui sont dans la Henriade, VIII, 118; pourquoi on en trouve dans cet ouvrage, et pourquoi il n'y en a point dans les poëmes d'Homère et de Virgile, ibid.; ceux de Lucain font une des beautés de la Pharsale, 119; citation de celui de Guise dans la Henriade, 120; Salluste, Tacite, Patercule, Tite-Live, y ont excellé, 114; Pline et Sénèque en ont abusé, ibidem; mauie qu'avait made-

moiselle Sondéry d'en faire de tons les personnages célèbres, VII, 504. Plusieurs des solitaires de Fort-Royal figurent dans ses romans sous des noms imaginaires, 505.

Portrait de Clarice (le). Idée de cette pièce de vers de Fontenelle, VII, 224; morceau cité, ibid. et suiv.

Poulle, célèbre prédicateur du second rang au dix-huitième siècle, XIV, 35 et suiv.; né dans le Comtat, 60, à la note; était plus loin de Massillon que Ségand, 35. Examen de ses exhortations, 36 et suiv.; de ses sermons sur l'Aumône, 41 et suiv.; snr la Charité, 36 et suiv.; ne doit pas être compté parmi les classiques de la chaire, 55; n'a nullement rempli l'étendue du ministère de la parole, ibid. et suiv.; son caractère, 59 et suiv.; n'avait rien écrit de ses sermons jusqu'en 1778, peu d'années avant sa mort, 60. Idée de son sermon sur la Foi, 64 et suiv.; ce qu'il dit de la foi inextinguible, 69; des devoirs de la vie civile, 78 et suiv.; du service de Dieu, 85 et suiv.; de la parole de Dieu, 96 et suiv.; son discours à la prise d'habit de madame de Rupelmonde, or et suiv.; était faible dans l'invention oratoire, 63; son assertion contre la vie monastique, combattue, 94; écart dans lequel il tombe dans son sermon sur la Parole de Dieu, 96 et suiv.; mis en comparaison avec celui de Massillon, 119 et suiv.; celui sur l'Enfant Prodigue, de même, 131 et suiv.; il y a plus de beautés que de défauts dans ses sermons sur le Ciel et sur l'Enfer, 159; citation d'un morceau de celni sur l'Enfer, à côté d'un morceau de Massillon sur le Mauvais Riche, 162 et suiv.

PRADES (l'abbé de). Histoire de sa thèse soutenne en Sorbonne, XV, 104 et suiv.; a publié depuis une rétractation solennelle, 106.

Pradon, poëte français. Examen de sa tragédie de Phèdre, V, 564 et suiv.; le triomphe passager de cette pièce fut un scandale littéraire, ibid.; il avait en quelque connaissance de celle de Racine avant de donner la sienne, 568; était peu instruit dans la mythologie comme dans la chronologie, 569; le rôle de Thésée est inconvenant pendant toute la pièce, 576; sa tragédie de Pyrame a en heaucoup de succès, 568; a gâté le caractère de son Régulus, XI, 304.

Prutique des Théâtres, par d'Aubignac : ce qu'on en dit, VII, 532.

Précepteurs (les). Idée de cette comédie de Fabre d'Églantine, XI, 470 et suiv.

Précieuses ridicules (les), comédie de Molière, VI, 242. Anecdote relative à cette pièce, 243; définition du mot précieuse, 262; ont purgé la scène des ridicules, 227.

Précieuses (les véritables), par Saumaise, satire contre les Précieuses ridicules de Molière, VI, 262.

Prééminence (la) entre deux auteurs rivaux est plutôt une affaire de goût que de démonstration, III, 258 et suiv.; difficulté de l'apprécier justement, particulièrement entre Corneille et Racine, V, 296 et suiv.; l'opinion de celle de Corneille sur Racine par Fontenelle est récusable, et

pourquoi, 293; selon Voltaire, dispute puérile, 294; ce que dit Fontenelle à ce sujet, 275; est au choix de tout le monde, à mérite égal, 276; distinction à faire dans les jugements, ibid. et suiv.

Préjugés, mot vague que les philosophes, opposent à tout moment dans la dispute, XVI, 43.

Préjugés détruits (les), ouvrage dont l'auteur du Cours a rendu compte dans le Mercure en juin 1793, XIV, 450 et suiv.; citation d'un morceau de cet ouvrage, ibid.; et suiv.; a été mis en scène par Imbert dans la comédie du Jaloux sans amour, VIII, 249.

Présomption: beau morceau contre ce défaut, tiré de l'Oraison funèbre de Turenne par Mascaron, VII, 328 et suiv.

Prétermission: définition et exemple de cette figure de pensées, III, 108 et suiv.; exemples tirés des poëtes; 109 et suiv.

Prévost (l'abbé), l'un des premiers romanciers du dix-huitième siècle, XIV, 254; son grand défant, ibid.; Idée de Cléveland, 258; des Mémoires d'un homme de qualité, ibid.; du Doyen de Killerine, ibid.; de Manon Lescaut, 259 et suiv.

Princes (les bons) sont quelquefois oubliés, temps où l'on s'en ressouvient, VIII, 54.

Princesse de Clève (la), roman de madame de La Fayette. Mérite de cet ouvrage, VII, 511; et XIV, 264,

Princesse d'Elide (la), pièce de Molière, est moins une comédie qu'un divertissement pour la cour, VI, 238.

Princesse de Navarre (la), espèce d'opéra arrangé pour la cour par Voltaire, VIII, 199, et XII, 95 et suiv.; idée de cette pièce, ibid.; vers qu'il fit à son sujet, VIII, 200; ce qu'il en dit luimême, XII, 95; a passé avec les fêtes où elle a été représentée, VI, 239.

Principes de morale. Idée de cet ouvrage, XVI, 99; l'auteur y a rassemblé avec précision les preuves de la liberté de l'homme; 102; faussement attribué à Diderot, il a pour auteur Élie de Beaumont, qui le publia à Genève, en 1754.

Prix (les) de l'Université doivent être rappelés à leur institution primitive, XVI, 389 et suiv.; leur modification, ibid.; réfutation de paradoxes lancés contre leur établissement, 390; prix de sagesse à établir dans les colléges; par qui serait décerné, 292.

Probité: sa définition par Helvétius, XV, 403; peut-on en avoir sans religion? XVI, 112.

Producte, de l'île de Cos, orateur grec: ce qu'en pensait Cicéron, III, 165.

Prologues: ceux de Quinault sont comparables aux cantates de Rousseau, VI, 464.

Prométhée. Idée de cette tragédie d'Eschyle, I, 302.

PROPERCE. Idée de ce poëte latin, II, 247 et suiv.; caractérisé par Ovide, ibid.

Prophètes (sur le style des). Ce que l'on doit penser des détracteurs des Psaumes et des Prophéties, II, 260. Artifice qu'ils ont employé pour appuyer leurs critiques, 261. Leurs plaisanteries et leurs divisions sont retombées sur enx-mêmes et sur Voltaire, qui était leur chef, 263. Ses contradictions avec lui-même, 265.

de la Bible entre eux, 294 et stiv.

Prophétiser philosophiquement, mapie fort commune au dix-huitième siècle, XVI, 88. Diderot avait cette manie, ibid.

Propriété (le droit de) est le principe de tous les avantages de la sociabilité, XVI, 241; réfutation du système contraire, ibid. et suiv.

Prose. La Motte, Fontenelle, Trublet, Marivaux, Duelos, Montesquieu et Buffon la mettaient au-dessus de la poésie, VIII, 295 et à la note; et XIII, 7; critique que Buffon fit de la première scène d'Athalie devant l'auteur de ce Cours, VIII, 296, à la note; quelle était la phrase favorite de Duclos à ce sujet, 297; et XIII, 14; La Motte se trompait et perdait son temps en mettant en prose la première scène de Mithridate, 11.

Proserpine. Idée de eet opéra de Quinault, VI, 390; Voltaire admirait son ouverture, ibid.

Protagoras d'Abdère, orateur grec et sophiste du temps de Socrate: sa jactance, IV, 113 et suiv.; ses livres brûlés en place publique à Athènes; pourquoi, 114; anecdote à son sujet, 115; et suiv.; ce qu'en pensait Cicéron, III, 165.

Providence (la). J.-J. Rousseau a fait une lettre à Voltaire sur ce sujet, XVI, 349.

Provinciales (les Lettres) de Pascal présentent la même forme comique dont s'est servi Platon dans ses Dialogues contre les sophistes, IV, 118; ses différents mérites, VII, 413.

Prude (la). Idée de cette comédie de Voltaire, XI, 439.

Resemblance de tous les poëtes -Psaumes (les) que La Motte a mis en vers, ne peavent qu'attester ses sentiments religieux. ( Voyez LA MOTTE).

> Psaume exviii (le), mis en vers par Le Franc de Pompignan. Idée de cette pièce. ( Voyez Le FRANC DE POMPIGNAN).

> Psaumes (les), considérés comme ouvrages de poésie, II, 259. Analyse et beautés du Psaume Exsurgat Deus, 266. Peut être comparé aux plus belles odes de Pindare, Horace, Rousseau, 267; manière dont Voltaire le traduit, 269; caractere de la poésie des Hébreux, 272 et suiv.; imitation des Psaumes, 272; exameu de leurs beautés, 280 et suiv.

> Psyché. Idée de ce poëme mêlé de prose et de vers, imité d'Apulée par La Fontaine: chanson citée, VII, 173 et suiv.

> Psyché, comédie de Molière. Part qu'y a eue P. Corneille, VI, **135.**

> Pucelle d'Orléans (la), héroine française, a toujours été louée avec respect, mais déshonorée indignement par Voltaire, VIII, 215; et, quoi qu'il en dise, peut fournir la matière d'un trèsbeau poëme épique, V, 133 et suiv.

> Pucelle d'Orléans (la), poëme épique de Chapelain. Jugement qu'on en porte, V, 133 et suiv.; galimatias de sa préface, 135 et suiv.; le Tasse a fait une explication à peu près semblable dans une édition qu'il a donnée de sou poëme de la Jérusalem délivrée, 137.

> Pucelle d'Orléans (la), poeue de Voltaire, qui a desnonore notre siècle et le gouvernement qui en a toléré la publication, VIII.

209; point de livre malheureusement plus répandu, plus généralement lu et plus souvent cité, ibid.; n'a pas dû être autorisé d'après les épigrammes licencieuses de Rousseau, 210; fait frémir l'honnêteté, la pudeur, la morale et la religion, ibid.; est une espèce de monstre en épopée comme en morale, ibid.; motif qui a déterminé l'auteur à latter contre l'opinion de ses amis pour le premier dénoûment de son poëme, 211; avait été originairement falsifié par Maubert, ibid.; le chant de l'âne est notoirement de Voltaire, ibid., à la note; comme ce qu'il dit de la marquise de Pompadour, ibid.; l'épisode de Corisandre a été changé, 213; autres moins licencieux qu'il a substitués, ibid.; ce poëme est une machine où rien ne tiont, ibid.; n'a aucun plan, sucune marche dans la fable, ibid.; bien différent du Roland de l'Arioste, ibid.; tous ses épisodes tendent à déshonorer la religion, 215; il y a beaucoup de scènes de cabaret et de corps-de-garde, 217; la séduction de cet ouvrage est toute dans le style, bid.; l'antour a négligé tous les principes de l'art, 218; il attaque les chrétiens, l'évangile, les prêtres, les critiques, les savants et tous les hommes, 220.

PUFFERBORF, célèbre publiciste étranger, VII, 368.

Pulci, poëte italien: ce qu'on en dit, V, 41.

Pupille (la), comedie de Fagan, XI, 369; idée de cette pièce, ibid. et suiv.

Pygmalion, l'un des actes de l'opéra du Triomphe des arts, par La Motte. Idée de ce morceau, XII, 27 et suiv.

Pyrrhonisme de l'histoire. Marmontel en a été imbu en réhabilitaut la mémoire de Cléopâtre, XII, 476; a suivi en cela Voltaire son maître, ibid.

Pyrrhus. Idée de cette tragédie de Crébillon, XI, 120 et suiv.

Prinagone. Platon emprunta beaucoup de sa philosophie, IV, 85; sa métempsychose, 88; belle sentence de ce philosophe citée par Plutarque, 155; pourquoi il place Homère dans le Tartare, XIII, 26.

Q.

Qualités occultes (les ) étaient un système des péripatéticiens, XV, 199 et 331.

Quatre Facardins (les): morceau charmant des contes d'Hamilton, VII, 523.

Quesnay, médecin, l'un des chefs des économistes, XV, 268; le marquis de Mirabeau a fait son éloge, 274.

Question dans les procès criminels:

son abolition est due au bon cœur de Louis XVI, XIV, 8. Questions naturelles, traité de Sénèque; critique de cet ouvrage, IV, 246; analyse qu'on en donne, 249 et suiv.; éloge outré qu'en fait Diderot, 251; inférieur à ce qu'ont fait Aristote et Pline, 247; moins lu que les

traités de Cicéron, 248 et suiv. QUINAULT, sujeur dramatique, a

fait le faux Tibérinus. Examen - de cette pièce, VI, 183 et suiv.; examen de sa tragédie d'Astrate, 188 et suiv.; a donné la Mère coquette on les Amants brouillés, 323; Regnard paraît avoir calqué son Joueur sur le marquis de cette pièce, ibid.; examen qu'on en fait, ibid.; a créé le genre de l'opéra, XII, 6; et n'y a pas été surpassé, ibid.; a séparé sa gloire de celle du compositeur de musique, 9; ce qui l'a fait taut aimer, 44; éloge de son style, 46; s'associa avec Lully pour l'opéra, VI, 365; est tonjours lu, tandis que Lully est oublié, 370; Voltaire a fait taire depuis le préjugé défavorable que Boileau avait jeté sur lui, ibid.; opinion de Voltaire à son égard, 374; morceaux cités de son Isis, 376 et suiv.; morceau cité d'une scène d'Atys, 381 et suiv.; son Cadmus est plutôt une mauvaise comédie mythologique qu'une tragédie lyrique, 385; son Alceste, est supérieur à Cadmus, 386; morceaq sublime, suivant Voltaire, 387; son style dans Thésée est plus soigné; situation empruntée du Britannicus de Racine, 388; madame de Maintenon préférait sa pièce d'*Atys* à ses autres opéra, ibid.; idée de Proserpine, 390; cas que Voltaire fait de son ouverture, ibid.; du Triomphe de l'Amour et du Temple de la Paix, 391; s'est approprié les dépouilles d'Ovide dans Persée et dans Phaéton, ib.; morceau excellent de Persée, 392; il est rare de trouver, même dans ses opéra, des fautes de langage; il est classique pour la pureté. 393; Voltaire trouve le prologue d'Amadis l'un des plus in-

génieux qu'il y sit, ibid.; idée de l'opéra de Roland, 393 et suiv.; Voltaire avait une admiration particulière ponr le quatrième aote de cette pièce, ibid.; adini, comme Racine, par son plus bel ouvrage, Armide. Idée de cette pièce, 402 et suiv.; a suivi le Tasse pas à pas, 403.

Quinault (mademoiselle): anecdote au sujet de Zaire, IX,

179, à la note.

Quinquina ( le ), poëme que fit La Fontaine dans sa dernière maladie: ce que l'on en dit, VII, 178.

QUINTE - CURCE, historien latin. Notice sur sa vie et sur son style, IV, 26 et 27; belle construction du commencement de son quatrième livre, I, 142.

Quintilien, auteur du troisième âge des lettres chez les Romains, et rhéteur, III, 16 et suiv.; a donné des leçons publiques d'éloquence à Rome pendant vingt aus, 17 et suiv.; analyse de ses Institutions oratoires, 18 et suiv.; temps où il les composa, ibid.; idée de ce temps, 20 et suiv.; service que rendit son livre des Causes de la corruption de l'éloquence, 17; préférait Tite-Live à Salluste, et, avant tout, Cicéron, 28; beau morceau sur l'excellence de l'art de parler, 42 et suiv.; suivant lui, c'est dans le panégyrique, l'oraison funèbre et le discours d'apparat que l'on peut déployer le plus de pompe d'éloquence, 50 et suiv.; s'étend beauconp sur le genre judiciaire, 60 et suiv.; qualités que doit avoir l'orateur; écueils qu'il doit éviter, 61; comment définit l'éloquence, 73 et suiv.; belle comparaison à ce sujet, 74 et

suiv.; distingue trois qualités principales dans l'élocution oratoire, 75; ses observations sur la propriété des termes, 76; n'admet point le purisme, 81; anecdote qu'il rapporte à ce sujet, 82; emploie un chapitre à traiter des Pensées, 113 et suiv.; Traité de l'Arrangement des mots, 114 et suiv.; de l'Art oratoire, 116; ce qu'il dit sur les convenances du style et sur les bienséances oratoires est plus applicable aux tribunaux romains qu'aux nôtres, ibid.; préférait Cicéron à Démosthènes, 259; a défendu Cicéron sur le reproche qu'on lui a fait d'être

trop orné, 266; son parallèle de Démosthènes et de Cicéron, 397 et suiv.; compare Tite-Live à Hérodote, et Salluste à Thucydide, IV, 10. Idée qu'il donne des grammairiens de Rome et d'Athènes, I, 125 et suiv.; son sentiment sur Sénèque, IV, 328 et suiv.; erreur de l'éditeur de Sénèque sur la vie de Quintilien, 331 et suiv.; absurde qualité qu'il lui donne. ibid.; Helvétius lui attribue le systême d'une cause connue, XV, 367; la chaire qui fut établie à Rome pour lui devrait être rétablie à Paris au Collège de France, XVI, 385.

## R.

RABELAIS. Ce qu'on dit de cet auteur, V, 50 et suiv.; son parallèle avec Montaigne, ibid. et suiv.

RACAN, poëte français, élève de Malherbe, V, 105 et suiv.; dans la poésie lyrique, fort au-dessous de son maître, ibid.; citation de différents morceaux de ses poésies, ibid.

RACINE (J.), poëte dramatique, a ramené parmi nous la poésie à son véritable esprit, V, 140; a su embellir son style des mots les plus communs qui faisaient image dans les Psaumes, II, 269: ce que nons appelons style poétique répond au mot parabole chez les Hébreux, 272; richesses poétiques du style des Psaumes, 292 et suiv.; est plus riche en figures que tous les autres poëtes français, V, 143; elles sont si naturellement amenées, qu'ou ne les aperçoit que par réflexion,

151; avantage de ce que Voltaire ne lui ressemble pas , 152; sa tragédie d'Andromaque, par l'assemblage de ses beautés, est une véritable création, 326. Examen des Frères ennemis, 327 et suiv.; Molière aperçut dans cette pièce le germe du talent dramatique de l'auteur, 330; son Alexandre est la première de nos pièces de théâtre écrite avec une véritable élégance, 33a; examen de cette pièce, ibid. et suiv.; morceaux cités, ibid. et suiv. Examen d'Andromaque, 336 et suiv.; cette pièce fut la seconde époque de la gloire du théâtre français, 337; quelques vers de l'Enéide lui en ont donné l'idée, ibid.; morceaux cités, 339 et suiv.; mot de La Bruyère au sujet de cette pièce, 369; beauté du premier rôle, 353; petits défants qu'on y remarque, 359

et suiv. Examen de Britannicus, 361 et suiv.; selon Voltaire, c'est la pièce des connaisseurs, 366; il lui préférait Athalie, Andromaque et Iphigénie; pourquoi, ibid. et suiv.; la plus profonde politique règne dans čette pièce, 369; morceaux cités, 370 et suiv. Le Kain a fait connaître le prodigieux mérite du rôle de Néron, 375; réflexion de Voltaire sur le caractère de Narcisse, 380; extrait détaille de la scène entre Narcisse et Néron, 382 et suiv. Bérénice; idée de cette tragédie, 394 et suiv. Commentaire à faire sur ses pièces; mot de Voltaire à ce sujet, ibid.; bel éloge de ce poëte, 363 et suiv. Examen de Bajazet, 403 et suiv.; sentiment de Corneille sur cette pièce, 425; celui de Voltaire, 442. La versification, selon Boileau, en est un peu négligée : remarques à ce sujet, 443, et suiv. Dans Mithridate, il s'est proposé de lutter de plus près contre Corneille, 447; conformité de l'intrigue de cette pièce avec la comédie de l'Avare de Molière, 451 et suiv.; ce que Fontenelle dit sur le principal rôle, VI, 120. A emprunté son Iphigénie du theâtre grec, V, 471; a surpassé son modèle, 472 et suiv.; a calqué son rôle d'Achille sur l'Achille d'Homère, 480; a mieux gardé les vraisemblances dans le rôle d'Agamemnon devant Clytemnestre, 490; supérieur à Euripide dans la scène d'Achille et d'Agamemnon, 504 et suiv.; substitution du rôle d'Ulysse à celui de Ménélas, preuve de l'excellence de l'esprit de Racine, 507; critique du rôle d'Eriphile, 50g et suiv.; ses avan-

tages sur Euripide, 516, Phèdre A idée de cette tragédie, 529 et suiv.; a remplacé dans sa Phèdre les plus grandes fautes par les plus grandes beautés, ibid.; ce qu'il doit à l'auteur grec, ibid.; à Sénèque, ibid. et suiv.; imitation de la déclaration d'amour de Phèdre de Sénèque, 530 et suiv.; vers que Boileau lui adresse à l'occasion de cette pièce, 538; extase de Voltaire à la lecture qu'il en fit, ibid.; ce qu'il répondait au reproche qu'on lui faisait sur Hippolyte amoureux, 553; le triomphe passager de la Phèdre de Pradon, époque du renoncement de Racine au théâtre, 564 et sniv. Sa tragédie d'Esther n'a été représentée sur les théâtres qu'après sa mort, VI, 6; les diverses allusions pour la cour qu'on tirait de cette pièce, 8 et suiv.; s'est pénétré, dans Esther et dans Athalie, de la substance et de l'esprit des livres saints, II, 262. Examen d'Athalie, VI, 22 et suiv.; l'ouvrage le plus parfait dans ce genre, 66; a fait la tragédie du cœur humain, et non de la cour, 85; esquisse du portrait de ce grand homme, 88 et suiv.; s'est repenti d'avoir fait Athalie, 83 et suiv.; ne l'a pas regardée pendant un temps comme la meilleure de ses pièces, ibid.; comparaison de Corneille et Racine, 89 et suiv.; a donné la première pièce où il n'entre point d'amour, 107; avait donné avant vingt-sept ans les Frères ennemis, Alexandre, Andromaque, 111; sentiment de La Bruyère sur Racine et Corneille, 117 et suiv. Idée de sa comédie des Plaideurs, 135; est mis au premier rang de nos

suiv.; distingue trois qualités principales dans l'élocution oratoire, 75; ses observations sur la propriété des termes, 76; n'admet point le purisme, 81; anecdote qu'il rapporte à ce sujet, 82; emploie un chapitre à traiter des Pensées, 113 et suiv.; Traité de l'Arrangement des mots, 114 et suiv.; de l'Art oratoire, 116; ce qu'il dit sur les convenances du style et sur les bienséances oratoires est ple s' applicable aux tribunaux mains qu'aux nôtres, ibid.; férait Cicéron à Démost! 259; a défendu Cicéror reproche qu'on lui a

RABELAIS. Ce qu' teur, V, 50 c z les lele avec N ,andre, suiv. Jours dif-RACAN, poi une pri-Malherb Intre Ini, Corla poé maire, V, 294 et sous 147; l'opinion de tatic sur cela est récu-294; suivant Volcette dispute est puérile, j; avait fait le projet de ner une tragédie d'*Alceste*, 167; possédait l'art des desures de vers entremêlés, et stait bien supérieur à Voltaire en cette partie, XII, 110; a traduit le Banquet de Platon, IV, 118; disait que Corneille faisait des vers cent fois plus heaux que l'es siens; comment qualifier ce propos, VII, 468; un certain fon ne donnait à ses ouvrages que cent cinquante ans de durée dans la postérité, VIII,

Démosthèn de bilanca.

Ser et live à manufacture donc l'annual annual an

-is du précé .-tlu poëme de *la* ridée de ce poëme, 21; le sujet de ce poëme -fait pu fournir une véritable épopée, 222. Versificateur de bon gout, mais faible, ibid.; les éditions multipliées de son poëme en pronyent le succès. ibid. Morceau sur l'Existence de Dieu, 224; sur l'Education des oiseaux, 226; sur l'Harmonie des éléments, 227; sur l'Invention des arts, 229; comment Voltaire l'appelait, *ibid.;* et XIII, 245. Morceau de Lucrèce sur *l'Homme*, VIII, 230; du Triomphe d'Auguste, imité de Virgile, ibid. Sou poëme de la Grace est en tout inférieur à celui de la Religion, et pourquoi, 231; difficulté du sujet, 232. Ses épîtres sont médiocres, *ibid.*; la meilleure de ses odes est celle sur l'Harmonie imitative, ibid. Idée de ses Réflexions sur la poésie, ibid.; sa traduction du *Paradis perdu* inférieure à celle de Dupré de Saint-Maur, ibid. Idée de ses Remarques sur les tragédies de son père, 233;

as profondément e dramatique, is au spec-Académie Son lui lui lui vie

Raccoleurs (les), comédie poissarde de Vadé, XII, 293.

des

VIII, 451.

France que

Abmme, de Pope,

prophéties d'Isaïe,

rre, 48. Est an-dessus

acher dans ce qu'il a tra-

Ragonde, mauvaise farce que Destouches avait faite dans sa vieillesse, et que l'Opéra donna pour rivaliser avec la Comédie italienne et la Foire, XII, 260.

Raison, Quel a été le fruit de celle de nos philosophes au dixhuitième siècle, XVI, 56; suivant Diderot, elle fait seule les croyants, ibid.

Raison universelle: ce qu'entendait par-là Fontenelle, XIII, 59 et 62; ce qu'en dit Voltaire dans Candide, XVI, 107, à la note.

RAMBOUILLET (mademoiselle de) a paru dans les portraits de mademoiselle Scudéry sous le nom d'Arténice, VII, 504.

RAMBOUILLET (hôtel de), lieu où se rassemblaieut les beaux-esprits

du temps. Idée de cette société, V, 59; et VII, 313.

RAMEAU, célèbre compositeur de musique. L'opéra d'Hippolyte et Aricie fut son début, XII, 67; a mis en musique l'opéra de Dardanus, par La Bruyère, 80; a créé l'orchestre français, 161; est admiré pour ses chœurs et ges airs de danse, 162.

AEL, peintre; ce qu'on dit de hef-d'œnvre de la Transfin, XVI, 22 et suiv.

ont les Anglais de son Histoire d'Angleverre, VII, 386; diminuée depuis par celle de Hume, ibid.

Rapport: il en existe un naturel et presque infaillible entre lu manière de penser et de sentir, et celle de s'exprimer, XI, 79 et suiv.

Rapsodes et rapsodies: ce que c'était chez les Grecs, I, 222 et suiv.

Rat (le). Exemple d'un sophisme des Grecs qui porte ce nom, IV, 126 et 127.

Rat retiré du monde (le). Idée et citation de cette fable de La Fontaine, VII, 144.

Raton et Rosette, parodie, par Favari, XII, 163.

RAYNAL, philosophe du dix-huitième siècle, a été l'un des plus puissants mobiles de notre révolution, XV, 114; était beaucoup plus réellement bon homme que Diderot, XVI, 163; son Histoire philosophique est pleine de déclamations, ibid.

RÉAUMUR: comment démontrait l'existence de Dien, VII, 417.

Récapitulation, dans l'art oratoire: ce que c'est, III, 160 et suiv.

Recherches historiques sur l'Histoire de France, de l'abbe Dubos, VII, 387; par le comte de Boulainvilliers: ce que l'on en doit penser, ibid.

Réconciliation normande (la). Idée de cette comédie de Dufresny, VI, 359.

Reconnaissances (les), l'un des trois grands moyens d'intérêt dans le genre dramatique, suivant Aristote, I, 74; il n'y en a pas dans Racine, et il n'y en a qu'une dans Corneille, IX, 172; ce n'est pas une raison de la proscrire, 173; Crébillon a employé ce moyen dans presque toutes ses pièces; effet qu'il y produit, ibid.; Voltaire en a fait un usage très-heureux, ibid.; beauté de celle de Zaïre, et citation, ibid.

Recteur: place à conserver dans les universités, et pourquoi, XVI, 362; son tribunal devrait être composé de deux visiteurs généraux, ibid.

Recueil des paroles mémorables de Socrate, ouvrage de Kénophon: ce qu'on en dit, IV, 10.

Réflexions sur la poésie, par Louis Racine. Idée de cet ouvrage, VIII, 232; sur la tragédie, par Marmontel: ce qu'on en dit, XII, 421 et suiv.

Régence (la). Tableau de ce temps, VIII, 48 et suiv.; et XIII, 8 et suiv.

REGNARD, poëte comique, s'est montré digne successeur de Molière, VI, 337 et suiv.; notice sur sa vie, ibid. et suiv. Son voyage en Laponie mérite une attention particulière, 342. Ses poésies diverses sont dignes d'attention, 344 et suiv. Morceaux différents cités, 345 et suiv. Sa satire intitulée le Tombeau de Boileau, 348 et suiv. Le Joueur est son plus bel ouvrage, 350 et suiv.; idée de cette pièce, ibid. et

suiv.; du Légataire, 352; des Ménechmes, 353; de Démocrite, 354 et suiv.; du Distrait, ibid.; des Folies amoureuses, 357; du Bal et de la Sérénade, premières productions, qui ne sont que des croquis dramatiques, 358; du Retour imprévu, ibid.; réponse de Boileau à une critique de cet auteur, ibid. A imité quelques pièses de Plaute, II, 109.

RÉGNIER, poëte français. Sous sa plume, la satire a fait de grands progrès, V, 129; Boilesu ne l'a pas fait oublier, ibid.

RÉGNIER DESMARETS, poëte français. Ce qu'on dit de ce poëte, VII, 226.

Régulus, vil personnage, sujet d'une des lettres de Pline le jeune, III, 487 et suiv.; morceaux cités, ibid. et suiv.

Régulus. Idée de cette tragédie de Dorat, VIII, 289; de qui imitée, ibid. et suiv., à la note.

Régulus, tragédie de Pradon. Ce qu'on dit du caractère du principal personnage de cette pièce, XI, 304.

Reine d'Angleterre (la). Bel exorde de son oraison funèbre par Bossuet, VII, 273.

Reine de Golconde (la), opéra. Sedaine n'en a fait qu'une pièce très-insipide, XII, 391 et 412.

Reine de Navarre (la). Ses contes sont au-dessons de ceux de La Fontaine, et pourquoi, VII, 167.

Reine des Péris (la), pièce de Fuselier, XII, 93.

Relation de l'île Bornéo, par Fonienelle, XV, 42, à la note.

Religion (la). C'est à elle que nous devons ce que notre langue a de plus parfait dans tous les genres, VII, 300. La religion chrétienne est la seule qui ait des preuves, selon Fontenelle, XV, 42. Montesquieu, J.-J. Rousseau, Fontenelle, ont avoué qu'elle était fondée sur des faits, XVI, 53, et à la note. Il ne faut pas confondre la religion avec l'Église romaine, VIII, 160.

Religion (la), poëme de Louis Racine, n'est pas un ouvrage du premier ordre, mais un des meilleurs du second, VIII, 222. Il n'y a pas assez d'imagination, ibid.; anrait pu fournir une véritable épopée, ibid.; la versification en est faible, ibid.; les éditions multiphées en ont prouvé le succès, ibid. Morceau sur l'Existence de Dieu; 224; sur l'Education des oiseaux, 226; sur l'Harmonie des éléments, 227; sur l'Invention des arts, 229. Morceau du Triomphe d' Auguste, 230; cet ouvrage eût dû ouvrir les portes de l'Académie française à son auteur, 234. (Voyez Louis Racine.)

Religion (la), poëme posthume du cardinal de Bernis. Idée de cet

ouvrage, VIII, 235.

Remarques de L. Racine sur les tragédies de son père, VIII, 233.

Remontrances (les) des comédiens français au roi, jolie petite pièce de Marchand, XII, 260; jolis couplets faits à ce sujet, ibid., à la note.

Remords (les): trait de leur puissance, cité de Plutarque, IV, 162 et suiv.

Renaud, héros de la Jérusalem délivrée, modelé sur l'Achille de l'Iliade, I, 246.

Rendez-vous (le), comédie de Fagan, XI, 369; idée de cette pièce, ibid.

Repos (le) est assez volontiers le vœu des citoyens d'un Etat, XVI, 262.

Représentations théâtrales (les),

étaient, chez les Anciens, des solennités publiques, I, 61.

République (Traité de la), par Bodin, a été le germe de l'Esprit des Lois, VII, 368.

République de Platon: ce que l'on en doit penser, IV, 74, 91, 96, 104, 106 et suiv.

Requête du curé de Fontenoi (la), facétie en vers par Roy, dirigée contre Voltaire. Citation de quatre vers de cette pièce, VIII, 201.

Requête contre les comédiens français, par M. Henrion de Pensey, XI, 546.

Réticence (de la), figure de rhétorique: sa définition, III, 111 et suiv.

Retour imprévu (le). Idée de cette petite pièce de Regnard, VI, 358; imitée de Plaute, II, 108; réponse de Boileau à une critique de ce poëte, VI, 358. (Voy. REGNARD.)

Retraite des Dix mille, ouvrage de Xénophon. Ce qu'on en dit,

IV, 9.

RETZ (le cardinal de), coadjuteur de Paris: son éloquence a été le fiéau de l'Etat, III, 4; anecdote à ce sujet, 38 et suiv.; ce que l'on doit penser de ses Mémoires, VII, 392 et suiv.; leur mérite, quant au style, 404.

REVERSEAUX, célèbre avocat du dix-huitième siècle : ce qu'on en

dit, XIV, 9.

Révocation de l'Édit de Nantes : les esprits malins l'assimilent à la proscription des Juiss dans la tragédie d'Esther, VI, 9.

Révolution. Définition de ce mot, XIV, 459; effets des révolutions politiques, ibid.; mauvais effet de la révolution française, 466 et suiv.; a été l'ouvrage de la philosophie et des lumières, XV, 85; changement utile qu'elle a opéré, 263 et suiv.

Révolutions romaines (les), par Vertot, VII, 375.

Révolutions de Portugal (les), par Vertot, préférées aux Révolutions romaines, VII, 376.

Révolutionnaires. Absurdité de leur conduite, V, 19 et suiv.

Rhadamiste, tragédie de Crébillon, la meilleure de tontes ses pièces, XI, 55; d'où le sujet est tiré, 56; ce qu'en disait Chaulieu, ibid.; jugement singulier de Dufresny sur cette pièce, 60; selon Voltaire, le rôle de Pharasmane est plus tragique que celui de Rhadamiste, 68; morceau comparé à un de Mithridate de Racine, ibid. et suiv.; critique peu fondée sur deux vers, 73; reconnaissance la plus belle peutêtre qu'il y ait au théâtre, 75; injuste sévérité de Voltaire sur un endroit du cinquième acte, 86; jugement sur les deux premières scènes, que porta Boileau étant à l'article de la mort, 89; examen du style, go et suiv. (Voyez Crébillon.)

Rhésus. Idée de cette tragédie d'Euripide, II, 6.

Rhétorique: sa définition par Quintilien, III, 40.

Rhétorique d'Aristote. L'un de ses principes est de me séparer jamais l'étude de la philosophie de celle de l'éloquence, XVI, 377.

Rhétorique supérieure. Dernière classe à établir dans les universités, et pourquoi, XVI, 377 et suiv.; plan d'études qu'on y suivrait, ibid. et suiv.; devrait être établie au Collége de France, 385.

Rhythme (le) est la seconde cause originelle de la poésie, I, 56; sa définition, ibid. et suiv.;

J.-B. Rousseau a employé avec beaucoup d'art les différents rhythmes dans ses psaumes, VI, 410 et suiv.; la strophe de deux alexandrins précédés de quatre petits vers a une sorte de dignite, ibid.; celle de dix vers à trois pieds et demi est l'une des plus heureuses mesures, ibid.; celle de quatre alexandrius à rimes croisées, tombant sur un vers de huit syllabes, convient aux sentiments réfléchis, 411; autre de quatre vers alexandrins, suivis de deux petits vers de six syllabes, est très-favorable aux peintures fortes et rapides, 413; la strophe de six hexamètres, partagée en deux tercets, a une gravité uniforme, ibid.

RICCOBONI (madame DE) partage, avec madame de Tencin, la gloire de disputer la palme à nos meilleurs romanciers, XIV, 265. Idée de ses Lettres de Katesby et du marquis de Cressy, 266; de ses autres romans, 267; peu de femmes ont écrit avec autant d'esprit, ibid.; Ernestine est le meilleur de tous, ibid.

Richard Cœur-de-Lion. Idée de cet opéra comique de Sedaine, XII, 407.

RICHARDSON, romancier anglais.

Défaut ordinaire de ses romans,

XIV, 269. Idée de sa Paméla,

ibid.; de Grandisson, 269; de

Clarisse, ibid. et suiv.; sa com
paraison avec J.-J. Rousseau,

279 et suiv.

RIGOLEY DE JUVIGNY, éditeur des OEuvres de Piron, pourquoi se croyait fermement homme de lettres, XII, 272, à la note.

Rime (la) nous est venue des Provençaux ou des Maures d'Espagne, V, 65; essentielle aux langues modernes, 67; le chanson-

nier Thibault est le premier qui ait employé des rimes féminines, 68; le taleut du poëte est d'en faire disparaître l'uniformité, VIII, 415 et suiv.; comment il faut s'y prendre pour cela, ibid.; exemples de Racine et de Boileau, ibid.; c'est un défaut que de rimer souvent avec des épithètes, 421. On doit éviter de faire rimer une syllabe longue avec une brève, 450. Du temps de Boileau et de Racine, l'exactitude pour les yeux était suffisante; aujourd'hui elle est de nécessité, suivant Voltaire, pour Coreille, V, 457; sa richesse est surtout esentielle à l'ode, VI, 417. Il n'est pas permis de faire rimer le simple avec le composé, IX, 427. Les rimes en ote sont désagréables dans le style poétique, XII, 366.

Robespierre: on ne peut rien trouver de plus abject que ce nom, III, 461; son portrait, VIII, 20 et suiv.; et XIV, 483; qui a tué plus de monde que lui? V, 36.

Robinson. Idée de ce roman anglais, XIV, 268; J.-J. Rousseau conseillait de le mettre entre les mains des jeunes gens, ibid.

ROCHEFOUCAULD (LA): ce qu'il pensait de Sénèque, IV, 354, et à la note; ce que l'on doit penser de ses Mémoires de la Fronde, VII, 390. Modèle du style précis dans ses Maximes; facilité de ce genre, et pourquoi, 462; suivant Voltaire, c'est un livre original, 463, suivant J.-J. Roussean, un triste livre, ibid.; il n'y a presque qu'une seule vérité, suivant Voltaire, ibid.; examen et réfutation de quelques-unes des maximes de cet ourrage, 464 et suiv.

ROCHON DE CHABANES, auteur comique, XI, 638 et suiv. Idée de sa pièce d'Heureusement, ibid.; d'Hylas et Sylvie, 639; les Amants généreux, la Manie des Arts, le Connaisseur, 639; le Jaloux, 640; les Valets maîtres, le Sei-

gneur bienfuisant, 641.

Rodogune, tragédie de P. Corneille. Belle situation, dans cette pièce, qui efface les invraisemblances dont elle est remplie, I, 78; son examen, V, 281 et suiv.; Corneille la préférait à toutes les autres, ibid.; son cinquième acte prête beaucoup au spectacle et à l'action, X, 368; est la preuve que le manque de vraisemblance peut être réparé par l'effet théâtral, IX, 54.

Rogations (les): ces touchantes cérémonies sont observées encore dans les campagnes, XVI, 40.

Roi (le bon), attribut distinctif de Henri IV, VII, 132.

Roi de Cocagne (le), XI, 368.

Roi et le Fermier (le). Idée de cet opéra comique de Sedaine, XII, 388 et suiv.

Rois pasteurs (les). Idée de cet opéra de Voltaire, XII, 122.

Roland. Idée de cet opéra de Quinault, VI, 396. Voltaire avait une admiration particulière pour le quatrième acte, ibid.; mis en musique par Piccini, cut un succès complet, XII, 178; l'un de nos chefs-d'œuvre lyriques, ibid.

Roland furieux, poëme de l'Arioste, infiniment supérieur à la Pucelle, pourquoi, VIII, 214.

Rôles, dans le genre dramatique; il y en a où le poëte peut déployer toute sa force, et dans , d'autres ne mettre que de l'art, IX, 303.

ROLLIN, célèbre professeur de l'Université de Paris : hommage que lui rend l'auteur, V, 19.

Romains (les): il n'y avait chez eux que deux moyens d'illustration: les talents militaires et l'éloquence, III, 118.

Roman comique de Scarron. Idée de cet ouvrage, VII, 511.

Roman de la Rose: dans quel temps il a paru, et quel en est l'auteur, V, 69 et suiv.; et VII, 503.

Romans (les bons) sont l'histoire du cœur humain, VII, 503. Idée des plus anciens et des meilleurs, ibid. et suiv. Un bon roman doit offrir un eusemble régulier comme le drame, XIV, 257; les Anglais en ont mieux connu que nous la composition, ibid.; les romans sont les ouvrages dont les femmes sont le plus capables, XIV, 265.

Romances: quelle est cette espèce de poésie, V, 68.

Romanciers espagnols (les) out gâté long-temps notre théâtre, V, 55 et suiv.

Rome sauvée. Idée de cette tragédie de Voltaire, X, 228; fut, au rapport de Voltaire, plus applaudie dans sa nouveauté que Zaïre, 229; il n'y a point de comparaison à faire entre cette pièce et le Catilina de Crébillon, 230; la seule tragédie de Voltaire qui commence par un monologue, ibid.; citation de la scène entre Catilina et Cicéron, ibid. et sniv.; de celle entre Caton et Cicéron, 242. Idée du caractère de César par Cicéron, 243; citation de la scène entre César et Catilina, 245; entre Céthégus, Caton et César, 256 et suiv.; fut représentée dans la maison de l'auteur, où il joua le rôle de Cicéron, 265; observations sur le style, 269 et suiv.; a occasioné la critique de la tragédie de *Manlius*, VI, 218 et suiv.

Romulus. Idée de cette tragédie de La Motte, XI, 175 et suiv.

Rondeau, genre de poésie auquel s'était livré de préférence Malleville, poëte français, V, 113.

Ronsand, poëte français, a transporté dans notre langue les beautés des Anciens, V, 88; rien n'est plus froid que sa Franciade, ibid.; exemple de bonnes constructions poétiques qu'il a trouvées, 90 et suiv.; sa manie de faire des mots combinés, 91; peu s'en est fallu qu'il ne devint, de nos jours, le législateur de notre poésie, 95; était membre de la Pléiade française, 97; n'était pas en état de saisir le génie de sa langue, 50; a beaucoup abusé du style figuré, VIII, 131.

Roscius d'Amérie: Ciceron plaida pour lui sa première cause, III, 271 et suiv.

Rose (le Roman de la). Voyez Roman et JEAN DE MEUNG.

Rosière (Fête de la): ce qu'en pense l'auteur, VIII, 350; traité par Roucher dans son poëme des Mois, ibid.

Rosière de Salency (la). Idée de cet opéra comique de Favart, XII, 347 et suiv.

Rosser, auteur de l'Agriculture, poëme, VIII, 308. Quand il fut composé, ibid. Ne fait pas grande mention de Delille, 309. Dit que le poëme des Saisons de Saint-Lambert n'est pas un ouvrage didactique, ibid. N'a relevé son poëme d'aucun trait d'imagination, et s'est borné à rendre en mauvais vers français tous les travaux champêtres, 310; a exprimé très-elégamment

les objets les plus grossiers du labourage; morceau cité, 314; description d'une tempête, ibid.; le travail des vers à soie y est décrit avec art, 320; sa description du cheval, inférieure à celle de Delille, ibid.; peinture du coq, 321; précepte qu'il aurait dù observer dans l'exécution de son poëme, 323.

Rossignol (le), conte de Vergier, l'un de ses meilleurs, VII, 188.
Rotrou, poëte français dramatique, le meilleur avant Corneille: auteur de Venceslas, VI, 144.
Examen de cette pièce, ibid. et suiv.

Rouchen, poëte français. Ses principes erronés sur les peines de l'autre vie, VIII, 394; doit être pour cela renvoyé à son hėros, J.-J. Rousseau, 395; comme il nous représente la justice divine, ibid.; son opinion erronée sur l'ivresse des plaisirs, contredite par Epicare lui-même, 397; son affectation d'une prétendue philosophie a fait tons ses torts et ses malheurs, 399. Choix des meilleurs morceaux de son poëme des Mois, et leur examen, 438 et sniv.; ne peut soutenir le parallèle avec Louis Racine dans sa traduction des Prophéties d'Isaïe, 450; peut passer pour le Claudien français, 404; quel sobriquet l'abbé Arnauld lui donnait, 433, à la note; exemple de son harmonie à corne à bouquin, 408; de son harmonie à cloche pour carillon, ibid.; de son Hymne au Soleil, 409; avait certainement du talent pour l'expression poétique, 412; faux principe qu'il avait sur notre versification, 413; exemple d'enflure de son style, 416; ce qu'il disait de notre pocaie, 419; reproche qu'on lui fait d'employer des adverbes de six syllabes, ibid.; rime souvent avec des épithètes ridicules, 421; a mal imaginé de construire la machine de son poëme des Mois sur les Recherches conjecturales de Court-de-Gébelin, 400; aurait du laisser de côté les dissertations mythologiques de Pluche, Bailly et Boulanger, ibid.; revêt toute sorte de personnages sans changer de physionomie, 402 et suiv. Examen de la versification de son poëme des Mois, 405 et suiv.; aurait dû n'y pas faire mention du paganisme, ibid.; à quoi ressemble son harmonie, 408; enjambements vicieux, 409 et suiv. • Voyez les Mois.

Roué: étymologie de ce mot, XII, 293, et à la note.

ROULET (Du), auteur des paroles de l'Iphigénie en Aulide mise en musique par Glack, XII, 172. Idée de cette pièce, 209 et suiv.

ROUSSEAU (J.-B.), le premier des lyriques modernes, II, 166, à la note. Notice sur cet auteur, qui appartient plus au siècle de Louis XIV qu'au siècle dernier, VI, 408. Ses Psaumes sont ce qu'il a fait de plus parfait, 409; y a employé avec beaucoup d'art les différents rhythmes, 410, 421 et 419; et le plus fréquemment la strophe de dix vers de huit syllabes, 415; les chœurs de Racine ont plus d'onction que ses Psaumes, et pourquoi, 419; idée de son dixseptième, 421; fautes de style qui lui sont échappées, 423 et suiv. Ses Odes au comte du Luc, au prince Eugène, au duc

de Vendôme et à Malherbe, sont les vrais modèles de l'ode, 427; morceaux cités, 428 et suiv. Idée de l'ode sur la Bataille de Péterwaradin, 447; sur celle de la mort du prince de Conti et autres, 448; sur celle à la Fortune, 451; son analyse, ibid. et suiv.; morceau cité de l'ode à d'Ussé, 461; de celle à nne veuve et d'autres odes, 462; l'ode à M. dé La Fare est une des meilleures, 464. Idée de ses Cantates, genre de poésie qu'il a inventé, ibid. Il a excellé dans l'épigramme, 465. Idée de ses Epîtres, 466 et sniv.; celle à Marot, 473 et suiv.; celle au comte de Bonneval, mauvaise en tout point, 474; celle à Rollin également, ibid.; morceau cité, ibid. et suiv. L'épître à Racine le fils est une espèce d'homélie, 478; morceau cité, ibid. Son Epître à Thalie; ce que l'on en dit, 479 et suiv.; morceau cité, ibid.; celles au comte du Luc, au père Brumoy et aux Muses, 480; morceau cité, ibid. et suiv.; celle au père Brumoy est toute contre Voltaire, 484. Il a rétrogradé jusqu'au seizième siècle dans les Allégories, V, 87; ses allégories sont pourtant d'un style moins inégal et moins incorrect que ses épitres, VI, 485 et suiv. Il a donné le Caprieieux, comédie qui n'a pas eu de succès, 486. Le Flatteur en a eu queique peu dans sa nouveauté, et point à la reprise. Idée de cette pièce, ibid. Ses Odes et ses Cantates ont fixé sa place parmi nos grands poëtes, 489. On lui a donné trop gratuitement le titre de prince de la poésie française, ibid. Son opis mion sur la tragédie d'OEdipe

de Voltaire, IX., 2. Il était dans l'opéra plus loin de Danchet, que La Motte n'était loin de lui dans l'ode, XII, 11; ses pièces de la Toison d'or et de Vénus et Adonis en sont la preuve, 12. Ce qu'il dit sur le poëme épique, VIII, 161; éloge qu'il fait du poëme de *la Ligue* de Voltaire, 163 et suiv. Il a ramené la poésie à son véritable esprit, V, 140. Il a effacé tous les poëtes lyriques de son temps, XIII, 1 et suiv. Il s'est chargé de défendre le bon goût en littérature, et la cause de la poésie contre l'opinion de La Motte et autres, 22. Son Epigramme contre l'Iliade de La Motte, 23; comparaison d'une strophe d'une de ses *Odes* avec une autre de La Motte, 40 et suiv. Citation d'une de ses Epigrammes contre le même, 42; d'une autre contre le même, 50. Exemple sublime tiré d'une de ses Odes, 124.

Rousseau (J.-J). Idée de cet homme célèbre, XVI, 314 et suiv.: quelle est, suivant lui, la véritable égalité parmi les hommes, ibid. et suiv.; son système sur l'inégalité des conditions, 315 et suiv. Précis de sa vie, 319 et suiv.; haïssait naturellement les grands, ibid.; méprisait l'état d'anteur, 320 et suiv. Causes de l'engouement qu'il a excité, 323; ce qu'il dit des femmes, 327 et suiv. Idée de ses Confessions, 328 et suiv. Il fut bientôt apprécié par les Anglais, 330; les méprisa à son tour, 331. Ses paradoxes sur l'isolement de l'homme et sur sa perfectibilité, 339 et suiv. Sa Lettre sur la musique a pour base un paradoxe, 344. Idée de son Discours conere les arts et les sciences, ibid. et suiv.; réfuté par Stanislas, roi de Pologne, 33z; de sa Lettre cantre les spectacles, réfutée par d'Alembert, ibid.; de son Dictionnaire de musique, 345 et suiv.; de sa Nouvelle Héloise, ibid.; ce que Voltaire pensait de cet ouvrage, 346; de son Emile, et du bien que cet ouvrage a procuré, 346 et suiv.; de son Contrat social, 348; de ses Lettres de la Montagne, 349; sur l'Imitation théâtrale, sur la Paix perpétuelle, et sur l'Economie politique. Il mérite généralement d'être lu, ibid.; est un de nos plus grands prosateurs, et a le mieux imité Sénèque et Montaigne, 350; a fait une Lettre sur la Providence, adressée à Voltaire, 349. Sa comparaison avec Richardson, XIV, 279 et suiv. Il ne faut pas regarder *Emile* comme un roman, 282. Il a composé, sous le titre de Confessions, des Mémoires de sa vie, où il a maltraité plusieurs personnes, et plus encore lui-même, XVI, 351. Idée de son Devin du village, XII, 93 et suiv. Il était plus naturellement sensible que penseur, 94; ne pardonne pas à nos philosophes modernes d'avoir sappé l'un des plus grands appuis de l'ordre moral et social, en niant les peines de l'autre vie, VIII, 395; son absurdité d'attribuer aux gouvernements du monde les. maux et les crimes des hommes plutôt qu'à leur méchanceté, XVI, 197; pourquoi son influence a été plus puissante avant la révolution que celle de Montesquien, XV, 60; a basé son Contrat social sur le gouvernement civil de Locke, ibid.;

notre révolution l'a divinise, ibid.; différence entre lui et Montesquien, 61; était fait pour les révolutionnaires, 70; a été l'un des plus puissants mobiles de notre révolution, 114; sa politique avait fasciné toutes les têtes des jeunes seigneurs nommés à l'Assemblée constituante, XIV, 479; célèbre pensée de cet écrivain sur la probité et sur la vérité, XVI, 112. Il a produit une espèce de scandale en imprimant que nons n'avons point de musique, XII, 159. Imitation d'un morceau cité de lui contre l'usage de manger la chair des animaux, qu'il avait lui-même tiré de Plutarque, VIII, 331. Son sentiment sur la scèue du second acte de Mahomet dans sa Lettre sur les spectaeles, IX, 407; erreur et contradiction dans sa manière de penser sur un autre rôle de la même tragédie, ibid.; a fait l'éloge du style d'Helvétius, et a refusé d'écrire contre lui, XV, 472. Fureur indécente avec laquelle Voltaire le poursuit dans son poëme de la Guerre de Genève, VIII, 220; Roucher nous offre, dans son poëme des Mois, en Janvier, son apothéose, 385. Il est réfuté par Mirabeau sur ce paradoxe, que la corruption humaine vient de la société, XIV, 434.

Roxas, poëte dramatique espagnol, auquel Rotron a emprunté le sujet de la tragédie de Venceslas, II, 104; VI, 144 et suiv.

Rox, poëte français, a donné l'opéra de Callirhoé, une des meilleures pièces dans ce genre, XII, 47. Sa Sémiramis vaut mieux encore, ibid.; Philomèle, Bradamante, Hippodamie, Créuse, bien inférieures, ibid. Idée des Eléments et du Ballet des Sens, ibid. Il est dur et plat dans ses vers de toute mesure, ibid.; n'avait pas profité du plan de la Sémiramis de Crébillon, 56; Voltaire a profité du sien, ibid. Rua (le père La), jésuite: on lui attribue la comédie de l'Andrienne, imitée de Térence, VI, 328

(Voyes. Banon); oe qu'il dimit au sujet de Fléchier, VII, 328. Ruisseau (le), idylle de madame Deshoulières. Idée de cette pièce, VII, 208.

RULLUS, tribun du peuple, voulait faire revivre la loi agraire du temps de Cicéron, III, 55. Cicéron le combat et fait annuler cette loi, 56.

S.

Sablière (madame de La): ce qu'elle diseit à La Fontaine, VII, 137. Les madriganx de son mari sont d'une galanterie aimable, et ont même quelquesois l'expression de la sensibilité, 226. Sabots (les), opéra comique de

Sedaine: citation d'un joli couplet, XII, 405.

SACCMINI, l'un des plus célèbres compositeurs italiens de ce siècle, a travaillé sur des paroles françaises coupées à l'italienne, XII, 175; a mis en musique l'opéra de Dardanus; ce qu'on en die 80

Sanozar a fait revivre de nos jours l'élégance de l'antique latinité, V, 36.

SAINT-AMAND, poëte français, auteur du Moise sauvé des eaux, poème épique; jugement qu'on en porte, V, 131; n'était pas dépourvu de talents, 138.

Saint-Domingue. Prédiction des malheurs qui sont arrivés dans cette colonie par le fait des Noirs, XVI, 287 et saiv.

SAINT-EVREMOND. Sa prodigieuse réputation, pourquoi aujourd'hui perdue, VII, 490; sa prose meilleure que ses vers, ibid.; avait figuré dans la politique, ibid.; peut être encore lu avec plaisir, 492. Idée de son style, 493; il y a beaucoup de oboses bien pensées dans ses Considérations sur les Romains, comme dans ses Dissertations morales et politiques, ibid.; pourquoi n'est plus lu aujourd'hui, ibid.; ses comédies sont dénuées de toute apparence de comique, ibid.; ce que Bayle disait de lui, 494; passage sur la Vieillesse, 495; sur les Femmes, 497; Voltaire a mis en vers quelques unes de ses idées, 499; ce qu'il dit d'Alexandre, 500; préférait la mort de Pétrone à celle de Caton, II,

SAINT-FOIX, auteur comique. Idée de cet auteur, XI, 394; de sa comédie intitulée l'Oracle, ibid.; des Graces, ibid.; ce qu'il dit de Corneille et de Racine dans ses Essais historiques de Paris, VI, 110.

SAINTE-GARDE. On ne lit plus sa Défense des beaux-esprits, VII, 71.

SAINT-GELAIS, poëte français, est, de tous les auteurs de la même époque, celui qui s'est approché le plus près de Marot, V, 87;

- a traduit la Sophonisbe du Trissin, 166.

SAINT-GENIEZ, auteur français, qui a écrit en latin des épitres et des satires que Boileau est accusé faussement d'avoir pillées dans son Art poétique, VII, 75.

SAINT-Just. Anecdote du moine de ce couvent dont Fénélon a fait un dialogue, VII, 444.

SAINT-LAMBERT. Son poëme des Saisons bien supérieur à celui de Bernis, intitulé les Quatre Saisons, VIII, 239; et à celui de Thompson, 451; idée de ce poëme, 294 et suiv.; éloge de cet ouvrage, ibid. et suiv.; exemple d'harmonie imitative, 303; moins bon versificateur que Delille, 305; mais sa manière plus grande, 306; ce qui manque à son poëme, 307; citation de la description d'une tempête, 316 et suiv.; critiqués mal à propos, et pourquoi; 319; a éprouvé des mortifications à capse de Gluck, 325; a parle de la convalescence dans son poëme des Saisons, 349. Il a composé des Mémoires historiques sur la vie d'Helvétius, mis en tête d'un ouvrage posthume de cet auteur, XV, 321.

Le Moine, jésuite; ouvrage où il y a beaucoup d'imagination, V, 137 et suiv.; exemples de l'enflure de sa diction, 139 et suiv.; La Motte le mettait audessus de l'liade, et pourquoi, I, 220; il y a quelques étincelles de génie, 221.

Saint-Malc, titre d'un poëme que La Fontaine composa par esprit de pénitence, peu de temps avant sa mort, VII, 178.

-SAINT-MARC, commentateur de

Boilean, veut toujours lui donner tort, VII, 53.

Saint-Nicolas (la), fête solennelle à conserver dans les universités, XVI, 363.

SAINT-PIRRE (l'abbé de). Beau trait de bienfaisance de cet éprivain envers Varignon, cité dans les Eloges de d'Alembert, XIV, 222; ce qu'il dit sur les gens de lettres, 223; quel était sou vœu à leur égard, 224.

SAINT-RÉAL. Reproche qu'on peut lui faire sur sa Conjuration de Venise, VII, 376; ce qu'on doit penser de sa Conjuration des Gracques, 377; de ses Considérations sur Antoine et Lépide, 378; ce qu'il dit d'Auguste est peu exact, ibid.; ses Traités historiques ne sont pas dignes de lui, 379; idée de son style, 380; esprit plus solide que Saint-Evremond, ibid.

Saisons (les), poëme de Saint-Lambert. Reproche injustequ'on lui a fait, VIII, 294; son éloge, 298 et suiv.; exemple d'harmonie imitative, 303; le chant de l'Hiver, le plus varié des quatre, 304; celui de l'Eté le plus riche en poésie, ibid.; la versification moins variée que celle de la traduction des Géorgiques par Defille, 305; ce qui manque à ce poëme, 307; supérieur à ceux de Thompson, de Rosset et de Roucher, ibid. et 451; depuis la Henriade, est un des poëmés qui a fait le plus d'honneur à notre langue, 307; Rosset dit que ce poëme n'est pas un ouvrage didactique, 30g. (Voyez SAINT-LAMBERT. )

Saisons (les Quatre), poème du cardinal de Bernis. Idée de cet ouvrage, VIII, 239; sobriquet que Voltaire donnait au cardinal à ce sujet, 240; a été éclipsé par celui de Saint-Lambert, ibid.

SALLUSTE, historien latin. Quintilien le compare à Thucydide, IV, 10; parallèle entre lui et Tite-Live, ibid. et suiv.; perte que l'on a faite d'une partie de ses ouvrages, 12 et 16; s'était proposé Thucydide pour modèle, 14; reproche que lui faisait Tite-Live, 15; jugement d'Aulu-Gelle sur cet auteur, ibid.; il ne faut pas croire ce que disait de lui un certain Lénas, 16; eut pour maître Prétextatus, ibid.; dut sa fortune à César, 21; Martial l'appelle le premier des historiens romains, 17; caractère de son style, ibid.; sa morale inférieure à celle de Tacite, 18; son silence sur plusieurs faits à la gloire de Cicéron, ibid. et suiv.; déréglement de ses mœurs et de sa conduite, 20; amassa des richesses immenses dans son gouvernement de Numidie, 21; a excellé dans les portraits, VIII, 114. Idée de la traduction de cet auteur par le président de Brosses, XIV, 238 et suiv.

Samson, opera de Voltaire, XII, 94; ne fut jamais représenté, 122; Rameau se servit de la musique qu'il en avait faite pour l'opéra de Zoroastre, ibid.

Sanction: définition de ce mot par Diderot, XVI, 105.

SABNAZAR a fait revivre, dans son temps, l'élégance de l'antique latinité, V, 36.

Sans-culottisme (le pur): ce que c'était dans la révolution, XIV, 504.

SAPHO, poëte lyrique grec, dont il ne nous reste que peu de vers, II, 151; ce qu'en dit Horace, ibid.; Boileau les a imités, ibid. Notice très-intéressante sur cette eélèbre poëtesse qui a été imparfaitement connue de l'auseur de ce Cours, 349, Appendice.

SARRAZIN, poëte français, inférieur à Racan et à Maynard, V, 111 et suiv.

Satire: signification, étymologie et définition de ce mot, II, 176.

Satire, genre de poésie grecque dont il ne nous reste aucun monument, I, 59; ce qu'il était, *ibid.;* idée de l'ancienne, II, 176; c'était une espèce de drame noté chez les Romains, XV, 181; a fait de grands progrès sous la plume de Régnier, V, 129 ; ce qu'elle est en littérature et en morale, VII, 32; sentiment de M. Arnauld sur cet objet, VII, 34; suivant J.-B. Rousscau, le poëme épique ne doit pas être traité comme cette sorte de poésie, VIII, 161; ses mauvais effets lorsqu'elle se mêle à la critique, XV, 122.

SAUNDERSON, célèbre aveugle, professeur de mathématiques à Cambridge, XVI, 61; son histoire fait partie de la Lettre sur les Aveugles, de Diderot, ibid.; ses dernières paroles, 81.

SAURIN, poëte dramatique français.
Idée de sa pièce d'Aménophis,
XI, 231; de la tragédie de
Spartacus, 243 et suiv.; de
Blanche et Guiscard, ibid. et
255; de sa comédie des Mæurs
du temps, 374; de sou Béverley,
445 et suiv. L'Anglomanie, comédie; idée de cette pièce, 374.
Le Complaisant, comédie en cinq
actes; idée de cette pièce, ibid.
et suiv.

SAUSSURE (de) a démontré dans ses ouvrages la certitude de la création du monde et du déluge universel, XV, 15.

Savetier et le Financier (le). Anu-

lyse et citation de cette fable de La Fontaine, VII, 146 et suiv. Savetier (le), opéra comique mis en musique par Philidor, XII, 163.

Scaramouche, personnage de l'ancien théâtre italien, XII, 263; V, 57.

Scarmentado. Idée de ce roman de Voltaire, XIV, 284.

Scarron, est le héros du genre burlesque. Idée de son Roman comique, VII, 511; le style a du naturel, ibid.; son Virgile travesti est du plus mauvais genre, ibid.; ses deux pièces de Jodelet et de Don Japhet d'Arménie sont indigues de la scène française, 512.

Scepticisme: ce qu'en dit Diderot, XVI, 42.

Scévole, tragédie de Du Ryer: succès qu'elle eut, et ce qu'en pensait Saint-Evremond, VI, 161; examen de cette pièce, 162 et suiv.; vers que Voltaire en a imités dans son OEdipe, IX, 30.

Scipion-Emilien passe pour avoir en avec Lélius quelque part aux Comédies de Térence, II, 125 et 198; tous ceux qui ont mis en scène ce héros ont totalement échoué, XI, 304.

Scupéry, auteur du poème épique d'Alaric. Jugement qu'on en porte, V, 132; morceau cité, ibid.; dans son jugement sur le Cid, était aveuglé par la haine, 197; censeur impudent de Corneille, 293.

Scupéry (mademoiselle de). Ce que dit Voltaire à son sujet, VII, 504; Boileau a apprécié ses romans à leur juste valeur, VII, 41.

Sculpture (la), art moins difficile que la poésie, XIII, 11.

Scythes (les), tragédie de Voltaire. Idée de cette pièce, X, 381; n'a eu que trois ou quatre représentations, ibid.; a les mêmes défauts qu'Olympie, ibid.; son dénoûment est tout près du burlesque, 387. Idée de son style, ibid.

Seau enlevé (le), poëme héroïcomique par Tassoni, et qui ne peut, dans aucune de ses parties, être comparé au Lutrin, VII, 61.

SECURDUS, Romain du temps de Cicéron, qui cultivait les lettres, III, 419.

Sedaine, auteur dramatique, a soutenu l'opéra comique dans son origine, XII, 258. Notice sur sa vie et ses ouvrages, 373 et suiv. N'avait fait aucune espèce d'étade, 374; ne peut aucunement entrer en comparaison avec Favart, 373. Auteur du Diable à quatre. Citation d'un couplet chanté par Margot, 376. Idée de la pièce intitulée On ne s'avise jamais de tout, ibid. et sniv.; du Magnifique, 379 et suiv.; de Rose et Colas, 381. Péchait par ses vaudevilles, ibid.; avait la prétention d'ètre un peu philosophe, 386. Idée du Roi et le Fermier, 388 et suiv.; doit tout à Monsigny dans cette pièce, ibid. Idée du Faucon, 390; de la Reine de Golconde, 391 et 412; d'Aucassin et Nicolette, 393; analyse <sup>3</sup> et examen du *Déserteur*, 396 et suiv.; de Richard-Cœut-de-Lion, 407 et suiv.; l'opéra des Subots, 405; idée de la pièce intitulée le Comte Albert, 408; du Jardinier et son Seigneur, 410; d'Amphitryon, 412; de l'opéra. de Barbe-Bleue, ibid. et suiv. Idée de sa comédie du Philosophe sans le savoir, XI, 447 et suiv.; de la Gageure imprévue, 448. Il est supérieur à Marmontel; en quoi, XII, 506.

Séducteur (le), comédie du marquis de Bièvre. Examen de cette, pièce, XI, 628 et suiv.

SEGAUD, célèbre prédicateur du second rang, au dix-huitième siècle, XIV, 33 et suiv. Idée de son éloquence, et citation de quelques morceaux de ses sermons, 34 et suiv.

SEGRAIS, poëte français, s'est distingué dans le genre de l'églogue, VII, 198; morceau cité de sa première églogue, ibid. et suiv.; de la seconde, 200 et suiv. Pourquoi a été loué par Boileau au préjudice de madame Déshoulières, 204.

Seigneur bienfaisant (le), opéra de Rochon de Chabanes: ce qu'on en dit, XI, 641.

Sel: suivant Voltaire, il y a plus de sel que de graces dans les écrits de Boileau, VI, 24; Fontenelle appelait l'ancien théâtre italien le grenier à sel, XII, 541.

SELIM: nom sous lequel est désigné le maréebal de Richelieu dans les Bijoux indiscrets de Diderot, XVI, 7.

SÉLIS, professeur de l'Université de Paris, a donné une excellente traduction de Perse, II, 217; est auteur de la Relation de la mort et de la confession de Voltaire; comme il a caractérisé dans cette facétie Le Franc de Pompignan, XIII, 196.

Sémélé, opéra de La Motte. Idée de cette pièce, la meilleure en ce genre après celles de Quinault, XII, 33 et suiv.

Sémiramis, tragédie de Voltaire,

X, 63; parti que Voltaire a tiré de sa tragédie d'Eryphile pour composer celle-ci, 70; examen de cette pièce, ibid. et suiv. Citation de différents morceaux du beau caractère de cette princesse, 81 et suiv.; le quatrième acte est l'un des plus tragiques que Voltaire ait mis sur la scène, 89; en faisant cette pièce il travaillait encore à Oreste, 91. Citation d'un morceau qui peint ' le curactère du grand prêtre Oroès, 92; la pompe du spectacle aussi auguste que celle d'Athalie, 94. N'inspire pas autant d'intérêt qu'Iphigénie, et pourquoi, 96 et suiv.; l'intérêt ne commence guère qu'au quatrième acte, 97; le spectre d'Hamlet produit plus d'effet que celui de Sémiramis, 100; comme il soutient le second et le troisième acte dépué d'action, 103. Le style n'en est pas aussi pur que celui de *Mérope* , 105 ; à sa première représentation fut accueillie d'une grande cabale, ibid.; bou mot de Piron à ce sujet, 100; a été mise à sa place par le talent de Le Kain, ibid.; observations sur son style, 107.

Sémiramis, tragédie de Crébillon, XI, 117; idée de cette pièce, ibid. et suiv.; abandonnée depuis trente ans, a été tirée de l'oubli par celle de Voltaire, X, 105.

Sémiramis, opéra de Roy, XII, 163. Examen de cette pièce, 56 et suiv.

Sánacá, poëte français: ses deux contes de la Confiance perdue et de Camille ont suffi pour lui douner un rang parmi les poëtes, VII, 193. Idée du mérite de ces deux pièces, et citation de quelques morceaux, 194. Son poëme des Travaux d'Apollon

offre des morceaux bien travaillés. Idée de cet ouvrage, 195: Sánkous, philosophe latin. Notice de cet auteur, IV, 215; ses œuvres, traduites par La Grange, 217, à la note. Extrait de ses Lettres à Lucilius, 218 et suiv.; reproche qu'on lui fait d'être de la basse latizité, 220. Idée de son style et de sa morale, 222 et suiv.; a le ton de prédicateur, ibid.; dit que le bien ou les vertus sont corporels, 235 et suiv.; queiques-unes de ses subtilités révoltantes, 238 et suiv.; n'a écrit que sur la morale, 240; mis au-dessus de Platon et de Cicéron par l'éditeur de la traduction de La Grange, 243; cette opinion rétorquée, ibid. et suiv. Idée de ses Questions nasurelles, 246; ne doit pas être mis à côté d'Aristote ni de Pline pour cet ouvrage, 247; où l'éditeur de la traduction par La Grange a-t-il vu dans Sénèque son incommensurable supériorité sur Platon et Cicéron ? 258 et suiv.; choix de quelques-unes de de ses pensées, 263 et suiv. Morceau sur la douleur, 269; différence qu'il y a entre le Phédon de Platon et la manière de Sénèque, 274 et suiv.; est plus déclamateur que philosophe profond, 270 et 275; exemple, 278 et suiv.; exemples de ses sophismes, 294 et suiv. Idee de son Traité de la Colère, 303 et suiv.; ce qu'en pensait Diderot, 308; sentiment de La Mothe-Levayer et de Montaigne, 321 et suiv. Diderot présère ses Traités à ses Lettres, 326. Semiment de Bayle sur Cicéron et sur lui, 327. Opinion de Quintilieu, 329. Dryden a fait un parallèle entre lui et Plutarque, qui n'est

pas à l'avantage du premier, 342; jugé par Diderot, ibid. et suiv.; retractation de ce jugement, 343 et 344; était grandement hypocrite, 354 et suiv. Son ouvrage intitulé Consolation à Polybe, 356 et 376; idée de cet écrit, 377 et suiv.; sa fin, 387 et suiv.; a fait usage des portraits jusqu'à l'abus, VIII, 114. Morceau eité de cet auteur, d'où Corneille a tiré le sujet de sa tragédie de Cinna, V, 236 et suiv.

Sénèque, auteur du troisième age des lettres chez les Romains. III., 465; plusieurs savants ont prétendu qu'il était le même que Sénèque le philosophe, II, 50; le seui tragique latin dont nous ayons des pièces, ibid.; titres de ces pièces, ibid.; qui ne sont pas sans mérite, 51. Racine a beaucoup prosité de l'Hippolyte, qui est la meilleure tragédie de Sénèque, ibid., et V, 529 et suiv.; il a porté dans cette pièce le principal iutérêt súr la mort d'Hippolyte plutôt que sur la passion de Phèdre, V, 529; traduction du morceau de la déclaration d'amour de Phèdre à Hippolyte, 531.

Sens. Diderot disait qu'nn sixième sens nous ferait trouver notre morale imparfaite, XVI, 63.

Sens (les), opéra ballet par Roy, XII, 47. Idée de cette pièce, et citation de quelques morceaux, 62 et suiv.

SENSARIC (le père). Idée de ce célèbre prédicateur du dix-huitième siècle, XIV, 32.

Sensations (Traité des). Ce que l'on doit penser de cet ouvrage de Condillac, XV, 201 et suiv.

Sensibilité physique. Ce que c'est,

suivant Helvétius, XV, 326 et suiv.; 336 et suiv.

Sentiment de l'Académie sur le Cid, ouvrage de Chapelain. Mérite de cette critique, V, 197. Ce qu'en pensait le cardinal de Richelieu, 198.

Sentiments de Cléante sur les entretiens d'Ariste. Quel en est l'auteur, VII, 534. Le seul livre polémique après les Provinciales, ibid.

Sentir. Il existe un rapport naturel et presque infaillible entre la manière de s'exprimer et celle de sentir, XI, 79.

Sept chefs devant Thèbes (les), tragédie d'Eschyle. Idée de cette tragédie, et traduction en vers de quelques morceaux, I, 299 et suiv. Longin, en parlant des peintures vives que les grands poëtes de la Grèce ont faites des objets, a puisé ses exemples dans cette tragédie, 110.

Septembre 1792. Les cruautés exercées à Paris, les journées des 2 et 3 de ce mois, ont été plus atroces que celles qu'exerça Clodius à Rome, III, 366.

Sérénade (la), l'une des premières productions de Regnard, est une espèce de croquis dramatique, VI, 358.

Sermon (le) est une des principales fonctions du sacerdoce, VII, 333. Sermon qui opéra une conversion, XIV, 126, à la note.

Sertorius, tragédie de Corneille. Le caractère du héros de cette pièce est dégradé, ainsi que celui de Pompée, V, 304.

SERVAN, oélèbre avocat-général du dix-huitième siècle. Son plai-doyer dans la cause d'un religionnaire, XIV, 14, et à la note. Servaute maîtresse (la), opéra de

Servaute maîtresse (la), opéra de Beauran, XII, 163.

SERVIUS SULPITIUS, jeune Romain du temps de Cicéron, de la plus grande espérance pour les lettres, III, 121.

Sévarambes, peuple imaginaire sous un gouvernement fictif, XVI, 224.

Séviené (madame de). Vers à sa louange, VII, 526. Ses Lettres méritent de passer à la postérité, 525. Il y a beaucoup de goût dans son style, et fort peu dans ses jugements, 528; preuves de cela envers Racine, 529. Reproche injuste qu'on lui a fait, ibid. Ce qu'elle dissit au sujet des peintures guerrières, VIII, 85.

SEXTIUS, Romain accusé de violence par Clodius, et défenda par Cicéron, III, 365 et suiv.; morceau cité de sa harangue, 368, 369 et suiv.; fut absous, 374.

Sganarelle. Idée de cette comédie de Molière, VI, 244; Visé la regardait comme la meilleure de son auteur, 266.

SEAFSTESBURY, philosophe anglais.
Pope a développé ses idées, I,
10; XVI, 3.

SHARSPRARE, auteur tragique anglais, ne connaissait pas, dit-on, les règles de l'art , I , 5 ; avait cependant beaucoup lu, 6. Ses pièces choquent par leur invraisemblance, 68; et V, 45. Défaut du caractère qu'il a donné à César, IX, 298 et 309. Le spectre qu'il fait paraître dans sa tragédie d'Hamlet produit plus d'effet que celui de Sémiramis, X, 100. Obstination des Anglais sur le sentiment qu'ils ont de cet auteur, XII, 144 et suiv. Sentiment de Pope, 145; celui de madame de Montaigu, ibid.

Shereock: son ouvrage des Témoins de la Résurrection, et beaucoup d'autres, ont assuré

à l'esprit anglais la palme dans la lutte du christianisme contre l'incrédulité, XV, 18 et suiv., et à la note.

Siècle (le dix-septième), qualifié de siècle du génie, de grand siècle, XV, 5. Quel nom a pris le dixhuitième, 6; dans ce dernier, la comédie n'a pas été aussi heurense que la tragédie, XI, 292; et XII, 5; ce que Bernis écrivait à Voltaire sur la vanité de son siècle, 7. Ce siècle a plus cherché à être novateur, qu'il n'a réussi à servir de modèle, *ibid.* Siège de Calais (le), roman, XIV,

264.

Siège de Calais (le). Idée de cette tragédie de de Belloi, XI, 272 et suiv.; bons mots du maréchal de Noailles et de Champfort sur cette pièce, 275.

Silius Italicus, poëte du troisième âge des lettres chez les Romains, III, 465. Idée de son poëme, plutôt historique qu'épique, de l'Italie délivrée, I, 251.

Silvain, auteur d'un Traité du Sublime: quelle définition is donne du sublime dans cet ouvrage, I, 99.

Silvain. Idée de cet opéra comique de Marmontel, XII, 165; XIII, 480. Il y a dans cette pièce un duo qui passe pour un des plus beaux morceaux d'expression dont notre musique théâtrale paisse se glorifier, XVI, 344.

Silvie, tragi-comédie de Mairet. Idée de cette pièce, V, 177.

Simonide, poëte lyrique grec, dont il ne nous reste presque rien, II, 151; son épisode de Castor et Pollux; preuve de son génie, et pourquoi, VI, 426.

Société du cabinet vert : ce que c'était, VIII, 262; on a prétendu que Gresset y avait pris

les traits les plus saillants de son Méchant, ibid. — des amis des Noirs: le bel ouvrage qu'elle a fait! XVI, 287. — des Fenillants : ce qu'elle . était, XIV, 498; nom qu'elle prit dans la snite, ibid.

Sociétés populaires : maux qu'elles ont causés, XIV, 489 et suiv.; la France en comptait autant qu'elle avait de communes, 502 et suiv.

Socratz, philosophe gree, dont on n'a que quelques lettres, IV, 74; avait mis en vers les Fables d'Esope, ibid., à la note; il sit aux sophistes de son temps une guerre opiniâtre, 113; ses belles idées sur la pensée de la mort, 131; son apològie par Platon, 127.

Soirée des Boulevards, opéra comique de Favart, XII, 354; a eu une suite sous le titre de Supplément à la Soirée des Boulevards, 355.

Solon (le vieux), orateur grec : ce qu'en dit Cicéron, III, 165.

Somnambule (le). Idée de cette petite pièce du comte de Caylus, XI, 371.

Sonnet, espèce de poésie, V, 126 et sniv.; o'était le genre de Malleville, poëte français, 113; notice des plus beaux, 124 et suiv.; — de Dapkné, par Fontenelle; idée de cette pièce, 128, et VII, 224.

Sophie de Vallière, roman de madame Riccoboni, XIV, 267.

Sophistes: Platon leur fit une guerre opiniâtre, IV, 113; anecdote à leur sujet, 115. Ironie maniée contre eux avec art par Socrate, 121; leur portrait, XVI, 116 et suiv.

Sornocze, poëte dramatique grec, I, 389; il ne nous reste de lui. que sept tragédies, 330 et suiv.; avait assurément du génie, 16. Sen OEdipe, balancé et surpassé même par celui de Voltaire, IX, 2, 17, 29. Il y a des longueurs dans cette pièce, 17. Beauté de la scène où OEdipe reçoit les adieux de ses enfants, 22. Il faisait paraître sans serupule sur la scène les divinités et les ombres, X, 98. C'est de son temps que la tragédie a été portée à son plus haut degré de splendeur, I, 62,

Sophonishe, du Trissiu, est la première tragédie composée suivant les règles d'Aristote, V, 44. Saint-Gelais, poëte français, l'a traduite, 166.

Sophonisbe, de Mairet. Ce qu'on en dit, V, 56. Idée de cette tragédie, 170 et suiv.

Sephonisbe. Voltaire a voulu tenter ce sujet, déja traité sept fois avant lui, V, 170 et suiv. Idée de cette pièce, X, 391 et suiv.; manière dont elle fut accueillie, 396.

Sorbonne (Société de): nom qu'on lui a donné autrefois, XV, 104. Sottise sterling: ce que cela veut dire, XVI, 67.

Sourd (le): sa morale, suivant Diderot, est différente de la nôtre, XVI, 62, et à la note.

Soundant (le marquis de) a, le premier, fait représenter des opéra, et, entre autres, la Toison d'or de P. Corneille, VI, 364.

Spartacus, tragédie de Saurin, XI, 243. Idée de cette pièce, 244 et suiv.

Sparte. Idée du gouvernement de cette ville, XVI, 227 et suiv.

Spectacles: il y avait à Athènes un archonte chargé de leur direction, I, 62 et suiv. Sont contraires à la loi de Dieu et réprouvés par J.-J. Rousscau, XIV, 83. La raison et la décence les interdisent aux jeunes personnes, XII, 302, à la note. Ce que les monstres de notre révolution dissient contre eax, et l'empire que ces monstres exercaient dans nos théâtres, VIII , 35. Faqte que le gouvernement français a faite en tolérant les petits spectacles, XII, 150. Le spectacle est le troisième moyen d'intérêt dans le genre dramatique, suivant Aristote, I, 75 et suiv. Nos premiers grands maitres l'ont beaucoup négligé dans la tragédie, X, 368.

Sprnosa: ce qui a le plus contribué à sa réputation, et ce qu'en dit Buyle, VII, 423.

STACE, poëte du troisième âge des lettres chez les Romains, III, 465. Sujet et idée de sa Thébaïde, I, 252 et suiv.; a joui d'une grande réputation à Rome, de son vivant, saivant Martial, 253 et suiv.; dans quel temps il vivait, ibid.

STANYAN, auteur anglais d'une Histoire de la Grèce. Idée de l'ouvrage et de sa traduction française par Diderot, XVI, 3.

Srésichore, poëte lyrique grec, dont il ne nous reste rien, II, 151.

Stilicon, tragédie de La Grange-Chancel, XI, 161.

Stoiciens (les), philosophes grees, étaient plus ou moins sophistiques, IV, 124.

Style; en quoi consiste sa perfection, et ce qui en fait le premier mérite, selon Voltaire, VIII, 134; sans lui, on ne peut être grand poëte, XI, 146. Son intérêt rachète souvent, chez Voltaire, ce qu'il y a de moins parfait dans d'autres parties de ses

onvrages, VI, 421; --- dramatique : combien ses nuances sont délicates, IX, 249; — figuré: nos premiers poëtes héroïques sont tombés dafis l'abus de ce style, et pourquoi, VIII, 132; --- exemple de Brébeuf et de Saint-Amand, ibid.; — sublime: ce que c'est, 78; l'épopée doit être de ce style, ibid.; exemples de différentes espèces de sublime qui existent dans la Henriade, 94 et suiv. Ciceron s'est attaché particulièrement à l'élégance du style, et pourquoi, III, 265; ainsi que Démosthènes, qui faisait des reproches à ce sujet à ses concitoyens, 260 et suiv. Personne n'a possédé plus éminemment l'harmonie de style que Bossuet, VII, 302; Racine a su embellir le-sien des mots les plus communs qui faisaient image dans les Psaumes, II, 260 et suiv.;—réfugié : ce que l'on entend par là, VII, 387.

Sublime d'images : ce que c'est, VIII, 90; — de style : exemple qu'on en donne, I, 94 et suiv.; sa définition par Boileau, La Motte, Silvain et Saint-Marc, éditeur de Boileau; Rollin et La

Brayère, 97 et suiv.

Sublime (Traité du), par Longin, auteur grec. Analyse de cet ouvrage, et différeuts exemples du sublime, I, 85 et suiv.; peut se rencontrer dans le silence, 87; sa définition, ibid.; ne peut être trop défini, 91 et suiv. Cécilius, rhéteur latin, avait donné un Traité sur ce sujet, qui est entièrement perdu, ibid.

Suérone. Jugement qu'on porte de ce biographe latin, IV, 42.

Suicide: ce que dit Socrate à ce sujet, IV, 137 et suiv.; ce qu'en dit Pline le jeune dans une de ses Lettres, III, 495 et suiv. Il a été un temps en France, où c'était faire preuve de philosophie que de se tuer, XVI, 122, et à la note.

Suillius, accusateur de Sénèque. Idée de son caractère, IV, 352.

Sully, ministre de Henri IV. Mérite de ses *Mémoires*, rédigés par L'Écluse, VII, 390.

Superstition: définition de ce mot, et ce que les philosophes modernes lui font signifier, XVI, 22.

Suppliantes (les), tragédie d'Esc chyle, I, 302. Idée de cette pièce, 311.

Suppliantes (les), tragédie d'Euripide, qui a pu donner quelques idées à Voltaire pour sa tragédie d'Olympie, II, 6 et suiv. Idée de cette pièce, ibid.

Surprise de l'Amour (la). Idée de oette comédie de Marivaux, qui est restée au théâtre, XI, 393; XII, 521 et 524; et XIV, 256.

Suspension, signre de pensée : ce que c'est, III, 107.

SEBILET a traduit l'Iphigénie en Aulide d'Euripide, V, 163.

Syllabe: la Passion du Sauveur a été mise en vers d'une syllabe, V, 73; les adverbes de six syllabes doivent être bannis de notre poésie, VIII, 419 et suiv.; reproche fait à Roucher à ce sujet, 421.

Syllogisme: exemple de son abus, XVI, 113.

SYMMAQUE, auteur grec, inférieur, pour la dialectique, à Tertullieu et à Origène, V, 14.

Synecdoche, figure de rhétorique'; son inutilité, III, 82.

Système mythologique, expliqué par Boileau dans son Art poétique; citation de ce moreeau, VII, 450 et suiv.

Système de la nature, production

de nos philosophes athées, IV, 70; attribué faussement à Mirabaud, secrétaire de l'Académie française, XVI, 298; ce que c'est que ce livre, et réfutation de ses principes erronés, 300 et suiv.; ils attribuent aux prêtres l'invention d'une divinité, 307 et suiv.

Systèmes (Traile des), XV, 199.

### T.

Tableau parlant, opéra comique d'Anseaume, mis en musique par Grétry, XII, 165 et 516.

Tachygraphie (la) a pris naissance chez les Romains, III, 266.

TACITE, historien latin et philosophe, I, 8; son éloge, III, 264 et 465; IV, 17. Nous n'avons qu'une partie de ses ouvrages, 26. Notice sur sa vie et ses ouvrages, 22 et suiv.; il n'y a pas long-temps que son mérite a été. senti parmi nous, 25; sentiment de Juste-Lipse à son égard, ibid.; soin qu'un de ses descendants, empereur, avait pris pour conserver ses ouvrages, 26; nouveaux éclaircissements sur son Dialogue de la corruption de l'éloquence, III, 416; nous a laissé un beau Traité sur les mœurs des Germains, XV, 53; a excellé dans les portraits, VIII, 113; ce qu'il pensait de Sénèque, IV, 357; pour bieu l'entendre, il faut au moins deux années d'étude, XVI, 375.

TAILLE (Jean DE LA) a imité, dans sa tragédie des Gabaonites, plusieurs situations des Troyennes d'Euripide, V, 166.

TALBERT (l'abbé), auteur d'un discours que l'Académie de Besancon couronna de préférence à celui de J.-J. Rousseau sur l'inégalité des conditions, XVI, 343.

Talent: acception de ce mot, I, 3

et suiv.; c'est lui qui sait ennoblir les choses les plus basses, I, 160 et suiv.

Talent de la parole: beau lieu commun sur son excellence, III, 122.

Talon, avocat-général. Idée de ses Mémoires sur la Fronde, VII, 390.

Tambour nocturne, comédie de Destouches: ce que l'on en dit, XI, 315.

Tancrède, tragédie de Voltaire. Idée de cette pièce, X, 321 et suiv.; d'où le sujet en est tîré, ibid.; son grand effet est fondé sur une fatale méprise, comme celui de Zaïre, 323; la contexture de cette pièce est la plus artistement travaillée de toutes les pièces de Voltaire, 324; morceau cité de la première scène, 330 et suiv.; de la seconde scène, 338 et suiv.; des première et cinquième scènes du second acte, 342 et suiv.; de la première scène du troisième acte, 347; de la quatrième scène, 348 et suiv.; de la sixième scène, 353; de la septième scène, 356 et suiv.; de la cinquième scène du quatrième acte, 359 et suiv.; de la sixième scène, 361 et sniv.; citation du cinquième acte, 360. Cette pièce, pour l'intérêt, peut être mise à côté de *Zaïre* , 362 ; versifiée en rimes croisées, ibid.; inconvénient de cette forme de versification, ibid.; observations sur son style, 363; à quel âge il a fait cette pièce, 362; a frappé singulièrement par la nouveauté autant que par l'effet du spectacle, 368; effet dramatique de son dénoûment, IX, 342.

TARGET, avocat du dix-huitième siècle: mérite de ses Mémoires

judiciaires, XIV, 13.

Tartufe, comédie de Molière. Examen de cette pièce, VI, 308; ce que Molière a trouvé dans Scarron, 315 et 316.

Tasse (le) a fait oublier le Boyardo et le Pulci, V, 41. L'Italie
est encore partagée d'opinion entre lui et l'Arioste, ibid.; auteur
de l'Aminte, 42; durée de son
poème de la Jérusalem délivrée,
I, 180, reproche mal fondé
qu'on lui fait sur le merveilleux
qu'il a employé, I, 182. Jugement de Boileau sur cet auteur,
VII, 24 et suiv.; reproche que
lui en fait Marmontel, ibid. et
suiv.

Tassoni. Ce qu'est son poëme du Seau enlevé, en comparaison du Lutrin de Boileau, VII, 61.

Taureaux. Description d'un combat de tauseaux, XIV, 307 et suiv.

Télémaque. Idée de cet ouvrage de Fénélon, VII, 434 et suiv.; ce qu'en dit Voltaire, 435; n'est pas un poëme à opposer à la Jérusalem délivrée, à la Henriade, au Paradis perdu, I, 181; n'a pu obtenir parmi nous le titre de poëme; pourquoi, VII, 435; son auteur ne l'appela ni poëme, ni roman, XIV, 294. Idée de cet ouvrage, et quel rang dans la littérature lui ont assigné les critiques les plus judicieux, 302 et suiv.; on peut le

comparer à la Cyropédie de Xénophon, IV, 9; pourquoi il n'y a pas plus de profondeur dans ses idées morales et politiques, VII, 436.

Temple (Société du), hôtel de Paris. Idée des membres qui composaient cette société, VIII, 50.

Temple de la Gloire (le). Idée de cet opéra de Voltaire, XII, 95 et suiv.; anecdote curieuse sur la première représentation, 101 et suiv. (voy. la note). Cet ouvrage a passé avec les sêtes où il a été représenté, VI, 239.

Temple de Gnide (le). Idée de ce roman de Montesquieu, XV, 47. Idée de la traduction en vers par Colardeau, XIII, 367 et

suiv.

Temple du Goût (le), poëme de Voltaire; causa un soulèvement général quand il parut, IX, 286.

Temple de la Paix (le), ballet de Quinault: à quelle occasion il fut fait. Idée de cette pièce, VI, 391.

Temple de la Raison. Au temps de la révolution, on appelait ainsi les églises dans toutes les communes, XVI, 268.

Temple de la Renommée (le), poëme de Pope, XIV, 396.

Tencin (madame de ). Idée de son roman du Comte de Comminges, VII, 511; — du Siége de Calais, des Malheurs de l'Amour, XIV, 264; conseil que les plus beaux esprits de sa société l'engagèrent à donner à Voltaire, IX, 139.

Térée. Idée de cette tragédie de

Le Mierre, XI, 232.

Térence, poëte comique latin, avait pris Ménandre, auteur co-mique grec, pour son modèle, II, 60; était véritablement co-mique, 62 et suiv.; supérieur à Plante, 122 et suiv.; son Az-

drienne a été transportée avec succès sur la scène française, 123. Sentiment de Jules-César sur ce comique, ibid.; lieu de sa naissance, 124; sa condition, 125; ce qui lui arriva chez le comique Cecilius, 124; était l'ami de Scipion et de Lélius, 125 et 198; ent beaucoup à se plaindre d'un certain Lucius, 125. Son Hécyre n'ent pas de succès, 126 et sniv.; sujet de cette pièce, ibid. et suiv. Idée de son Eunuque, 129 et suiv.; Brueys et Palaprat eu ont emprunté leur Muet, ibid.; parallèle des deux pièces, 130. Molière a pris dans le Phormion l'intrigue des Fourberies de Scapin, 131. Idée de son Heautontimorumenos, ou l'homme qui se punit lui-même, 133. Nous voyons encore à la tête de chacune de ses pièces le nom du musicien qui avait travaillé avec lui; ce qui proave que, chez les Romains, la comédie était notée pour être chantée , XV , 174.

Terreur (décret de la): ce que c'était dans la révolution française; ce système fut légalement prononcé, VIII, 30 et suiv.; ce qu'il opérait dans les départements, 32 et suiv.

TERTULIEN, père de l'église latine. Idée de son style, V, 14.

Tru, chansonnier français: ce que l'on en doit penser, VII, 231.

TRALES, philosophe grec. La cosmogonie chantée par Hésiode et Ovide est beaucoup plus sensée que la sienne, IV, 79.

Théagène et Chariclée. Idée de ce roman grec, IV, 390.

Théatre des Anciens. Idées générales sur ce sujet, I, 69 et suiv.; — des Grecs, toujours renfermé dans leur propre histoire, bien

différent da nôtre, qui peut chercher des sujets dans les quatre parties du monde, I, 71; --- espagnol : utilité qu'en a tirée Molière, VI, 233; — français: qu'est-ce qui l'a mis au-dessus de tous ceux qui ont existé et qui existent aujourd'hui, I, 70; la lecture des romanciers espagnole l'a infecté pendant long-temps, V, 54 ; a été long-temps en proie aux farces d'Italie et au jargon de Scaramouche, 55 et suiv. ; --de la Foire : a repris faveur sous Francisque et Monet, Favart, Duni, etc., XII, 258; transporté à la comédie italiemne, 164; le bon goût ne s'y est montré qu'avec la décence, 289.

Thébaide (la). Idée de ce poëme de Stace, I, 252 (Voj. STACE). Thébaide (la). Idée de cette tragédie d'Euripide, II, 8 et suiv.

Thébaide, tragédie de Garmier; citation de quelques vers de cette pièce, V, 170.

Théiste: définition de ce mot, sa différence avec le mot déiste XVI, 14.

Thémes: nécessité d'en conserver l'usage dans l'étude des langues, XVI, 157; plusieurs personnes en ont blâmé l'usage dans les universités, mais sans réflexion, 370 et suiv.

Tuémiste, rhéteur grec, avait plus de littérature que de talent, V, 16.

Thémistocia, bon orateur et grand politique, selon Cicéron, III, 165.

Théogran. Idée de ce poëte grec, II, 169 et suiv.; Virgile est plus varié que lui, 170; a été traduit par Chabanon, 171.

Théodicée, ouvrage de Platon: ce que vent dire ce mot, IV, 93, et à la note. Théogonie (la), poëme d'Hésiode, qu'on peut assimiler aux Métamorphoses d'Oeide, mais qui lui est inférieur, I, 280 et suiv.

Théorenaste: la qualité que les Anciens ont distinguée chez lui est la pureté de son atticisme, IV, 261; La Rochefoucauld lui est supérieur, ibid.; ainsi que La Bruyère, ibid.

THÉRAMENE, orateur grec: ce qu'en pensait Cicéron, III, 165.

Théramène, confident d'Hippolyte dans la tragédie de Phèdre de Racine: son récit de la mort d'Hippolyte trop long et trop soigné, V, 561 et suiv.; ce qui peut le justifier, ibid.

Thésée: ce rôle, dans la tragédie de Phèdre, n'est pas à l'abri de

la eritique, V, 561.

Thésée, opéra de Quinault: le style en est soigné. Situation empruntée du Britannieus de Racine, VI, 388.

Thésée, tragédie de La Fosse, VI, 211.

Théséide, poëme grec, contenant la vie de Thésée, à qui Aristote a refusé le nom de poëme épique, I, 176.

Tensers, auteur grec, n'e point fondé le théâtre chez les Grecs,

1, 299 et suiv.

Thétis et Pélée, opéra de Fontenelle: ce qu'en pense Voltaire, VI, 404; ent long-temps de la réputation, mais peu méritée, ibid.; n'a pas survécu à son auteur, XII, 9; réussit dans son temps; pourquoi, XV, 30.

THÉVENARD, professeur de musique sous Louis XIV: ce qu'on

en dit, XII, 158.

THIBAULT, comte de Champagne, bon chansonnier du treizième siècle, V, 68; a employé le premier les rimes féminines, ibid.; la pièce qu'on lui attribue se trouve dans l'Authologie française, ibid.

THIEDMAN, helléniste et philologue allemand: nous lui, devons le meilleur commentaire sur Platon, dont il a donné une nouvelle édition, IV, 245; et à la note.

THOMAS (Antoine), de l'Académie · française, a emprunté des idées de Platon dans son ode sur le Temps, IV, 83; et XIII, 250 et suiv.; examen de ses autres odes, 258 et suiv.; tous les panégyriques qu'il fit avant l'éloge de Descartes sont des ouvrages médiocres, XIV, 187; leur succès passager n'est dû qu'à l'heureux choix des sujets, ibid.; de l'éloge de Marc-Aurèle, 190 et surv.; citation du début, 191; de la péroraison, 194 et suiv.; idée de son Essai sur les éloges, 196; de son Essai sur les femmes, 197; son hyperbole insensée dans son éloge de Descartes, qu'il dit avoir recréé l'entendement humain, XVI, 131, et à la note; s'est déridé en faisant l'opéra d'Amphion. Idée de cette pièce, XII, 94; son opinion sur une scène d'Iphigénie, V, 567; a fait l'éloge de Louis, dauphin, fils de Louis XV, XIV, 189; et XV, 242; est mort chrétiennement, administré par l'archevêque de Lyon, ibid.; réponse à ce que dit de lui M. Garat, III, 411 et suiv.

Thou (de) a imité l'élégance des Latins dans son Histoire universelle, V, 49.

THOYNARD: trait d'avarice de ce fermier-général, XV, 444, à la note; comment son avarice lui a été funeste, ibid.

THRASÉAS, ami du poëte Perse,

II, 220; censeur du temps de Sénèque, IV, 385; sa fin, 387.

Taucydon, historien grec: notice de sa vie, IV, 8 et suiv.; moins agréable que Kénophon, 9; Quintilien lui compare Salluste, 10.

Tibulle. Idée de ce poëte latin, II, 249 et suiv.; ce qu'en dit Chaulieu, ibid. Traduction en vers de sa première élégie, 252 et suiv.

Tigellin, ministre des débauches de Néron, cause de la mort de Pétrone, II, 221.

TILLEMONT, mérite de son Histoire ecclésiastique, VII, 385.

Timée de Locres, disciple de Pythagore: notice sur ce philosophe, IV, 75, et à la note.

Timée, ouvrage de Platon: ce qu'on dit de Dieu dans cet ouvrage, IV, 76 et suiv., et à la note, 75.

Timocrate, tragédie de T. Corneille, jouée quatre-vingt sois de suite, VI, 167; XI, 161; idée de cette pièce, XIII, 71.

Timon le misanthrope, opéra comique, par Delisle, XII, 522 et suiv.

Timothée, célèbre musicien grec : effet que faisait sa musique sur Alexandre, VIII, 301.

Tirésias, pièce de Piron: l'indécence y avait paru si outrée, qu'elle ne fut représentée qu'ane fois, XII, 266.

Tiridate, tragédie de Campistron. Il y a quelque intérêt dans cette pièce, VI, 192.

Tite-Live, historien latin : ce qu'en dit Quintilien, IV, 10 et suiv.; parallèle entre lui et Salluste, ibid.; anecdote confirmée par saint Jérôme, au sujet de sa réputation, 11 et suiv. Ron mot de Plutarque qu'on ne doit pas lui appliquer, 11; combien il nous reste de livres de son Histoire, 12 et sniv.; sobriquet qu'Auguste lui avait donné, ibid. Reproche peu fondé que lui a fait l'abbé Desfontaines, ibid. et suiv.; est accusé de superstition, 13 et suiv.; réponse à ce sujet, 14; n'était pas à l'abri de la jalousie, 15; a excellé dans les portraits, VIII, 114.

Toison d'or (la), pièce de P. Corneille, espèce d'opéra, représenté en Normandie chez le marquis de Sourdéac, à qui nous devous l'établissement de l'opéra en France, V, 290 et suiv.; et VI, 364.

Tolérance (la), tragédie de Voltaire. (Voyez Guèbres.)

Tom-Jones est le chef-d'œuvre des romans de Fielding, XIV, 276 et suiv.; sa traduction est le seul ouvrage de Laplace qui soit resté, 340.

Tonnerre (le), l'un des meilleurs contes de Vergier, VII, 188.

Topiques (des), Traité de Cicéron sur l'Art oratoire, III, 152 et

Torcy (de). Ses Mémoires sur l'Histoire de France sont précieux, VII, 390.

Toricelli, disciple de Galilée. Ce qu'il a fait pour l'avancement des sciences, V, 48. Nos expériences sur l'électricité n'entelles pas fait faire à la physique un aussi grand progrès que les expériences de uos savants modernes? XV, 9.

Tourres, traducteur de Démosthènes, VII, 530.

Mœurs, XV, 277; philosophe moins édifiant que Vauvenargues, 227. Est le premier qui ait proposé un plan de morale naturelle, indépendant de toute croyance religieuse, 277. Idée du caractère de cet auteur, 278 et suiv. Examen de son livre, 279 et suiv. A été l'un des éditeurs du Dictionnaire de Médecine, XVI, 3.

Trachiniennes (les), tragédie de Sophocle. Idée de cette pièce, I, 33o.

Traductions (les) les plus estimées du dix-septième siècle sont celles de Vaugelas, d'Ablancourt et de Tourreil, VII, 530; deux règles indispensables à observer dans toutes les traductions, ibid.

Tragédie. Définition de ce mot, II, 136. Quels sont les trois genres qu'elle peut traiter, IX, 295; quels sont les plus propres à fournir un grand intérêt. ibid.; . la première loi dans tous est d'émouvoir, 299. Les grands évènements soutiennent mieux la dignité de la tragédie, ibid. L'amour a très-souvent l'inconvénient de l'affaiblir, ibid.; de l'ancienne tragédie, I, 289 et suiv.; — de la tragédie bourgeoise. Idée de ce genre, XI, 449 et suiv.; la tragédie française manque de spectacle et d'action, partie trop négligée par nos premiers grands maîtres, X, 368; appendice sur la tragédie latine, II, 49 et suiv. La bonne tragédie chez les modernes est originaire de la France, XII, 151; chez les Italiens, suivant Voltaire, elle a été tuée par la musique, 153; suivant lui, nous la devons au cardinal. de Richelieu, VI, 363. Graces à Voltaire, elle pent opposer, dans le dix-huitième siècle, une suite de chefs-d'œuvre au siècle précédent, XI, 292. Son art est composé de parties plus nombreuses, plus diverses et plus importantes que celui de la comédie, 302; est plus difficile à bien exécuter ou représenter que la comédie, 292 et suiv.; différence de ce genre de poésie à l'opéra, XII, 200 et suiv.

Tragiques grees (les) ont eu un avantage sur les modernés, d'offrir à leurs concitoyens les grands évènements de leur histoire, V, 325; nos plus célèbres tragiques modernes se sont essayés avec succès dans la comédie; et les comiques n'ont pu faire une tragédie passable, XI, 310.

Traité de la République, par Bodin, VII, 368; a été le germe de l'Esprit des Lois de Montesquieu, ibid.; Traités historiques par Saint-Réal, 378; ce qu'ou en doit penser, ibid.

TRAJAM. Son panégyrique par Pline, VII, 253. Idée de cet ouvrage, III, 465 et suiv.; morceaux cités, 468 et suiv.

Tranquille: combien de fois, suivant Fréron, ce mot est dans la Henriade; puérilité d'un calcul pareil, VIII, 72.

TRASIMAQUE, de Calcédoine, orateur grec : ce qu'en pensait Cicéron, III, 165.

Travail (le) et la peine ne sont pas un vice de nos institutious, XVI, 260.

Travaux d'Apollon (les). Idée de cet ouvrage de Sénecé, VII, 195.

Travaux et les Jours (les), poëme d'Hésiode, qui a donne à Virgile l'idée de ses Géorgiques. Idée qu'on en donne, I, 280 et suiv.

TRAVENOL, violon de l'opéra, que Voltaire sit emprisonner, comme distributeur d'un libelle contre lui, X, 67.

TRESSAN (le comte de) a fait une traduction nouvelle de l'Amadis de Gaule, XIV, 290 et suiv.

Taxaséon (M. de), éditeur des OEuvres de Desmahis. Erreurs dans lesquelles il est tombé, XIII, 353 et suiv.

Triomphe de l'Amour (le). Idée de ce ballet de Quinault; à quelle occasion il fut fait, VI, 391.

Triomphe des Arts (le). Idée de cet opéra de La Motte, XII, 23 et suiv.

Triple Mariage (le), comédie de Destouches: ce que l'on en dit, XI, 316.

TRISSIN (le), poëte italien, inférieur au Tasse, V, 41. Saint-Gelais, poëte français, a traduit Sophonisbe, tragédie de cet auteur, 166.

TRISTAN, poëte français. Le succès de sa tragédie de Marianne a engagé Voltaire à traiter le même sujet, IX, 59; différence entre l'une et l'autre de ces pièces, 76; ce que Voltaire a emprunté de Tristan, 78.

Tristes (les): Idée de oe poëme d'Ovide, II, 235.

Triumvirat (le). Idée de cette tragédie de Crébillon, XI, 121 et suiv.

Triumvirat (le). Idée de cette tragédie de Voltaire, qui ne fut
représentée qu'une fois, X, 371
et suiv. Crébillon avait traité le
même sujet à l'âge de quatrevingt-deux ans, 372; on ne reconnut pas le talent de Voltaire
dans cette pièce, ibid.; l'amour
est déplacé dans cette tragédie,
et pourquoi, 376; défaut des
principaux caractères, 372 et
suiv.; beau morceau de détail,
379; le style en est plus soutenu que dans Olympie, 381.
Trogue-Pompée, historien, qui

avait fait une Histoire universelle, dont Justin nous a donné l'abrégé, IV, 36.

Trois siècles (les), par Sabathier de Castres. Erreur de l'auteur relativement à quelques pièces de Corneille, V, 315.

TRONCHIN, célèbre médecin de Genève, loué par Voltaire, puis dénigre dans le poëme de la Guerre de Genève, VIII, 220; n'a été que le disciple de Boerhaave, XV, 9.

Troqueurs (les), opéra comique mis en musique par Dauvergne, XII, 163; parodié dans Raton et Rosette, par Favart, ibid.

Troubadours (les) nous ont apporté la rime, V, 65; temps où ils fleurirent, 66.

Troyennes (les). Idée de cette tragédie d'Enripide, imitée par Châteaubrun, II, 19 et suiv. Jean de La Taille a imité quelques-unes des situations de la pièce d'Euripide dans sa tragédie des Gabaonites, V, 166.

Troyennes (les). Idée de cette tragédie de Châteaubrun, XI, 226 et suiv.

Taublet a voulu faire tomber la gloire poétique, VIII, 295; ses paradoxes en littérature, XIII, 14; sa philosophie, erronée en littérature, ne le fut jamais en religion ni en morale, 81; c'est la subtilité qui caractérise ses ecrits, 82; il obtint une place à l'Académie par son dévouement à La Motte et à Pontenelle, 81; ce qu'il fait dire à la nature en forment chaque homme, 82; convient que La Motte était un esprit du premier ordre, 83; ce qu'il disait sur la poésie, 89; s'est appuyé sur une inconséquence de Voltaire pour louer La Motte sur ses Odes, 90; parallèle qu'il faisait de Louis XIV et de La Motte, 91; regardait La Motte comme un des moilleurs critiques, 97.

Turcaret, comédie de Le Sage. Il n'y a pas de pièce où le dialogue soit plus piquant et plus gai, XI, 306; et XIV, 252.

TURENNE: ses Mémoires sur l'Histoire de France sont malheureusement trop courts, VII, 390.

Tusculanes. Mérite de cet ouvrage philosophique de Cicéron, IV, 268 et 275.

Tusculum, petite ville d'Italie, où Crassus et Cicéron eurent des maisons de campagne, lieu de la

scène où fut dislogué le Traité de l'Orateur de Ciceron, III, 122.

Tibérinus (le fanx). Examen de cette tragédie de Quinault, VI, 188.

Tycno-Brank, astronome suédois, ce qu'il a fait pour l'avancement des sciences, V, 48.

Tyrannie: quelle est la plus odieuse, VIII, 23 et suiv.; depuis Aristote jusqu'à nous, les acteurs des théâtres en ont exercé une sur les auteurs dramatiques, I, 73.

Tyrcis et Amaranthe. Idée de ce petit poëme de La Fontaine, VII, 171.

### U.

Ulysse, rôle de l'Iphigénie de Racine: sa substitution à celui de Ménélas est une preuve de l'excellent esprit de l'auteur, V, 507.

Union de l'ame avec le corps: beau morceau de Fénélon sur ce sujet, VII, 420; réponse de Newton à une question sur l'empire de l'ame sur le corps, 421.

Université de France, fondée par Charlemagne; regrets exprimés par l'auteur sur son abolition pendant la révolution, V, 18 et suiv.; nécessité de son rétablissement, XVI, 360 et suiv.;

Ţ

•

Þ

r'.

بر اد اد plusieurs changements à faire dans celle de Paris, 361.

Uranistes: ce qu'était cette société; elle tenait pour Voiture, dans la querelle des deux sonnets contre Benserade, V, 124 et suiv.; madame de Longueville était à leur tête, 125.

Utile (l'): rectification de cette fausse dénomination par Cicéron, IV, 204.

Utopie; ouvrage de Thomas Morus, chancelier d'Angleterre, dans lequel il imagine un plan de gouvernement, XVI, 224, et à la note.

#### $\mathbf{V}$

Vacances (les), dans les universités, doivent être très-limitées, XVI, 363.

Vadé a en une vogue heureuse-

ment très-passagère dans le genre poissard, XII, 292; n'a-vait fait aucune étude, 293; on n'en peut citer que quelques

chansons, ibid. et suiv. Titre vain qu'on a voulu lui donner, 295; reproche qu'on fait à l'auteur de ce Cours de n'avoir point parlé de sa Pipe cassée, 298, à la note; a travaillé avec succès pour le théâtre de la Foire, 258.

VALÈRE-MAXIME, polygraphe latin: mention qu'on fait de cet auteur, IV, 402.

Valérius-Antias, historien des premiers âges de Rome, dont il ne nous reste rien, IV, 391.

Valérius Flaccus, poëte latin, a fait un poëme sur la Conquête de la Toison d'or. Idée de cet ouvrage, I, 288.

Valets intrigants: cette espèce de rôle du théâtre grec a passe sur la scène de Rome, et ensuite chez les modernes, VI, 293.

Valets Maîtres (les). Idée de cette comédie de Rochon de Chabanes, XI, 621.

Valois. On lui doit beaucoup pour ses recherches sur notre histoire, VII, 371.

VALTERIE (La) est bien loin du mérite de Saint-Évremond, VII, 502.

Van-Dale, savant hollandais, auteur d'une histoire des oracles, réfutée par le luthérien Mœbius, XV, 31.

Vanité française (la) excède la mesure ordinaire de vanité des autres peuples, XIV, 494.

Van-Swirten, célèbre médecin: malgré son mérite, n'a été que le disciple de Boerhaave, XV, 9.

VARDES (marquis de): bon mot qu'il dit à Louis XIV à son retour d'un long exil occasionné par une perfide, XII, 149.

VARIGNON, était géomètre et ami de d'Alembert, XIV, 222; anecdote à ce sujet, ibid.

VARILLAS, historien français, est plutôt romancier qu'historien, VII, 375.

VARLET débita au Lycée un poëme à la louange de Marat, VIII, 10, à la note.

VARRON, auteur latin, avait fait pour Rome ce que Pausanias avait fait pour la Grèce, IV, 401; mention qu'on fait de cet auteur, ibid.

VAUCANSON, célèbre mécanicien: anecdotes à son sujet, XV, 375 et suiv.

Vaudeville: Panard a réussi dans ce genre, XII, 288 et suiv.

VAUGELAS, traducteur de Quiute-Curce, VII, 530.

VAUVENARGUES, philosophe moraliste: idée de ses Réflexions et Maximes, ou Introduction à la connaissance de l'esprit humain, XV, 210 et suiv.; est faible en métaphysique, 212; ce qu'il dit de l'imagination, ibid. et suiv.; de la pénétration, 213; sur la profondeur 215; sur la délicatesse et la finesse, ibid.; sur le goût, ibid.; sur l'éloquence, 216; sur les passions, ibid.; sur l'amour-propre, 217 et suiv.; passage cité, 224; défauts essentiels remarquès, 232 et suiv.; sur la vertu, 235; morceau cité, ibid.; méchamment inculpé d'incrédulité, 241 et suiv.; pourquoi, 243. Examen de deux paradoxes de son ouvrage, 247, à la note; justesse de ses réflexions critiques sur quelques poëtes, 249 et suiv.; a plus d'élévation dans les pensées que La Rochefoucauld, 250, n'est pas si piquant et si pittoresque que La Bruyère, ibid.; n'a pas le fini de la diction de Duclos, ibid.; selon lui, les grandes pensées viennent du

cœur, IX, 320; a condamné la salutaire pensée de la mort, XV, 247; pensée heureuse qu'on en cite, III, 186; ce qu'il dit de Boileau, VII, 121 et suiv.

Veillée villageoise: épisode en général agréable du poëme des Mois de Roucher, VIII, 382.

Venceslas, tragédie de Rotrou. Examen de cette pièce, VI, 144 et suiv. Le rôle de Ladislas est le plus dramatique de la pièce; Voltaire y a puisé celui de Vendôme, 155.

Vendée (guerre de la ) assimilée à la conduite de Verrès en Sicile, III, 451.

Vengeance des Marquis (la), comédie par Deviliers, est une critique de l'École des Femmes, VI, 263.

Venise sauvée, tragédie d'Otway, poëte anglais; La Fosse a tracé son plan de Manlius sur cette pièce, VI, 211 et 212; traduite par Laplace, XIV, 338; eut du succès dans sa nouveauté, ibid.

Vénitienne (la). Idée de cet opéra de La Motte, XII, 33.

· Vénus: inconvenance à Roucher de la faire promener sur les eaux en février, VIII, 397.

VERGIER, poëte français: Sénecé et lui sont les seuls à distinguer après La Fontaine dans le genre du conte, VII, 187; ceux du Rossignol et du Tonnerre sont les meilleurs, 188; morceaux cités, 189 et suiv.; il est trop libre, 191; sa réponse en vers à La Fontaine; mérite de cette pièce, 192; ce que l'on doit penser de ses chansons, 231.

Vérité: célèbre pensée de J.-J. Rousseau sur la vérité; XVI, 57; un de ses avantages, IX, 392.

Vernès, préteur romain; difficul-

tés qu'avait à vaincre Cicéron en plaidant contre lui, III, 274 et suiv.; s'exila lui-même pour éviter le jugement, 275; sa sin malheureuse, ibid. Cicéron avait composé sept harangues contre lui, et n'en prononça que deux, 276; morceau de la dernière, 279 et suiv.

Vers: des différentes mesures dont on se servait avant Malherbe, V, 70 et suiv.; différents exemples de belles coupes de vers, g1 et suiv.; leçon et beau modèle donnés en ce genre par Voltaire, 93 et suiv.; ce que l'on entend par vers qui tombent sur le nez, 95 et suiv.; — latins; dans quelles classes, dans les universités, on en devrait faire, XVI, 370 et suiv.

Versac, roman de Crébillou fils: on en a fait quelques copies gauches et manssades, XII, 293 et suiv.

Versification. Son mérite ne brille dans aucune pièce de Voltaire plus que dans Alzire, IX, 369.

Vertor (l'abbé de). Mérite de ses Révolutions romaines, de Portugal et de Suède, VII, 375; ce qu'il faut penser de son Histoire de Malte, 376.

Vert-Vert, poëme de Gresset, est plutôt un conte qu'un poëme, VIII, 250; a été, à sa naissance, un phénomène littéraire, ibid.; quel âge avait l'auteur lorsqu'il le composa; ibid.; J.-B. Rousseau le met au-dessous de lu Chartreuse, 252; ne doit point être mis sur la même ligne que la Henriade, I, 179.

Vertu. Il est absurde de la couronner ici-bas, et pourquoi, VIII, 351; opinion de Claudien sur cela, ibid.

VESTRIS (madame), actrice du

Théatre-Français, a fait de vains efforts pour faire remettre la pièce d'Oreste de Voltaire, et pourquoi, X, 113, à la note.

Veuve du Malabar (la). Idée de cette tragédie de Le Mierre, XI,

239 et suiv.

VIQ-D'AZYR, célèbre médecin, successeur de Buffon à l'Académie française; mérite de son discours de réception, XIV, 198; et XV, 85; persécuté dans la révolution, s'est fait ouvrir les veines, XV, 85; est mort d'une fluxion de poitrine, ibid., à la note.

VIDA, poëte latin moderne, a fait revivre dans son temps l'élégance de l'antique latinité, V, 36.

Vie monastique: assertion de l'abbé Poulle contre cet état, combattue, XIV, 91 et suiv.

Vieillesse. Passage sur ce sujet, tiré de Saint-Evremond, VII, 495; il y a plus d'un inconvénient à revenir, à cet âge, sur des écrits travaillés long-temps auparavant; preuve dans Voltaire, IX, 12; dans OEdipe, ibid.

VILLARS (le maréchal de): éloge de ce grand capitaine, VIII, 35 et suiv.; dit dans ses Mémoires, qu'à vingt-quatre ans Voltaire était le premier des poëtes de son temps, 53.

VILLEROI (de): ses Mémoires sur l'Histoire de France sont pré-

cieux, VII, 390.

VILLETTE (de), caché sous le nom de Nigood: réponse à ses différentes questions: Pourquoi Boileau n'a pas tenté tous les genres de poésie? VII, 62 et et 68. Son indécence à traiter l'ordre de l'Oratoire avec mépris, 72 et suiv.

VILLETTE (mademoiselle) depuis madame Clerval, a contribué au succès du théâtre de la Foire, XII, 259.

VILLOISON, professeur de langue grecque: anecdote à sou sujet, XV, 433, et à la note. Vœu de l'auteur pour qu'il soit admis à enseigner un jour la langue grecque au Collège de France, XVI, 385.

VILLOM, ancien poëte français : quel était son genre de poésie, V, 70.

Vingt-deux Conventionnels (les); ce qui fut répondu, après leur massacre, à ceux qui demandaient la fin des boucheries, VIII, 36, à la note.

Virgile, prince des poëtes latins. Ses différents ouvrages, I, 242 et suiv. Ses Georgiques, le plus parsait des ouvrages qui nous ont été trausmis par les Anciens, sont devenues un ouvrage français, VIII, 305. Sou Encide a des défauts, I, 244; est soupconné de plagiat, 245, et auiv., et à la note. Pourquoi appelé l'Homérique, 243; a imité Théocrite dans ses Eglogues, et Hésiode dans ses Géorgiques, 245, à la note; a copié dans Pisandre, poëte grec, le second livre de son Enéide, ibid., à la note; est bien inférieur à Homère pour les caractères, le plan et l'invention, 248 et suiv. Ses second, quatrième et sixième livres sont des morceaux regardés partout comme les plus finis et les plus complètement beaux de l'épopée, 250 et suiv. Jugement qu'en porte l'abbé Trublet, 251 et suiv., à la note. Parallèle de Virgile et d'Homère, ibid.; est le plus grand maître de l'harmonie poétique, ibid. et suiv.; ne s'étend pas beauconp dans la description de la tempête qui disperse la flotte d'Enée, et

pourquoi, VIII, 319; fait agir ses dieux d'une manière plus raisonnable qu'Homère, I, 197 et suiv. En quoi il lui est supérieur, et pourquoi l'Enéide est très-inférieure à l'Iliade, 218; a imité l'épisode de Didon de l'Ariane de Catulle, II, 232; tirait quelquefois de l'or du famier d'Ennius, VIII, 420. Application de ce proverbe, ibid.; est plus varié dans ses pastorales que Théocrite, II, 170; n'a pas encore été balancé dans la poésie épique, XIII, 101. Morceau des triomphes d'Auguste, imité par Racine le fils, VIII, 230.

Virgile travesti (le), par Scarron: quel cas il faut faire de cet ou-

vrage, VII, 511,

Virginie. Idée de cette tragédie de Le Mierre, XI, 243.

Visé, auteur du Mercure galant. Idée de ce journal, VII, 536.

Visionnaires (les), de Desmarets: ce que c'est que cette pièce, VI, 227.

Visiteurs généraux de l'Université: places à établir dans le tribunal du recteur, XVI, 362; leur office, ibid.

VITRUVE. Mention qu'ou fait de cet auteur latin, IV, 402.

Voisenon: ce qu'il disait à propos du *Cercle*, comédie de Poinsinet, XII, 519, note 2<sup>e</sup>.

Voiture, poëte français: ce qu'on doit en penser; à quoi il dut sa fortune, V, 115 et suiv.; morceau de sa pièce de vers au prince de Condé, la seule qui ait quelque mérite, 117 et suiv.; comparaison de cette pièce avec une pièce de Voltaire qui en est évidemment une imitation, 118 et suiv.; ses plus jolis vers nous ont été conservés par madame de Motteville dans ses Mémoires,

121; ses vers à la reine Anne, ibid.; les uranistes tenaient pour lui, 124; avec tous ses défauts, n'a pas été inutile pour former le goût, 59; l'un des héros du style épistolaire, VII, 525. Son nom de baptême était Vincent, 122, à la note.

Voltaire (Arouet de), poëte français, fut l'un des premiers philosophes du dix-huitième siècle, XV, 1; élève du père Porée, jésnite; quand il commença à briller, VIII, 50; a montré, dès sa jennesse, cette hardiesse satirique et irréligieuse qu'il a conservée malheureusement jusqu'à la fin, 51; mis à la Bastille à dix-neuf ans, et poprquoi, ibid.; faible dédommagement qu'il reçoit pour la méprise, 52; ce qu'il répondit au régent lorsqu'il lui fut présenté, ibid., à la note; mis une seconde fois à la Bastille, et pourquoi, ibid., à la note; à quoi il s'y occupa, 53; donna son OEdipe pour son coup d'essai dramatique en 1718, 55; pourquoi il ne faut pas s'étonner qu'à dix-huit ans il n'ait pu tirer d'OEdipe que trois actes, X, 3; Villars le regardait comme le premier poëte de son temps, quoiqu'il n'eût que vingt-quatre ans; VIII, 53; ce qui fut l'occasion et le berceau de son poëme de la Ligue, ibid. et sniv.; l'entreprit avant de savoir les règles du poëme épique, 54; examen de cet ouvrage, appelé depuis la Henriade, ibid. et suiv. (Voyez Henriade.) A beaucoup trop employé l'antithèse, 111. Réponse à des hommes de beaucoup d'esprit, qui ne trouvent pas que sa poésie soit assez hardiment figarée, 107 et suiv.; éloge complet de son style, 110 et

suiv.; a un défaut très-commun, la consonnance des hémistiches, 147. Eloge que J.-B. Rousseau fait de son poëme, 163. Pourquơi n'a pas parlé de Sully et y a substitué Mornay; ce qu'en dit Clément, 177; la morale de la Henriade est toute dirigée contre le fanatisme, 188. Le Poëme de Fontenoi est peu digne de lui, et pourquoi, 199 et suiv. La Princesse de Navarre et le Temple de la Gloire; ce qu'il dit de ces deux pièces, ibid. et suiv.; vers de l'auteur sur ces deux pièces, 200; a été, pour un moment, le poëte de la cour, ibid. Critiqué par le poëte Roy, dans sa requête au curé de Foutenoi, 201. Sa facilité prodigieuse a été un écueil pour lui, 202. Accusé d'insulter par des personnalités injurieuses, 203; a mieux réussi dans le poëme de la Loi naturelle, ibid.; qui n'est pas proprement un poëme, ibid. Citation du meilleur morceau, 204; a beaucoup imité Pope, 205; à qui a été dédié, ibid.; idée du poëme de la Pucelle, 208 et suiv. (Voyez Pucelle.) Ce qu'on dit de sa Guerre de Genève, 220; comment il parle, dans ce poëme, de Tronchin et de J.-J. Rousseau, ibid.; citation du morceau sur le papier imprimé, 221; ne croyait pas à la résurrection des corps, ibid.; Il ne faut pas confondre chez lui la politesse et la critique, 229, à la note; n'a pas pardonné à Gresset d'avoir renoncé, par des motifs de religion, à travailler pour le théâtre, 251 et suiv.; l'a affublé d'un couplet dans la pièce du Pauvre Diable, ibid.; n'a rien fait, dans le genre comique, de supérieur au Méchant, ibid.; peudaut un assez long temps, a soutenu l'honueur de la poésie française, 297; a éclipsé tous les prosateurs de son temps, excepté Buffon et Montesquieu, 298; ce qu'il disait pour répondre à la plaisanterie de Duclos, ibid.; manière poétique dont il a tracé dans son Alzire la marche apparente du soleil de l'équateur au tropique, 313; a prouvé mieux que personne qu'il faut avoir beaucoup d'esprit soi-même pour se bien servir de celui d'autrui, 383; travaillait moins ses vers que Racine et Boileau, et est resté au-dessous d'eux en cette partie, 412; a traité supérieurement deux fois le système de Newton, 426; sa supériorité sur ses contemporains n'est pas contestée, IX, 2; c'est par esprit de parti qu'on lui préfera Crébillon, ibid. Sa tragédie d'OEdipe balance et surpasse en bien des endroits celle de Sophocle, ibid.; sentiment de J.-B. Rousseau sur cette pièce, ibid. (Voyez OEdipe.) Idée de sa tragédie d'Artémire; en quel temps fut jouée, comment reçue, 47. (Voyez Artémire.) Se laissait aller souvent à un froid sentencieux, et imitait et copiait les tournures de Racine, 51; sa Mariamne est à peu près le même sujet qu'Artémire; en quel temps fut jouée, 53. (Voyez Mariamne.) Examen de Brutus, 92. (Voyez Brutus.) Conseil suggéré par les plus beaux esprits de la société de madame de Tencin pour Voltaire. ( Voyez Tencin.) Ce qu'il répondit à ce conseil, 139. Son imagination mobile lui dictait souvent des avis qui n'étaient que du moment, 141; preuves de ce fait,

ibid. et suiv. A tiré des effets plus grands de la passion de l'amour que Corneille et Racine, 142. Dans quel temps il a donné sa tragédie de Zaire, la plus touchante de toutes les tragédies qui existent. (Voyez Zaïre.) Sujet et examen d'Adelaide. (Voy. Adélaïde.) A trouve l'art d'être original en imitant, 266. Loi qu'il n'a pas observée à l'égard des figures, 248. Sortes de fautes que l'on trouve dans ses plus · belles tragédies, 259. De l'aveu de presque tous les gens de lettres, a su atteindre le dernier degré d'énergie dans la partie des passions, 280. Son Temple du Goût causa un soulèvement général, 286; a donné, en 1752, le Duc de Foix, tragédie qui fut assez bien accueillie, 287. (Voy. Duc de Foix.) Le Kain, malgré l'auteur, la remit au théâtre avec des corrections, ibid. Voltaire - s'est emparé des sujets d'invention avec succès, 297; en quel temps a fait imprimer sa tragédie de la Mort de César, ibid.; quelle fut l'occasion de traiter ce sujet, 298 et suiv. (Voyez Mort de César.) Examen de sa tragédie d'Alzire; dans quel esprit composée, 237. (Voyez Alzire.) Examen de Mahomet, 389; pourquoi il la préférait à toutes celles qu'il avait faites, ibid. (Voyez Mahomet.) Examen de Mérope, X, 1 et suiv.; l'un des plus beaux sujets qu'il soit possible de traiter, selon le jugement de Plutarque et d'Aristote, 2; avait été entrepris par Euripide, par les cinq auteurs de Richelieu, et par Gilbert, La Chapelle et La Grange, ibid. (Voyez Mérope:) Voltaire fut décoré des mêmes titres que le

grand Racine, 65; son entrée à l'Académie lui attira un libelle, ibid.; essuya un procès en réparation contre un certain Travenol, distributeur d'un libelle contre lui, 67; ce qui lui a fait entreprendre Sémiramis, Oreste et Rome sauvée, 69; a fait trois tragédies sur le même sujet, Eryphile, Sémiramis et Oreste, ibid. et suiv. (Voyez Eryphile, Sémiramis et Oreste.) Parallèle d'Electre et d'Oreste, 112. L'Electre est le seul sujet dans lequel Crébillon puisse entrer en comparaison avec lui, 113. (Voyez Electre et Oreste.) Idée de Rome sauvée; fut plus applaudie dans sa nouveauté que Zaire, 228. (Voyez Rome sauvée.) De l'Or*phelin de la Chine*; première cause de ses défauts, et à quel âge il l'a faite, 273 et 277. (Voy. Orphelin de la Chine.) De Tancrède; d'où elle est tirée, et à quel âge il l'a faite, 321 et 362. (Voyez Tancrède.) Idée d'Olympie, 367 et suiv.; du Triumvirat, qui a eu moins de succès encore qu'Olympie, 370 et suiv.; le style en est cependant plus soutenu, 381. (Voyez Triumvirat.); des Scythes, 382 et suiv.; son style plus défectueux que celui du Triumvirat, 387; des Guèbres on de la Tolérance, ibid. et suiv.; de Sophonisbe, 391; parut se dégoûter du théâtre, et non de la tragédie, 397; n'a fait représenter ni les Lois de Minos, mi Don Pèdre, ni les Pélopides, ibid.; est venu apporter à Paris les tragédies d'Irène et d'Agathocle, ibid. Idée des Lois de Minos, ibid. et suiv.; esprit philosophique qu'il y fait paraître, 399; ce qui lui sit entreprendre la tragédie de *Don Pèdre* , 400 et

suiv. Idée des Pélopides, 403 et suiv.; est la dernière lutte qu'il essaya contre Crébillon, ibid.; ne vaut pas une scène de l'Atrée de ce tragique, 406. Idée d'Agathocle, ibid. et suiv.; ressemble beaucoup au Venceslas de Rotrou, ibid.; jouée le jour de l'anniversaire de sa mort, 400; comment fut écoutée, ibid. Idée d'Irène; accueil qu'on lui sit, ibid. (Voyez Irène.) A reçu, à sa représentation, la récompense de soixante ans de travaux, 414; ce qu'il disait au sujet des défauts d'Atrée, XI, 40; son injuste sévérité à l'égard d'un endroit du cinquième acte de Rhadamiste, 85; il sera toujours difficile de prononcer une primauté absolue entre Corneille, Racine et lui, 147; le ton qu'il a fait prendre à la tragédie a fait disparaître nombre de pièces qui avaient encore de la vogue, 149; a fait parler César selon le caractère de ce grand homme, 304. Espèce de crainte qu'avait Voltaire lors de la celébrité des Mémoires de Beaumarchais; ce qu'il en disait, 548, à la note; n'a pu être un bon orateur dans aucun genre, 545; a fait soutenir la comparaison de son siècle avec le siècle précédent par ses tragédies, XII, 5. Ce que Bernis lui écrivait sur la vanité du dix-huitième siècle, 7. A vengé Quinault, avec justice, des critiques injustes de Boileau, 45 et suiv. L'opéra et l'ode sont les seuls genres où il n'ait eu aucun succès, et pourquoi, 94; est inférieur à Racine daus l'art de faire des vers de différentes mesures, et n'avait pas le sentiment de la poésie lyrique, 109; avait de la gaieté sans doute, et en semait dans

ses pièces, souvent aux dépens de la religion et des bonnes mœurs, 133; ouvrages qui en sont la preuve, ibid.; portrait de cet écrivain dans sa vieillesse, ibid. et suiv.; suivant lui, la musique a tué la tragédie chez les Italiens, 151. Ses vers sur l'Amour, VIII, 186. Examen de ses odes, XIII, 189 et suiv.; de ses Discours en vers, 294 et suiv.; Sa versatilité, 308 et suiv.; qu'est-ce qui caractérise ses romans de Zadig, Candide, Memnon, Babouc, Scarmentado, l'Ingénu, XIV, 284 et soiv.; a traduit de l'Anthologie grecque les seules épigrammes qui donnent l'idée de cette espèce de poésie, II, 225 et suiv. A semé partout, dans ses ouvrages, des idées philosophiques, I, 10; est le premier qui ait appliqué l'art des vers à la philosophie, et il a souvent abusé de l'un et de l'autre, VII, 66; leçon et beau modèle de belles coupes de vers qu'il donne, V, 93. A ramené la poésie à son véritable esprit, 140. Vent que la rime soit principalement pour l'oreille, 457; l'a un peu trop négligée, VI, 484; suivant lui, la tragédie et la comédie penvent se rapprocher quelquefois par les moyens de l'intrigue, V, 451; son extase à la lecture de la Phèdre de Racine, 538; au récit de quélques scènes d'Athalie par Le Kain, VI, 33, à la note. A regardé, peudant un certain temps, Athalie comme le chef-d'œuvre du théâtre, et ensuite en a fait une critique injuste, et ponrquoi, a3 et suiv.; ce qu'il disait à propos de la dissérence de Zaire et de Rome sauvée, 92; a vengé Racine de l'injuste préjugé qu'on

lui a imputé d'avoir énervé la tragédie en la livrant à l'amour, 95; passe pour le plus tragique de tous les poëtes, 110. A donne Zaire à trente-veuf ans, 111; pense que Racine aurait pu embrasser avec succès tous les genres, 137; épigramme qu'il fit sur une dispute à ce sujet avec de Bausse, 141 et suiv.; son sentiment sur le Comte d'Essex, de Thomas Corneille, 168 et suiv.; ce qu'il pense de la tragédie d'Ariane, du même auteur, 180; sa critique injuste de Manlius, tragédie de La Fosse, 218 et suiv.; réponse à cette critique, 219 et suiv.; a montré, dans son Discours sur l'Homme, le bien qui peut résulter des grandes passions, bien dirigees, XVI, 16; a fourni l'article Eloquence pour l'*Encyclopédie*; anecdote et beau morceau de Massillon qu'il cite, VII, 356 et suiv.; autres morceaux qu'il en a imités, 359 et suiv.; pourquoi il revenait souvent à l'attaque de l'Esprit des Lois, XV, 73; ses belles paroles en faveur de Montesquieu, ibid, ; s'était chargé des articles de littérature pour l'Encyclopédie, 97; reproche qu'il faisait à d'Alembert, 98; a atteint, ainsi que Racine, la perfection du style tragique, I, 70; a été plus équitable envers Fontenelle, que Fontenelle envers lui, XV, 30; ce qu'il dit des Lettres persanes de Montesquieu, 47; ce qui a pu occasioner cela, 48; dans quelle occasion il a eu raison contre Pascal, 49; les objets de méditation étaient étrangers à l'activité de son esprit, 51; admirait les beautés des Poésies sacrées de Le Franc, quoiqu'il s'en moquât, 274; trait de satire à ce

sujet, XIII, 161, à la note. Il avait des connaissances extrêmement superficielles, et dévorait plus qu'il ne digérait; comment il faut qualifier son érudition, 231; son inconséquence quand il a dit, en haine de J.-B. Rousseau, que La Motte avait de belles odes, go; ce qu'il dit au sujet de la satire de Pétrone, II, 222; sa comparaison des sujets des Saures de Boileau et de ceux de Pope, VII, 8; disait que Boileau y a répandu plus de sel que de graces, 24; ce qu'il dit de Chaulieu, dans son Temple du Goût, 226; comment il appelait l'Antiquité dévoilée, par Boullanger, XVI, 297; ses lettres servaient de passeport dans les sociétés philosophiques, pour ceux à qui elles étaient adressées, 299; see Lettres sur les Anglais lui ont attiré de ridicules persécutions, XIV, 337; ce qu'il disait au sujet de mademoiselle Soudéry, VII, 504; ses réflexions sur la critique du Cid,  $\mathbf{V}_{r}$  198 et suiv.; sur  $\mathit{les}$   $\mathit{Horaces}_{r}$ , 214 et suiv.; ce qu'il dit de Cinna, 241; réflexions sur sa critique, 259 et suiv.; ce qui lui a toujours manqué sous ce rapport, II, 271; ce qu'il dit sur le grand succès de Cinna, V, 241 et suiv.; sa réflexion sur le caractère de Narcisse dans Britannicus, 366; son mot sur un commentaire qu'on lui proposait de faire sur Racine, 394; a commenté sa Bérénice dans le même volume, avec celle de Corneille, ibid.; son sentiment sur Bajazet, 443; éloge qu'il fait de Boileau, VII, 117 et suiv.; suivant lui, Bourdaloue est le premier qui ait fait sentir une raison toujours éloquente, VII, 259; selon lui,

ł

nons devons à deux cardinaux la tragédie et l'opéra, VI, 363; son opinion sur Quinault, dans ses Réflexions critiques, 374; et sur un morceau de l'opéra d'Alceste du même, 387; fait grand cas de l'ouverture de l'opéra de Proserpine, 390; l'intérêt du style rachète souvent chez lui ce qu'il y a de moins parfait dans d'autres parties, 421; son mot plaisant à une actrice à qui il donnait des leçons, V, 342. Voltaire entretensit correspondance avec Damilaville, commis au Vingtième, et lui vouait une certaine vénération, et pourquoi, XVI, 298. (Voyez DAMILAVILLE.) Nom ridicule qu'il donne à l'anteur du Discours sur l'Histoire universelle, VII, 380; ce qu'il dit de Diderot après une conversation qu'ils eurent ensemble, XVI, 73, à la note; ce que dit tout haut Marie-Thérèse d'Autriche à son sujet, lorsqu'il était sur le point de se retirer dans ses états, XV, 110; se retira sur le territoire de Genève et de Bourgogne, ibid.; à qui il dut cette faveur, ibid.; a été un des plus paissants mobiles de notre révolution, 114;

comme Frédéric se moqua de ses fureurs antichrétiennes, 124; nom qu'il prenait avec d'Alembert, 134, à la note; accusé faussement d'avoir été le détracteur de Boileau, VII, 120. Ses ennemis crurent l'affliger en déifiant J.-B. Rousseau, son ennemi, VI, 489. Voltaire a fait, en 1746, sa profession de foi au père Porée, XV, 243; ce que l'on doit penser de cette protestation, ibid.; quels noms lui donnaient Diderot et Helvétius, XVI, 43; était sujet à se contredire, 46: a fait en sa vie une cinquantaine de professions de foi, 58; avait juré une guerre mortelle à l'homme religieux, comme Diderot à l'homme moral, 279. Voltaire est mort dans l'incrédulité la plus décidée, XIV, 70; il faisait des Sermons de Massillon sa lecture la plus assidue, 219. Lettre de Frédéric sur sa mort, 235.

Voyages de Polymnie (les), poëme inédit de Marmontel, VIII, 373; M. Marmontel fils l'a publié en 1821, avec un autre poëme inédit, ibid., à la note.

# $\mathbf{W}$ .

WARBURTON, auteur anglais: l'étendue de ses connaissances ne l'a pas garanti de quelques erreurs, XV, 18.

WATELET, ami intime de d'Alembert: on a trouvé dans ses papiers une correspondance de d'Alembert, qui dévoile ses sentiments, XV, 131.

Winslow: comment démontrait l'existence de Dieu, VII, 417.

## X.

XÉNOPRON, historien grec: pourquoi surnommé l'Abeille attique, IV, 9; fut, comme César, l'historien de ses propres exploits, ibid.; auteur de la Cyropédie, ibid. et suiv.; peut être comparé au Télémaque, ibid.; Scipion et Lucullus faisaient leurs délices de ses ouvrages, ibid.; a fait un éloge d'Agésilas, roi de Lacédé-

mone, 10; un recueil des paroles mémorables de Socrate; l'apologie de ce philosophe, la Retraite des dix mille, ibid. et suiv.

Xercès, tragédie de Crébillon: en quel temps fut donnée, XI, 106; ce que l'on en dit dans un éloge de l'auteur, ibid.; examen de cette pièce ibid. et suiv.; le style en est révoltant, 115 et suiv.

### Z.

Zadig. Idée de ce roman de Voltaire, XIV, 284 et suiv.

Zaïde, roman, par madame de La Fayette, mérite de cet ouvrage, VI, 510; et XIV, 306.

Zaîre, tragédie de Voltaire : ce qu'il en dit lui-même dans son Temple du Goût, IX, 100; est la plus touchante de toutes les tragedies qui existent, 140. Examen de cette pièce, ibid. et suiv.; développement du premier acte, 140 et suiv.; du second acte, x54 et suiv.; réponse à quelques critiques; sur quoi, 159 et suiv.; beauté de la reconnaissance de Lusignan et de Nérestan, 170; citation de ce morceau, ibid. et suiv.; critique du second acte, 178 et suiv.; anecdote au sujet de ce second acte, 179 et suiv., à la note; développement du troisième acte; critique du rôle de Nérestan, 182 et suiv.; examen du quatrième acte, 194; morceaux cités, ibid.; rapprochement de la situation de Zaïre avec celle de Roxane dans Bajazet, 201; endroit de cette pièce supérieur à ce qu'à fait Racine, qui n'a jamais fait parler l'amour comme Voltaire dans cette pièce; exemple qu'on en donne, 203 et suiv.; réflexion sur le billet adressé à Zaïre, 207 et suiv.; rapprochement de la scène de Roxane et de celle de Zaïre, 211 et suiv.; observations sur les rôles et les acteurs de cette pièce, 229; observations sur le style, 242 et suiv.; effet dramatique de son dénoûment, 341; l'intérêt y croît de scène en scène, X, 5; ce qui confirme son apologie, XII, 511; traduite en espagnol, et représentée à Madrid, 146 et . suiv.

Zélinde, comedie, par Visé. (Voy. Critique de la critique.)

Zelmire. Idée de cette tragédie de de Belloi, XI, 263 et suiv.

Zémire et Azor, opéra comique de Marmontel, mis en musique par Grétry, XII, 165 et 418; XIII, 504.

Zénobie, tragédie, par l'abbé d'Aubignac; bon mot du grand Con-

### 560 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

dé à l'occasion de cette pièce, I, 220.

ZÉNODOTE d'Éphèse revit l'édition d'Homère, dite de la Cassette, I, 224.

Zoïez, fameux détracteur d'Homère; sa triste aventure, I, 225; son nom est devenu une injure, 226.

Zoroastre, opéra de Cahuzac; Rameau adapta à cette pièce la musique qu'il avait faite pour l'opéra de Samson, par Voltaire, XII, 122. (Voyez Samson.)

Zulime, tragédie de Voltaire; sa plume y est entièrement méconnaissable, IX, 382; est tout entière d'invention, 383; ressemblance de quelques situations de cette pièce avec d'autres de Bajazet, 385; dénoûment sans effet, 389; faiblesse de la versification, ibid.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

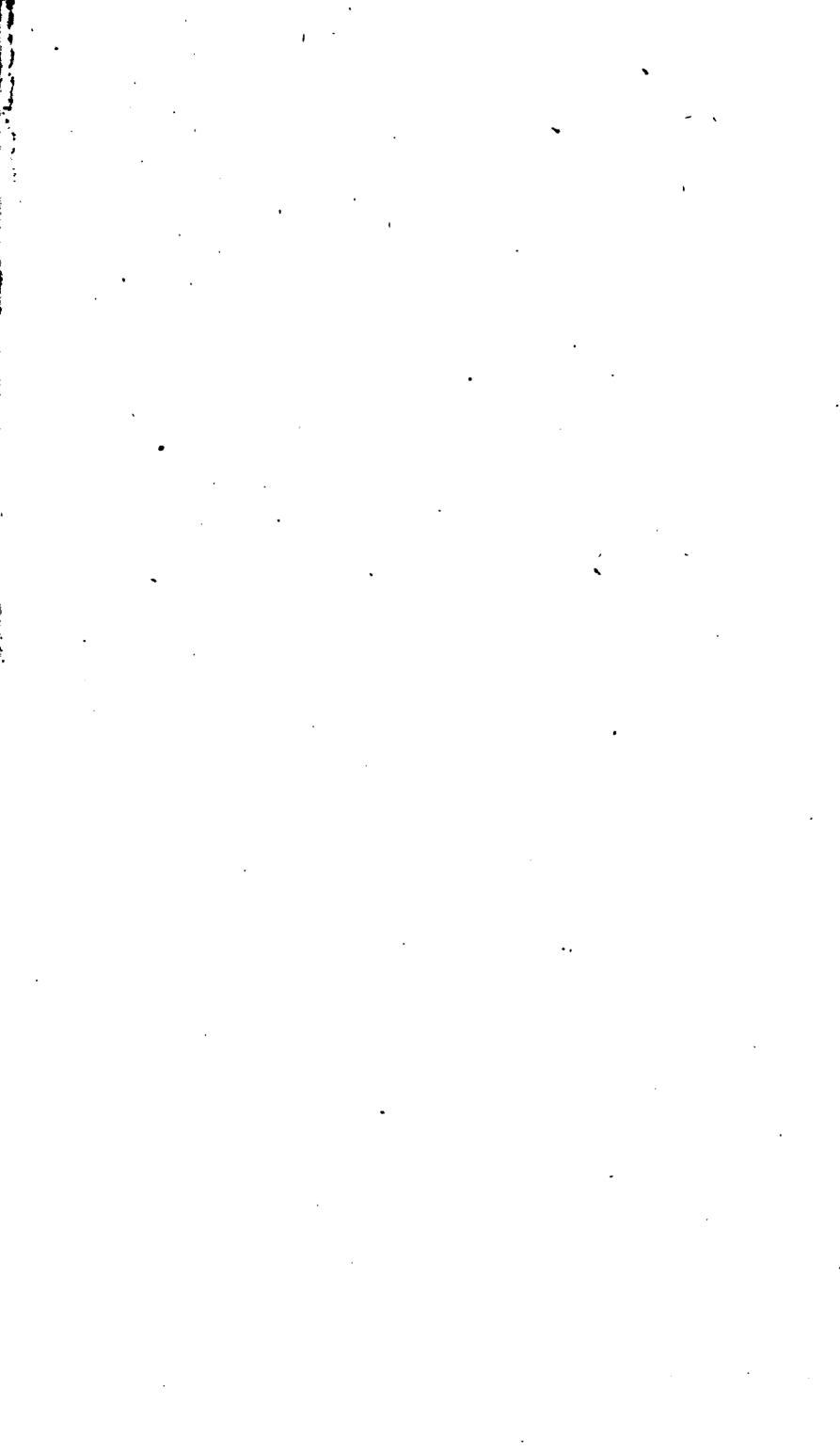

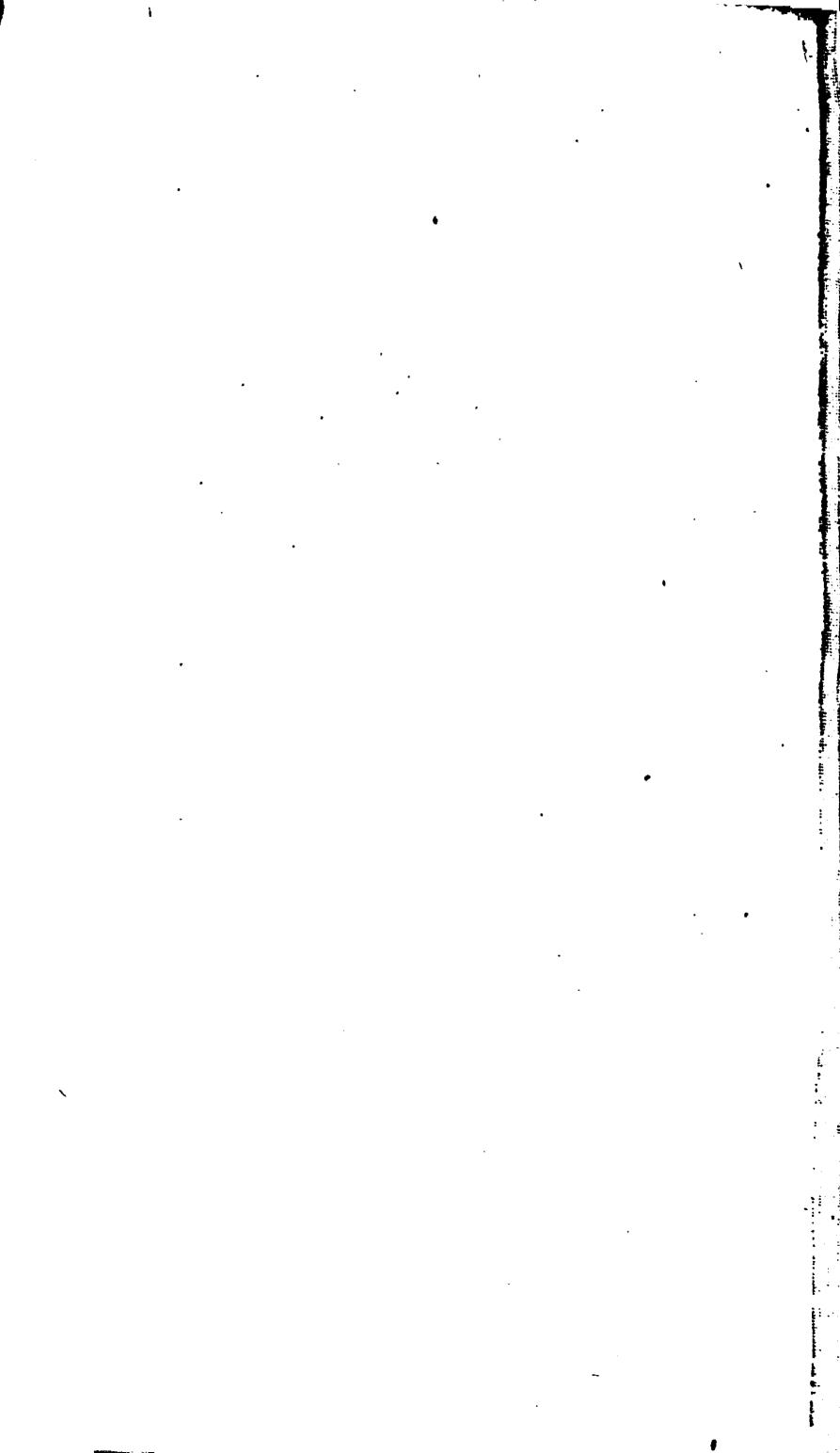

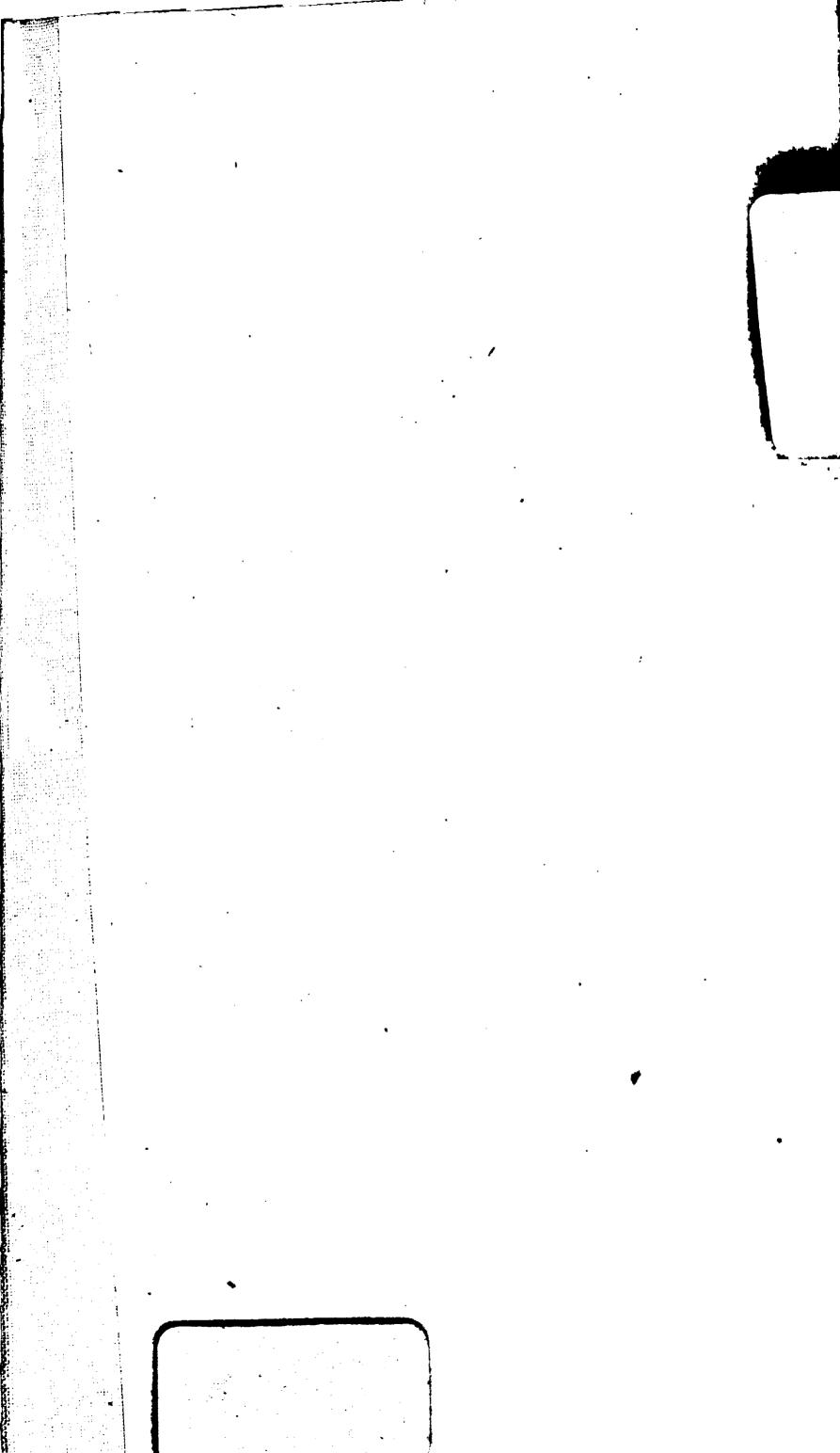

. • • --

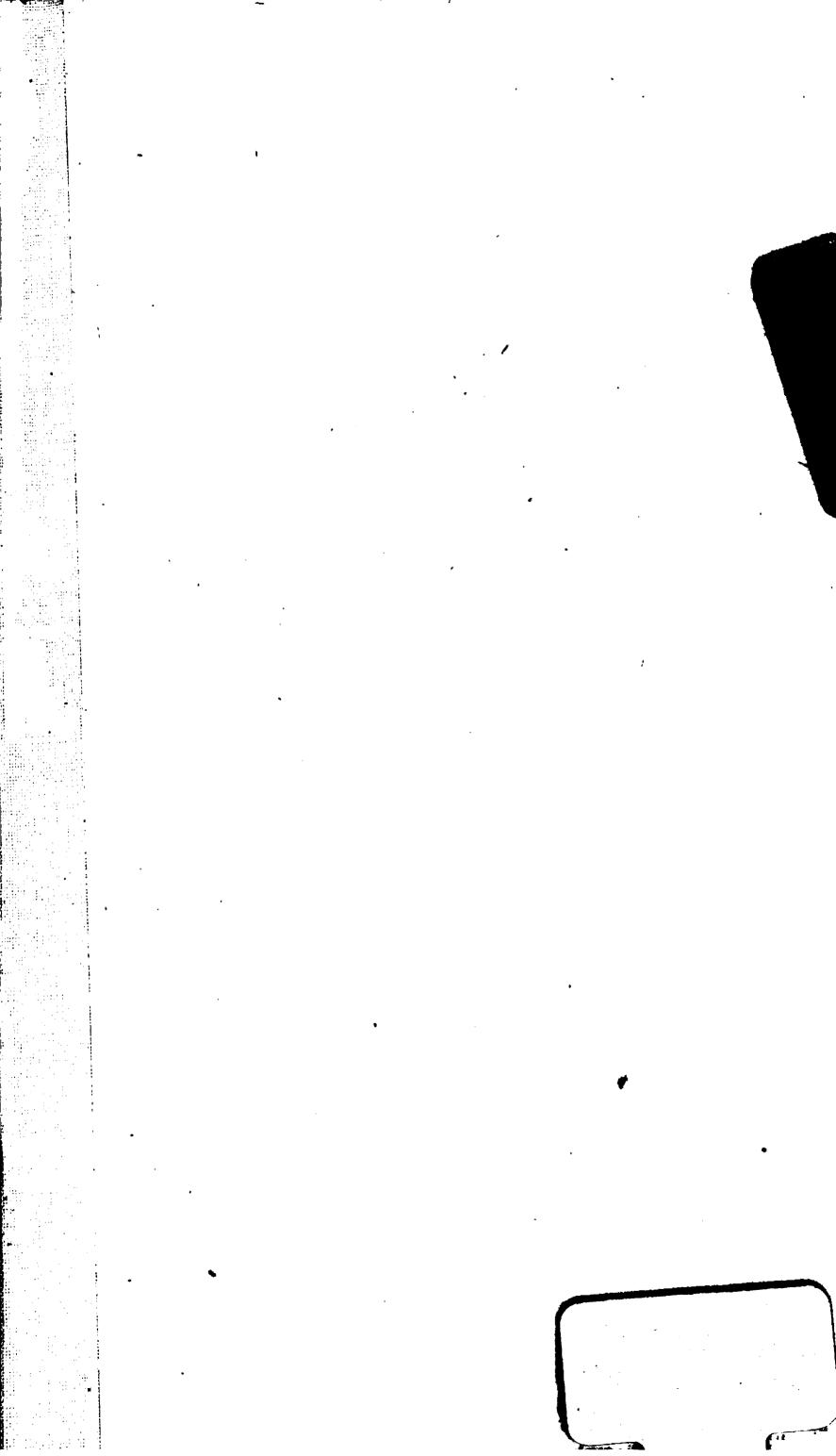